



5 KII

C,

# ZEND-AVESTA,

OUVRAGE

DE ZOROASTRE.

TOME PREMIER.
PREMIERE PARTIE.



# ZEND-AVESTA,

### DE ZOROASTRE,

CONTENANT les Idées Théologiques , Physiques & Morales de ce Législateur, les Cérémonies du Culte Religieux qu'il a établi , & plusieurs traits importans relatifs à l'ancienne Histoire des Perses :

Traduit en François sur l'Original Zend, avèc des Remarques; & accompagné de plusieurs Traités propres à éclaircir les Matieres qui en sont l'objet.

Par M. ANQUETIL DU PERRON, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, & Interpréte du Roi pour les Langues Orientales.

### TOME PREMIER.

#### PREMIERE PARTIE.

Qui comprend L'INTRODUCTION AU ZEND-AFESTA, formée principalement de LA RELATION DU VOYAGE DU TRADUCTEUR AUX INDES ORIENTALES, faivie de PLAN DE L'OUPRACE, 6 un AFESNIX fur les Monnoyes 6 bois de l'Inde, fur quelques objets d'Histoire Naturelle 6 de Commerce, 6 fur les Manuferis Drinciaux du Tradastur:

Ornée de Planches gravées en taille douce.





#### A PARIS.

Chez N. M. TILLIARD, Libraire, Quai des Augustins, à S. Benoît.

M. DCC. LXXI.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

Bright, Google



# PR EFACE.

'A 1 lutté long-tems contre moi même, pour me déterminer à donner au Public la Traduction des Livres Zends. Avide de connoissances & peu touché du nom d'Auteur, je sentois presque mon courage m'abandonner, lors qu'aulieu de recherches pénibles, de découvertes propres à m'éclairer, je ne lui donnois pour objet que les difficultés de l'impression. Maintenant même, si je suivois mon penchant, j'irois, tandis que le sang bouillonne dans mes veines, affronter de nouveaux dangers & furprendre les Brahmes dans leurs retraites dont je n'ai point encore perdu la trace; laissant à d'autres le soin de me produire sur un Théâtre où je ne désire pas de briller. Par-là j'éviterois le reproche que j'ai plus d'une fois entendu faire à ces Ecrivains qui veulent que le Public partage avec eux les peines que leur ont couté des Ouvrages qu'on ne leur demandoit point.

Quel que soit le principe de cette façon de penser; légereté ou crainte des contradictions : voilà quelles sont mes dispositions actuelles. La nouveauté de mon Ouvrage, le peu d'apparence qu'il soit goûté, tout m'engage à les faire connoître; & la manicre dont je vis

Tome I. Premiere Partie,

me met dans le cas de les réalifer au premier moment. Mais des motifs pressans marrachent à la tranquille, à l'heureuse obscurité que j'aurai peut-être lieu de regretter. Des protecteurs, des amis auxquels je me dois tout entier, les Sçavans de l'Europe avec lesquels j'ai en quelque sorte pris des engagemens dans différens morceaux publiés depuis mon retour de l'Inde; tous attendent avec impatience la traduction des Ouvrages qui en Perse de dans l'Inde portent le nom de Zoroasse. Cet empressement est pour moi la voix du devoir, il me rend sourd à celle qui me montre le danger.

Eh! pourquoi craindrois-je de produire mes foibles efforts, lorfque l'objet qui les a fait naître est le plus digne d'occuper l'être penfant; lorfque le peu de matériaux que j'ai tâché de rassembler peuvent servir à commencer un édifice, la connoissance de l'homme, lequel ne demande pour être achevé qu'une main plus habile, qu'un bras plus fort & plus courageux?

L'homme, le centre en quelque forte de la Nature, l'être qui nous intéreste le plus, qui nous touche de plus près, dont la connoissance est la basse de nos opérations, de toutes nos autres connoissances; l'homme, étudié, ou du moins vû & pratiqué depuis l'origine du Monde, n'est guère plus connu qu'au moment de sa création. On a messuré les astres, sondé les absmes de la mer, parcouru toute l'étendue du Globe, & déterminé sa forme; on a surpris le secret de la Nature dans ses productions, dans les loix qui reglent son cours: tout cela est pour l'homme, & l'homme est ignoré.

Deux routes peuvent nous conduire à la connois-

sance de cet être si intéressant ; l'inspection de sa nature : ce qu'il peut, ce qu'il doit être ; la vûe de ses

opérations : ce qu'il est.

La Métaphysique, suivant la premiere route, décompose l'homme, analyse ses facultés, leur puissance, leurs rapports; combine ces rapports, calcule les opérations qui peuvent en résulter. Après tout ce travail, l'être qui sort de ses mains n'est qu'un automate, capable d'un petit nombre de mouvemens assignés par le Machiniste, habile, il est vrai, mais infiniment au-dessous de la Nature; & le Philosophe, au sortir des spéculations les plus sines, se trouve souvent aussi neuf au milieu des hommes, quand is a à traiter avec eux, ou qu'il veut simplement les considérer, que s'il s'étoir jusqu'alors occupé de tout autre être que de l'homme.

L'Histoire procede différemment; elle nous montre l'homme en action, c'est-à-dire, tel qu'il est; seul moyen propre à nous en donner une connoissance exacte.

J'entends par l'Histoire celle des opinions, de l'es-

prit humain, & celle des événemens.

La derniere a ses inconvéniens, qui diminuent bien les avantages quelle devroit naturellement produire. Du côté de ceux qui en sont l'objet, comme les passions sont presque le seul mobile qui les remue, le tableau varie si souvent, qu'il est dissicile d'en rien tirer de bien sixe. Un même regne, une même année sournira quelquesois une soule d'événemens qui présentent l'homme sous des nuances moins dues à des motifs qui le fassent agir, qu'a des circonstances étrangeres qui l'entraînent. Et du côté

viii de l'Historien : on sçait que souvent des yeux différens voyent différemment les mêmes objets; qu'un événement rapporté par deux témoins oculaires, un regne décrit par deux Ecrivains de ce regne, offrira quelquefois des variétés qu'on n'auroit pas supposé possibles. Si la distance des lieux & l'éloignement des tems se joignent à ces causes d'erreurs, que penser des tableaux tracés par l'Historien qui passe pour le plus fidele? Ce seront des portraits faits par un peintre qui ne pouvant voir les originaux, travaille d'imagination ou sur de simples descriptions, sur des oui-dire : son habileté ne garantira jamais la ressemblance qu'un Artiste même médiocre auroit saisse au premier coup d'œil.

J'ai dit l'Historien le plus fidele, parce que dans toute despription la main de l'Ecrivain se montre comme celle du Peintre dans le tableau. L'amour de la vérité résiste difficilement au charme d'un trait brillant ; comment empêcheroit-il de supprimer une contradiction de caractère? Il faut que tous les événemens soient liés; on leur donne des causes qui n'existerent jamais : comme chez le Peintre. il y a certains regards, certaines positions, une union. un ensemble d'usage, mais qui n'est pas toujours dans l'original que le tableau est censé représenter.

Il faudroit pour assurer l'exactitude de l'Ecrivain qu'une forte de respect guidat la main ; & c'est ce qui ne peut guère avoir lieu (encore ne l'a-t-il pas toujours) que dans l'Histoire des Opinions Religieuses. L'attachement de secte, augmenté par le caractere divin imprimé à ces opinions, les transmet plus surement. Le zéle religieux, après avoir foumis des peuples nombreux, les retient long-tems sous une sorte de joug, dans une même posture qu'il est plus facile de saisse & d'exprimer. D'ailleurs il n'est plus question de recueillir des oui-dire souvent incertains, de concilier des relations quesquesois opposées, sondées sur ces oui-dire; les Auteurs mêmes de ces opinions, de ces religions ont soin de les consigner à la postérité en les constant à leurs sectateurs, ou du moins ceux-ci, en les déve-

loppant à leurs disciples.

Il est vrai que l'homme paroît toujours dans ces exposés secondaires. Ce qui sort de ses mains doit tenir de la foiblesse de son être. Et de là l'obligation de recourir aux Ouvrages originaux, d'apprendre les langues dans lesquelles il sont écrits, d'en fixer l'époque, de rechercher celle des variétés qu'ils ont soufferres, des monumens en pierres ou autres qui en font mention, des peuples dont ils ont fait la Loi : de-là l'obligation de suivre les migrations de ces peuples, de connoître exactement les païs où ils se sont fixés, les noms mêmes des lieux particuliers qu'ils ont habités; d'observer leur habileté dans les sciences, dans les arts; d'étudier leur morale, leur politique. Tout cela mene à la connoissance de l'esprit de l'homme, & tient à l'Histoire des opinions, sur-tout de celles auxquelles, comme je l'ai dit, la religion a imprimé un caractere sacré.

Partant de ce point, on verra ces opinions causer des changemens dans les langues des peuples chez qui elles ont pris naissance, & ces changemens communiquer aux langues des nations que ces peuples ont soumis, ou qui les ont subjugués eux-mêmes dans des guerres de religion ou d'ambition.

Tome I. Premiere Partie.

Par ces observations on peut remonter à l'origine des peuples & des langues, & établir, pour ainfi dire, un calcul d'idiomes & de penfées, dans lequel les réfultats soient moralement aussi certains que dans les nombres.

On sçait que du mélange de plusieurs couleurs données doit naître telle autre couleur; de même si l'on mêle deux peuples pendant tel espace de tems, en tel pais, tel climat, en tel état de politesse ou de grofsiereté, suivant telles loix, il en sortira un troisséme peuple qui tiendra plus ou moins des deux premiers. Ici les expériences sont faites ; il n'est question que de les appercevoir.

Ces réflexions générales suffisent pour faire voir que l'Histoire des Opinions, de l'esprit de l'homme, suppose la connoissance des Langues, des Antiquités, de la Géographie ancienne & moderne, de la Chronologie; iciences que le faux bel esprit couvre d'un verni de pedantisme, parce qu'effrayé par l'immensité, par la complication de l'échafaudage, il n'a pas la force de pénétrer jusqu'au bâtiment.

Maintenant le moyen d'approfondir (on ne l'épuisera jamais) un sujet si important, si intéressant? Ce qui regarde les Juifs, les Grecs, les Romains, l'Europe entiere P fait, depuis la renaissance des Lettres, l'étude des Sçavans : restent l'Amérique, l'Afrique & l'Asie, qui, j'ose le dire, sont encore à défricher dans le sens que j'ai expliqué plus haut.

Il est vrai que plusieurs Missionnaires ont déja donné sur l'Asie des Ouvrages importans, essentiels même en leur genre (1); des Sçavans en Europe (2)

<sup>(1)</sup> Les P. Noël, Couplet, Beski & Gaubil. (2) Le D. Hyde, MM. Maracci, Schultens, Gagnier, l'Abbé Barthelemy & de Guignes.

ont aussi étendu dans le même plan, la sphere de nos connoissances: mais, d'un côté, les occupations attachées à l'état de Missionaire, de l'autre, la privation du commerce des Otientaux, de l'avantage de prendre chez eux ce tour qui leur est propre, de voir les choses de ses yeux; ces inconvéniens (du moins c'est mon opinion) empêcheront toujours, si l'on ne tente pas une autre voie, d'avoir sur ces contrées des notions entierement satisfaisantes: & jantais ce vuide ne seta membli par les relations des Voyageurs simplement Militaires, Marins ou Marchand.

Ce sont des Sçavans de profession qu'il faut & des Sçavans voyageurs. Mais comment voyageront ils? On sçait que les lumieres s'augmentent par la communication, & que les besoins dans des pays éloignés demandent des secours surs & prompts. Le moyen qui pourroit procurer l'un & l'autre avantage, seroit d'établir des Académies, si je puis m'exprimer ainsi, ambulantes. Cette idée me vint à Surate en 1760. La traduction des Livres Zends étoit achevée. Ce que j'avois souffert, ce que j'avois fait depuis que j'étois dans l'Inde, me fit sentir l'utilité de pareilles Sociétés littéraires : j'en traçai le plan. Peut-être le Lecteur me pardonnera-t-il de l'entretenir un moment de celle que la France pourroit avoir : s'il est des Romans utiles, ce sont ceux qui, sans reveiller les passions, servent à perfectionner, à étendre les connoissances humaines.

Je suppose re Corpsde Sçavans voyageurs composé de quarre-vinges Académiciens. Commençant par l'Amérique, deux iroient s'établir au Détroit de Magellan ou au Chili; deux au Mexique; deux à Quito, dans le Perou, & deux en Canada ou près de la Baye d'Hudson. En Afrique deux résideroient au Sénégal ; quatre au Cap de Bonne-Espérance, deux, s'il est possible, en Éthiopie, le long de la Côte Orientale de l'Afrique, & deux au grand Caite. Pour l'Asie, j'en place deux à Constantinople, deux à Bagdad, deux à Ispahan, deux à Dehli, deux à Astrakan, quatre dans la grande Tartarie, deux dans le Thibet, deux dans la Tartarie Chinoise & deux au Kamtchatka; reprenant ensuite par le Sud-Ouest, deux se fixeroient à Peking, deux à Cantong, deux à Malak ou à Siam, deux à Patna, deux dans le Bengale au bas du Gange, deux à Pondicheri, deux à Ceylan, deux à Mahé, deux à Ponin, deux à Surate, deux à Bassora. Quatre personnes fuffiront pour les Isles de la mer de l'Inde & de celle de la Chine; quatre au port de l'Orient & quatre à Marseille, pour préparer les choses nécessaires aux Académiciens répandus dans les différens endrois que je viens de nommer.

Il seroit bon que tous les quatre ans, pour l'Afrique deux jeunes Académiciens, deux pour l'Amérique & quatre pour l'Afie, allassent visiter dans leurs retraites les Sçavans Voyageurs, recueillir leurs Ouvrages & leur porter les secours dont ils pourroient avoir besoin. Ceux ci, après avoir passe douze ans à leur mission formetoient à Paris avec plusseurs Sçavans de cette Ville, habiles dans la connoissance des Langues & des Peuples, un Corps particulier chargé de revoir, mettre au net & faire imprimer les productions curieuses en voyées des trois plus grandes parties du Monde. La gloire d'avoir contribué au progrès des connoissances humaines & le plassif de repasser en idécles lieux, les peuples, les différens objets qui les auroient occupés dans le cours de leurs voyages, seroient la juste récompense de

leurs travaux ; ce doit même être la feule, de peur qu'avec le tems des vûes d'intérêt, comme dans les Compagnies de Commerce, ne portassent des personnes dépourvues des qualités nécessaires, à briguer cette espece de Direction.

Deux personnes sont nécessaires en chaque endroit à cause des voyages particuliers que ces sçavans seront obligés de faire, des maladies qui peuvent survenir & du dégout en quelque sorte inséparable d'une solitude absolue. Ces Académiciens dans leurs douze années parcoureront alternativement, à deux ou trois cens lieues à la ronde, les Provinces de leur district. Celui de Patna pénétrera dans Aschem ; celui du Cap de Bonne-Espérance, à Madagascar; celui de Dehli, dans le Kaschmire; celui de Quito, dans les Cordilleres, & ainsi des autres. Douze années, ou quinze au plus, suffisent pour mettre en état de remplir sa mission un habile homme, qui n'aura qu'une langue ou deux à apprendre, par exemple à Ceylan, le Čeylannois & le Samskretan; à Siam, le Siamois & le Bali; à Ispahan, le Persan & le Pehlvi ; à Bassora , l'Arabe & ses différens dialectes; à Quito, le Peruvien ancien & moderne.

D'abord l'Académicien fera, pour se dépaiser, de petits voyages, à quinze à vingt lieues du point de sarétidence, & apprendra, comme en se jouant, la langue vulgaire. Je suppose qu'il sçait l'Hébreu, quelques langues modernes d'Europe, l'Histoire Ancienne, un peu de Théologie, de Métaphyssque & d'Astronomie. Lorsqu'il pourra parler sans interprete, il s'appliquera à la langue sacrée & lira les Livres de la Loi & les Ouvrages Théologiques. Ces Ouvrages sont la cles de tous les autres, contiennent mille faits allégués continuellement, & ont été composés par des gens graves;

au lieu que les Histoires courantes ou modernes, fruit ordinaire du cerveau des Poëtes, ne sont le plus souvent qu'un tissu de fables.

Le fçavant voyageur aura soin de remarquer les altérations que la langue sacrée aura sousserte dans le païs où il est. A la Côte Malabare le Samskreran est mêlé de Tamoul; à Bengale, de Bengali; près de Surate, de mots Indous: le Pehlvi, aux environs de la mer Caspienne se ressent du Tartare. Ce sera aux Académiciens de Paris à persectionner toutes ces Observations. Celui qui aura passé douze ans à Surate verra bien dans le Samskretan de la Côte Malabare ce qui s'y trouvera d'étranger; l'Académicien Malabar en fera autant du Samskretan du Guzarate: de cette saçon on rendra les meres langues à leur premiere pureté.

Les Académiciens composeront des Grammaires & des Dictionnaires des langues dont ils seront chargés, feront l'Histoire de ces langues ; ils distingueront ce qui est dans les anciens Livres, de ce qui est de simple tradition, tâcheront d'acquérir les Ouvrages qu'ils seront dans le cas de citer & en fixeront l'ancienneté. Ces préliminaires posés, ils travailleront à l'Histoire générale du païs, après avoir traduit tous les Ouvrages d'où cette Histoire doit être tirée, pour ne pas augmenter le nombre des Histoires faites sur des monumens apocryphes. Cette Histoire sera toujours relative à ce que nous appellons l'Histoire ancienne, & la chronologie qu'on y suivra, à celle du texte Hébreu, à l'Ere d'Alexandre, à celles des Perses, des Mahométans, des Indiens, enfin aux Époques rapportées au commencement des Tables Astronomiques d'Ouloug beigue.

L'Historien doit être attentif à tout remarquer. Chaque Religion a des points cachés; chez les Indiens, ce que désigne & signisse le Lingam; chez les Parses, le Tems sans bornes, créateur d'Ormuzd & d'Ahriman Principes secondaires, le Taureau origine de tous les animaux doués ou non doués de raison & de tous le végétaux, le péché de Meschia & de Meschiané, peres du genre humain. Le peuple ignore le sond de ces dogmes; & il faut être fort avancé pour les tires des Prêtres. Par exemple, si l'Indien que vous consultez est chrétien, pour vous statter il habilleta les Dieux de sa nation à la Chrétienne; s'il est payen, il vous amusera par des fables & des explications débitées du plus grand sang froid. Généralement en Asse le mensonge utile est compté pour rien.

Les Observations Astronomiques & Botaniques ne doivent pas occuper notre Académicien, elles prendroient son tems & lui feroient manquer son objet; il ne parlera qu'historiquement de ce qui ser étrange à son ressort : il ne copiera les inscriptions & les médailles que lorsqu'il squra bien les langues, pour n'être pas exposé à recommencer; & un habile Peintre, compagnon de l'Académicien visiteur, dessinera sur les lieux les Monumens dont le Sqavant

voyageur enverra en France la description.

Si pour perfectionner l'Histoire naturelle & la théorie du Globe, on juge à propos d'envoyer d'autres sçavants dans les mêmes endroits, ces recherches rési nies formeront le corps de connoissances le plus propre à donner le Systême de l'homme & celui de l'Univers.

J'ai en quelque forte ébauché dans mes recherches l'exécution du plan dont je viens de donner l'esquisse. Sans me laisser accabler par la muleitude des connoisfances nécessaires à un voyageur, je me suis attaché particulierement aux restes précieux d'un des premiers peuples de l'antiquité, les Perses. J'ai étudié leurs Langues, leurs Livres sacrés, leur Histoire, leurs mœurs, leur morale, leur Religion, leurs superstitions.

l'ai posé des pierres d'attente pour les Indiens: les Bengalis, les Malabars, les Marates, les Canarins & les Maures se montrent dans mon voyage sous des traits propres à les caracteriser.

On verra dans ce que je dis des Européens établis dans l'Inde ce que peuvent sur les peuples de l'Europe le changement de climat & le mélange des usages & des

mœurs Asiatiques.

Trop jeune pour être toujours maître de moi, & malgré cela dans l'âge que demandent des entrepriles d'une certaine force, d'une certaine étendue, je me suis peint pour être utile aux voyageurs même

par mes foiblesses.

Mais j'étois feul & peur-être trop peu fecouru. Mes recherches, quoique fixées à un objet principal, s'étendoient à mille branches. Je les quittois, les reprenois ensuite; espece d'égarement qui rendra moins surprenant la distribution singuliere de l'Ouvrage que je présente au Public. Quel avantage l'Europe sçavante ne retireroit - elle pas des travaux murs, réfléchis, combinés, d'un Corps de Missionnaires littéraires mieux approvisionnés que moi, & plus riches de leur propre fonds?

Vaine espérance, projet chimérique! mon Académie n'existera jamais: & les hommes, accoutumés à leurs erreurs ou estrayés du travail que demanderoient de pareilles recherches, se nourriront de systèmes, de portraits de fantaisse, & continueront de toudier, de tout connoître, excepté l'homme.

ERRATA

#### ERRATA,

Qui contient des Corrections & des Additions.

IL y a beaucoup de fautes dans cet Ouvrage; le plus grand nombre est de moi, les aurres onr échappé à l'Impression. Je m'arrêterai suraurà celles qui bessellen sens, ou qui le rendent incertain: le Lecteur voudra bien corriger le reste de lui-mème, & suppléer la poncruation dans les endroits où, quoique vicieste, elle ne cause aucune obscurick. Ce seroit sitre tort à ses lumieres, que de l'avertit qu'il faut lire, par exemple, être, a ulieu de cree, offiren, a ul lieu do officer, & autres mots de cette nature. Cependant, pour ne rien laisser à desirer aux Leceurs les plus scruppleux, y'ai placé à la sin de chaque Volume les fautes de cette entres, pour diminuer le volume de cet Errate, au lieu de présenter, comme cest lusges, pour qu'elles prennent moins de place : de même, pour diminuer le volume de cet Errate, au lieu de présentere, comme cest lusges, peudoit désceuux, je le donne simplement corrigé, & le plus souvent avec le mort qui précéde & celui qui serie.

Je ne dis rien des fautes qui touchent au sond de l'Ouvrage. Dans deux cens ans, quand les Langues Zende & Pchivie storno devenues en Europe familieres aux Sçavans, on pourts, en rectifiant les endoits où je me serait tompé, donner une Traduction plus eracte du Zend Avosta; & si ce que je dis ici, excitant l'émulation, avance le terme que je viens de facer, mes fautes méuront conduit au but

que le me suis proposé.

Voici l'Orthôgraphe que j'ai táché de fuivre dans les noms propres Orientaux, & dans les Texes Perfans ou autres que j'ai donnés en caractres Européens. J'exprime le  $\iota$  à trois points des Arabes par  $\delta \iota$ s j leurs  $\delta \alpha \alpha d_1$  yout,  $\delta \iota$  at  $\delta \iota$  in  $\delta \iota$  and  $\delta \iota$ 

gháin par gh.

Lofque phusicurs moss servant à en composer un , se suivent sans
ètre en règime, comme Ssad der , les sens Porces , No rour , nouveau
jour , p les sépare , ans tires. Le lie par un tiret, ceux qui sont en
régime, rels que Viraf, namas h, Histoire de Viraf, Coutichherid, si a
echet el Monde : mais je crois devoir avertir qu'il n'y a rien de plus
désécueux que ces lectures de mors Orientaux en caracteres Européens , parce qu'elles suivent ordinairement la prononciation de celui

qui écrit ces mots. En général, quand on fe verra arrêté par un fens louche ou par quelque contradiction, on fera bien de confulter l'Errata.

Tome 1. Premiere Partie.

#### TOME PREMIER , PREMIERE PARTIE.

#### Discours Préliminaire ou Introduction.

1º. Ce morceau, fuppolé que le Zond-Avefla eu paru en un Volume, comme l'anonçoit le Profycilus, ne devoit avoir que 60 à 80 pages; je l'avois en conféquence initiulé Difloure Preinimienie. Es Nºa. I. 8c. V. marquoient les divisions de ce Difcours; j'ai été obligé de les conferver, parce qu'ils fe trouvoient citées dans la feconde Partie du premier volume, imprimée avant que j'euffe mis la premiere en ordre : voilà le nœud de la distribution finguliere du premier Volume, avoir l'avoir de l'avoir de

2°. Toutes les piéces citées dans mon Voyage font en Original dans un Recueil Oriental affez confidérable, qui fait partie de mes Manuferies.

P. 5 , l. 21 , defrieher ; lif. dechifrer. -p. 10 , l. 4 , lif. argent. Cette. 1. 38 , lif. Compagnie; M. - p. 11, l. 11, lif. le 24 Février. 1. 29, lif. la langoient - p. 13 , l. 33 , lif. connottpeu. - p. 17 , l. 25 , lif. ce fonds. l. 36 , lif. humiliant cet. - p. 11 , lig. 7. lif. paroiffoient. - p. 23 , l. 34 , lif. garni. - p. 24 , l. 17 , lif. - P. SS. L. 14. lif. Palanquin que j'avois laiffe à la loge Fr. en quittant Caffembazar. - p. 60 , l. 20, Gange , qui ; ôtez la virgule. - p. 62 , l. 7 , lif. Kabhepour. - p. 69 , l. 18 , lif. Barkandars . · p. 73 , l. 2 , lif. au tour. - p. 74 , l. 10 , de Jagrenat, ajoutez : Il ne faut pas croire au refte que ces ravages, dans les pays chauds, présentent quelque those d'aussi effrayant que dans nos contrées. Une armée met une Ville au pillage , brûle les maisons , c'est à-dire , sur trois ou quatre en plâtre , mille paillotes qui coutent un écu ou deux à conftruire. Comme les expéditions se sont dans la belle faifon, les habitans de eescabanes se retirent dans les forêts, emportant avec eux leur lit qui consifie dans une nate, un vase ou deux de cuivre qui leur servent de gobelers. Le riz & les lentilles se euisent dans des panelles de cerre qui coûtent un peça ou deux, & qui se trouvent dans tous les marchés. Les hardes, comme l'on fait, n'augmentent pas beaucoup le bagage; & fouvent ils vont à quelques lieues de là fonder une nouvelle Ville ou Aldée, aussi aisée à détruire & avec aussi peu de dommage que la premiere. 1, 22 , lif. un à un du refte de la Prefqu'ifle. - p. 79 , 1. 2 , le Rajah , eft , ôtez la virg. l. 12 , lif. composée. l. 22 , lif. ruine de Schandernagor. . -p. 76, l. 10, lif. Mualadda, Nous , l. 12, lif. Moullahs. - p. 77, l. 5, lif. izec & il voulus . l. 3; lif. & nous rendimes. - p. 89, l. 3, secholi, & étang, ôtez la virg. l. 2, lif. par l'eau, il parolt. - p. 92, l. 19, lif. Kafbouga. l. 12, lif. Kafta. -p. 91 , 1. 22 , lif. le 20 , - p. 94 , 1. 14 , lif. fit fur. - p. 95 , 1. 13 , lif. me mettront. - p. 98, 1, 24, 11f. actompagnies. - p. 101, 1. 3, 11f. Ferengaidipa, 1. 8, 11f. guéable. 1. 21, 11f. Allour, 1. 24, 11f. Monci, & - p. 102, 1. 16, 11f. cette Aldée. paeueie. 1. 1, ill. estatiguet que je venois d'effayer. l. 37, ôvet aufi. - p. 107, l. 37, ill. poufent l'eau avec force. - p. 108, l. 12, ill. justidition fur toute la Côte. - p. 109, l. 6, ill. ouverture ou porte. - p. 113, l. 12, ill. familles de peut. p. 117, l. 37, ill. proture. - p. 121, l. 33, ill. Capitaine; & celuich. - p. 121, l. 38 , lis. Romains , des. - p. 123 , l. 30 , les. 30. le Languge de Goa. 40. Le Mr

rafte. - p. 124, l. 1, lif. jufqu'à Ganjam. - p. 130, l. 26, lif. c'eft-à-dire, une. - p. 111. l. 14. lif. Kanferkora; de Ciapnek. - p. 134, l. 31, lif. faites. p. 137, l. 4, lis. Riviere de Neliceram. l. 34, lis. Brouma (Brahma). - p. 139, l. 9, lis. en dédommagement. l. 38, lis. Kandanate, l'Archevêque. - p. 140, l. 1 , lif. Goa , descendant. l. 15 ; lif. l'autre , le nombre. l. 40 , lif. Mozaekika-ghât. 1. 44 , lif. Befaliva-ghat. - P. 144 , l. 25 , lif. Angloife). en marge l. 5 , lif. imprimée. l. 11 , lif. p. 15. 16. -p. 148 , l. 25 , lil douanier , ont. - p. 149 , l. 15. lif. auparavant contre. - p. 150, l. 31, lif. fes forces. - p. 152, l. 13, lif. fut en Hollandois. 1. 17, ôrez gros. - p. 154, l. 24, lif. inconnues en Europe. - p. 157, 1. 29 , ôtez la vitg. après Moundoukarens. - p. 158, l. 12 , lis. emporterent. - p. 159, 1. 14. lif. e'ell a dire Mulabar de la Côte de Coromandel. - p. 160 . l. 4 . lif. Contenant les Actes d'un Concile de Cranganor. - p. 165, l. 7, lis, ruinée, n'ésoit. - p. 166, 1.14, lif. Areopagite. 1.19, lif. Baroep (ou. 1. 16, lif. Thomas; celle. 1 36 , lif. te benedixit. . p. 167 , l. 1 , lif. Ancien. Les. l. 2 , lif. Urfa ( Edeffe ). 1. 10, lif. emfchamilio , . p. 168 , l. 36 , lif. heure , l'Aldée , l. 38 , ôtez font , mettez une virg. apr. à droite. - p. 169 , l. 6 , une virgule après minutes. - p. 170 , L 32 , vitg apr. Peroumal. dern. lig. lif. fecles. - p. 171 , l. 33 , lif. m'avoit faite. - p. 171 , l. 19 , ejouttou , (le , ôtez la virg. - p. 171 , l. 11 , lif. Kenikams, l. 29, lif. fanons qui paroiffent d'argent. -p. 174, l. 11, virg. apr. Chrétiens. -p. 175, l. 9, une virg. apr. Cuftes, l. 32, Birve, lif. Eiroi, -p. 176, l. 31, lif. (1) Les hommes. - p. 178, l. 11, une virg. apr. éléphant, l. 13, lif., onziéme Signe, I. 14, list. jour noomi. 1, 15, list. M:garmas (Décembre), 1. 18, une vitg, apr. Padeschahi. - p. 179. l. 25, list. Burkombayes. - p. 181, l. 39, list. remplie, . p. 183 , l. 1 , après remestre ôtez la virg. l. 4 , après reconnoissoit , ôtez la virg. - p. 18 f , l. 20 , un croches après ons brûlée , - p. 186 , l. 5 , un croches av. le siège. 1. 9, til. du Malibar. 1. 22, un crochet après ayme. - p. 189, l. 33, une virg. ap. Ipika. - p. 190 , l. 5 , eher les Malabars, ajourez Chrétiens. 1. 13 , lif. aueune - P 199, l. 16 ( & ailleurs , ) lif. Guingueli, l. 29 , lif. Naguirkoté. l. 31 ( & aill. ) lif. Baindour. 1. 33 , une virg. après vifavis. 1. 35 & (aill.) lif. Surour. 1. 37, lif. Patekoi. . p. 201, l. 22 (& aill.) lif. Anjidive. p. 202, dern. lig. effacez à l Est Nord-Eft. - p. 205 , l. 19 , une virg. après Alcaffou. - p. 206 , l. 36 , lif. des quatre premiers Oficiers. - p. 207 , dern. 1. lif. terre à l'égard des Officiers d'Europe, - p. 109. l. 10, lif, Birchouli. -p. 210, l. 9, lif. après lequel, le bras qui en baigne les murs, se divise. l. 12, lis. paye tribut. - p. 211, l. 21, lis. étoient morts en 1758. l. 23, list, qui alors étoit. l. 26, list neveu fans emploi en 1758. - p. 212, l. 17, list. Monguipatan. - p. 216, l. 9, iist. Est & Ouest. l. 28, une virg. apr. cheval. - p. 210 , l. 28, lif. invités. - p. 223, l. 8 , lif. de l'étang. p. 224. 1, 4, lif. Chombor. - p. 227, 1, 35, lif. journées de la. - p. 231, 1. 4, lif. dans l'Eft Nord Eft. 1. 34, ôtez la virg. av. Toka. - p. 134, l. 5, lif. ne font. - p. 137, l. 37, 38, mettez file au lieu de rang. - p. 139, l. 13, lif. porte. 1. 16, lif. Rams ... Ses Schoup.tars .- p. 243 , l. 19 , une virg. apr. le mur , l. 31 , lis. le treizième, Gangam Ram & fa fomme. - p. 147, l. 26, lif. accompagnés. - p. 248, 1. 18, deux cunnes, lif. deux colonnes. p. 151, en marge, l. 9, lif. Original Angl. - p. 151, 1. 19, lif. Sakré. - p. 153, 1. 16, lif. quatre cannes. - p. 159, 1. 34, lif. au-del's, environ quatrecoffes avans. Tarabad fait une grande Vallée qui commence en deça de Tchandor. - p. 160 , l. 4 , lif. Plant. I. 15 , lif. coule le Naddi, l. 31 , lif. eft Pipelpara. . p. 164, l. 17 , lif. independants. av. dern. l. lif. Vifir , fous le nom de Monaem khan , 7º. à la fin de la dern. I ôtez fils fon. p. 265 . 1. 15 . 11. 260. Mir Hafer eddin Ahmed khan , fils de Maain endin khan ; en marge, l. 6. lif. dans le quatorzième fiécle. - p. 168, l. 44, lif. Saudat than. -p. 269, 1. 14, lif. il y a plus de quatre cens ans. - p. 170, l. 10, un ciochet après Minifre. - p. 271 . l. 10 . lif. eul khelafeh. - p. 172 . l. 10 , lif. nom de Kchrki. - p. 274, l. 31 , lif. 'de Nigen ): fix ans. - après la 1. 45, mettez à ligne. 624

Djehanbakht, la même année, à Dehly, après que Schah Djehan eut été détrôné pales Marates.

Aali goher, pere de Djehanbakht & fils d'Aalemguir, nommé Schahzadeh & Schah Aslem, dans la Province a Elshbad. Voy, l'Ouvrage de M. Dow qui a pour vitre : The History of Hindoustan , from the earliest account of time to the death of Abbar, translated from the persian of Mohammed easim ferischta, togheter with a Differentian concerning the Religion and Philosophy of the Bramins. 1768 , deux vol. in-40. ) .- p. 177 , l. 35. lif. ne fuffent. - p. 190 , l. 31 , lif. laks. - p. 293 , l. 10 , lif. einquieme frere. - p. 296 , dcrn. l. lif. de Cambaye. - p. 199, 1. 9, lif. qui eft à, - p. 312, ( & ailleurs), l. 12, lif. M. Price. - p. 316, l. 34, une virg. après maître. - p. 317, l. 22., lif. empéchoient (foit difant) d'achever. . p. 320, en marge, l. 10, lif. 16-19. . p. 321. L. 16. lif. d'un côté. . p. 322 , l. 21 , lif. termina. - p. 323 , l. 2 , lif. une copie du Vendidad Zend , accompagnée de la traduction Pehlvie. - p. 324, l. 8, lil. fiecles, les trois Mobeds de Sandjan, & leurs fucceffeurs ... ainfi que les Mobeds de Surate. - p. 326. l. 29 lif. le Feroüeschi Pehlvi. - p. 330 , l. 31 , le 30 Mars , ajoutez , & le 4 Avril Suivant, écrivant par la Carayane à M. le Comte de Caylus & à M. l' Abbé Barthelemy, je marquai à ces Sçavans que javois achevé la tradullion du premier Fargard du Vendidad. - p. 334, l. 18, lif. me le mit fur - p. 338, l. 19, lif. du Bargou-namah. - p. 341, dern. l. lif. Schampa. - p. 345, l. 29, & ils n'ont. . . . incapables; mettez cette phrase à la fin de la p. après attendent, -p. 349 , 1. 36, lif. avec une très-modique compenfation. . p. 355, l. 6, lif. fous le fol. 1. 34, 11f. qui lui donne. - p. 369, l. 3, lif. fond. - p. 372, l. 6, lif. païs. - p. 376, l. 18, lif. le chemin dans les Nelis. - p. 380, l. 18, lif. de Tarapour. - p. 382, l. 1, un point après gueable, une virgule après minutes. l, 20, la note marga a tapport à Ponin. - p. 385. l. 16, une virg, après Carlin. - p. 387, l. 27, lis. Eu-rope, d'avantes en majonnerie. - p. 388, l. 12, ils. es colonnes. l. 19, lis. (du vessibule. (8) oft de eing eannes. l. 20, essace est de eing cannes. - p. 389, l. 7, lif. à fa droite. . p. 391, 1. 35, lif. coin (8), on voit. . p. 393, en marge , 1. 6, lif. cccxcij. - p. 394, l. 17, une virg. après tournant. - p. 399, l. 11, lif. lettres, adroite, de quatre lignes. - p. 400 , l. 5 , lis. approchante de celle. 1. 11, lis. pagne. en marge, l. 5 , lis. \* Pl. 1. 7 , lis. \* Pl. - p. 402 , en marge , I. 5, ôtés ei-d. p. cccc. l. 6, lis. ei-d. p. cccc. - p. 407, l. 33, lis. une gallerie large environ de deux eannes & demie, & foutenue; en marge. l. 10, lif. \* Pl. -p. 410. l. 17, lif. au dedans de cette falle. . p. 413, l. 10, lif. inscription, le bas. . p. 414, 1. 16, lif. Moili. - p. 415, 1. 18, lif. mantegue. - p. 416, 1. 15, lif. éloigné. 1. 11, lif. d'eau. Ce eoco. 1. 14, lif. le fecond trou du coco. . p. 419. 1. 17, lif. canne, trois quarts. . p. 412. l. 34, une vieg. après figures. . p. 423, l. 14, lif. une canne, figures aux coins (b), au-deffus. - p. 418. l. 36, lif. Nérengueffan. . p. 429 , 1. 33 , l'Inde , toutes les pieces eitées dans cette relation. - p. 430 , l. 4 , lif. de monnoies ; en marge , 1. 5 , lif. ees feuilles. - p. 439 , 1. 15 , lif. des découvertes. 1. 16 . lif. tendant à prouver que les Chinois font une Colonie Egyptienne. . p. 445, 1. 39, lif. 350, 52'. 1. 41, variation, 170. - p. 448. 1. 25, lif. lifes avec 443 . . . 39 . 111. 35' . 32' . 1. 41, Warration, 17' . P. 444 . . 125, lil. little avec det seretes. 1. 13; lil. [Nord, 4] quelque . p. 410 . 1. 15, lil. voyious . p. 459, l. 1, Auteur, ajoutez, (Tehed dew dadi filius ). 1. 30, lil. det Doïdeurs riches. P. 451, l. 37, lil. Mahaberts. . p. 45; l. 1. 30, lil. de bozë, d'ou persoient, -p. 470, l. 21, lil. d Waux-kall, l. 24, lil. Shekefpeure. p. 471, l. 71, 0, lil. Bagnio. - p. 472, l. 32, lif. enfoncement, fur le côté. Ce. av. dern. l. lif. bien . dans les Cuisnes, nous montrer. - p. 480, L. 21, lis. Vadjs, Nérengs. - p. 487, l. 25, lis. des principaux Mff. le Vendidad Sadé, les Iesches Sadés, le Si rougé, le Boundehesch , &e. J'ai de plus. - p. 490, l. 5 , lif. ces deux Beits font rapportés en earacteres Perfans à la p. 278 du même ouvrage de M. Hyde ; ils font tirés. - p. 492, l. 14, lif. zoudi kardan. - p. 494, mettez au bas de la page la

nore suivante qui repond à la 1, 28, Thomas Hyde, disent les Auteurs Anglois de l'Histoire Univertelle, proposed tothe World the publishing a correct eaition of it with a latine translation; but meeting with no encouragement to undertake fo laborious and expensive a Work, the World has ben deprived of the fight of this great curiofité. Univerf. History, vol. 2. p. 116, - p. 497, l. 33, une ving. après éditeur - p. con. Faifant la revue de mes papiers tandis qu'on imprimoit la Table des Marieres, j'y ai trouvé une note, écrite quinze jours après mon arrivée à Paris, & que je ctois devoir placer ici : elle a tapport à la l. 20.

" M. le Comte de Maurepas & M. le Comte de Caylus me dirent , il y a quel-» ques jours , qu'ils eroyoient que M. l'Abbé Sevin avoit apporté de Constantinople » un manuscrit de Zoroastre. Avant mon départ pour ! Inde, personne ne m'avoit » parlé acte manuscrit. Les Anglois à Londres ni à Oxford ne m'en ont pas touché

» le mot. Voici ce que j'ai faie pour m'affurer du fait.

» D'abord, j'ai parcouru avec M. Bejot, Gurde des Manuscrits de la Biblio-» theque du Roi, le Catalogue imprimé des Manuscrits Persans, Indiens & Ara-» bes, qui traitent de la Théologie. Je n'y ai rien trouvé en ancien Persan, ne » que att pour premier objet la Religion de Zoroaftre. M. de Bofe, dans la Rela-» tion du Voyage Littéraire de M. l'Abbé Sevin , parlant des Manuscrits apportés » par cee Académicien ( Mem. de l'Acad, des Bell, Lett. T. VII. Histoire, p. >> 342), releve beaucoup un ouvrage traduit, vers le 12°. fiecle, par Eboul, Pré-» cepteur du Roi de Perse , & qui traite du Magisme prosesse par les Perses » avant la naissance de Zoroastre. J'ai encore examiné dans le même Catalogue so tous les articles d'Aboul ; il ne s'en trouve aucun qui réponde au Manuserit ap-" porté par M. l'Abbé Sevin, Où est donc ce manuscrit ? & quand il existeroit . il

a ne pourroit puffer pour un ouvrage de Zoroaftre.

» Pour ne laisser aueun doute sur ce sujet, de l'avis de MM. Caperonnier & 10 Bejot , j'ai prié M. Lefevre , Secrétaire de la Bibliotheque du Roi , de me communiquer les Catalogues manuscrits de M. l' Abbé Sevin. Il a eu pour moi cette » complaifance, & m'a obligeamment permis de prendre lesture des lettres que » MM. Sevin & Fourmont ont écrites de Confiantinople à M, le Comte de Mau-» repas, Ministre d'Etat, & à M. l'Abbé Bignon, J'as encore parcouru les Ca-» talogues de MM. Icard & de Maillet, & quelques états de livres envoyés par » M. le Marquis de Villeneuve, Ambassadeur de France à la Porte. Je n'ai vu » dans ces papiers aucune trace de Manuscrits de Zoroastre. A la sin d'une liste de » Livres achetés en Perfe & à Baffora , & envoyés par M. Otter , j'ai vu un inn folio & deux in-quarto Sabiens. Ce que j'avance eft certain & peut fe verifier m par les pieces originales qui se trouvent au Secrétariat de la Bibliotheque. M. » Otter n'a pas apporté d'autres manuscrits en langues inconnues; il ne peut pas » par consequent avoir commence la traduction d'un manuscrit de Zoroastre, n'y » ayant alors en France aucun Livre de ce genre : & même, s'il avoit été en état » de traduire les Manuscrits Sabéens, qu'il avoit envoyés par les vaisseaux de la De Compagnie des Indes, il en auroit au moins donné la notice, ce qu'il n'a pas » fait. Il est je crois prouvé que MM. Sevin & Otter n'ont ni apporté, ni connu » les ouvrages de Zoroaftre. Ce 29 Mars 1762. n

Le manuscrie d' Eboul , apporté par l' Abbé Sevin, est vrai-semblablement l' Anwar Sohely dont on peut voir la Notice dans d'Herhelot , Bibliot, Orient p. e e 8 , 456. Peut-étre encore est-cel'article PAZEND de la Bibliotheque Orientale de d'Herbeloe, qui a fuit croire que la Bibliotheque du Roi poffédoit un Manuferit de Zoroaftre. Voici ce que porte lu fin de cet article (p. 701.) " On ne trouve que » très-difficilemene des exemplaires des anciens Levres des Moges (le Zend, le » Payend, & le Vesta), parce qu'il y en a peu, & que les Ghebres les gardene » très-soigneusement entre eux, & ne les communiquent point aux Etrangers. Ils » font écrits en vieux Perfan, & on n'a vu jufqu'à préfent en Europe qu'un Dicn tionnaire qui en explique les mots en Perfan moderne, lequel doit être dans la Bi-

D'Herdon kindique par plas possivement et Distinomaire, so on a va sidecons, (p. 10.1) le P. Le Ques, affure à M. Hyde qui il ay woit et fon tenns. (en 1701), à Paris, aucus manuscrit dans les caratteres qui parosissient dans sonavage. Le Distinomaire en agastino devoit donc les ceix en Person moderne. En examinant tous les manuferits Persons de la Bisl. da R., i y vai trouvé un Distinomire Porfon, (i. quy, F. 1.1, P. 9, 3.3, & Casali, et à Bisl. da R. M., Pers, p. 2+, n. 18?) divisse en insporte ou parties. La premiere renferme les most Persons, is seconde de petitete pholique, ou des spous de parter erlevies ou affissels de antienna, expliqueix ex termes modernes do coloniales; la trossferm, phiscus experições où sig exvove le K.9 si quartieres est de temp calidas, o so formed e most antiento como consecutar de la consecutar de most consecutar de la consecuta

#### Appendix.

# TOME PREMIER, SECONDE PARTIE. Notices des Manuscrits &c.

#### Sommaires & Titres &c.

J'ai mis en Italique ce que je crois propre à servir de titre géné-

ral pour chaque article; le reste forme les Sommaires: & quand ce qui suit l'Italique n'en est pas séparé par un tiret, c'est ordinairement que la matiere y est analogue à celle de l'Italique, en est l'extension ou l'explication.

p, 2, 1. 1.0, 11. Levement i levoli augustum annach fa Lai dant I Iran. 3 Umi fa patris, falsa (Graef of Ormata, p. 9, 4), 1. 1, 11. da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe) (Da Afrier Pafe (Officiant - p, 4), 1. 1, 11. (da Afrier Pafe) (Da Afrier Pafe

#### Vie de Zoroastre.

#### Vendidad Sadé.

Pour ne pas trop groffir cet Errata , je ne releve pas les chofes

qui se devinent; par exemple, des noms propres qui sont écrite exactement dans le reste de l'Ouvrage ou à la Table des Matieres, comme Ormusd au lieu d'Ormusd &c.

- P. 84 , l. 7 ( & aill. ). lif. Tchengréghatchahs. - p. 86 , l. 32 , lif. Khfchethréido. - p. 87, l. 1, ftf. l'étre à l'homme. p. 91, l. 5, lif. la (nouvelle. - p. 95, l. 19, lif. (la racine d') arbre. l. 20, lif. Chef de toutes les Provinces. - p. 96, l. 5, lif. je pric le (Vendidad ). - p. 97, l. 25, 16, lis. Avec ce Barfom, je prie ce Zour, cet Evanguin pur & bien attaché, & je leur fais Iefcht. - p. 99, l. 8 & 12, lif. d'Ormund, (6). - p. 106, l. 9. lif. à protéger (conferver ) pur, -p. 110, l. 5 (& ailleurs), lif. qui vous boivent avec. - p. 111 , l. 16 , mett. Avefla , en eat rom. .p. 113 , L. 1 , lif. ce Djé, l. 10 , 11 , l.f. l'excellente Ascheschingh... la pure... l. 19 , lif. ma priere à la nuée, à la pluie. - p. 116, l. 36, lif. qui a paru. - p. 117, mett. en margc, ci-d. p. 66, devant la l. 19. - p. 121, dern. l. lif. donne la 3º. la 4º ..... la 100. - p. 123, l. 34, lif. Khefihi. - p. 125, L. 9, lif. tems, &c. - p. 129.l. 23, felon la construction , faint , &c. doit se rapporter à Evanguin. - p. 135 , l. 16 , lis. hommes purs & agiffants , l. 32 , lif. Ormurd , qui es faint. - p. 140 , l. 22 , lif. agir (comme le desire Ormuza). - p. 146, l. 30, un crochet après (1), -p. 147, en marge corrigez les deux citat, fur les Sommaires , p. 51. - p. 148 , l. 8 , lif. je leur fuis Izefchné. 1. 18 , lif. les corps & les ames : en marge corrig. les deux citat. fur les Sommaires. p. 51. - p. 150 , l. 8 , lif. le Zour (2) , le crin , le hom. l. 26 , lif terre arrosces par les Zares & surtout par celui qui au commencement se forma de l'eau repundue par Tafehter. Le Kefehvar Khounnerets (- p. 151, av. detn. l. lif. (1) Le même morceau fe trouve à peu près dans l'Izefchné Zend - Samskretan , avec quelques différences , & plusieurs phrases tirées des Hus précédens , Msf. Zends &c. de la Bibl. da Roi , N. III. p. 107-113. l. 22. p. 152 , av. dern. l. lif. Farvardians, Afcheschingh , Parvand. . p. 153, l. 5, lif. la pure Ascheschingh. p. 164, L 17, meil. à la ligne. Que Schahriver, - p. 166, L 11, lif. la l. 8. - p. 167, l. 6, lif. d'Ormuzd , &) . . p. 171 , l. 7 , 8 , lif. o Ormuzd , intelligent , grand étendu; dites. 1, 29, lif. que le corps de ce (Taureau) feroit -p. 175, 1, 14, lif. à ec qui se boit, &. ou donnez-noi ce qui se boit par Khordad, ce qui se mange par Amerdad. - p. 180, l. 31, lif. péerédjefaméedé. . p. 181, l. 10, lif. Afchefchingh pure & fainte, L. 18, mettez en car, rom. le Ciel eft l'homme de la terre. - p. 18 3. l. 12. sil. Monde, jouisse du bonheur après avoir vécu très-purement. p. 184. l. 18. sil. (1). Vécriestchà. Le mot Var désigne une source, dont l'eau rassemblée forme un grand leang, une espece de mer, un canal qui paroit au loin. Le mot Var se dit austi des lieux qui renserment ces sources, l. 30, lis. (1) Taremtcha herdethido. P. 187, l. 13, lif. ordonnez Ormuzd. que, - p. 188, l. 1, lif. ce dont vous m'avez parlé; que la pure Afchefchingh. - p. 193, l. 1, lif. je lui accorderai. - p. 194, 1. 18, plus grand &.... faincement , peut s'entendre de Zoroastre. - p. 197 , l. 11 , lif. les choses auxquelles je pense (que je desire) dans le Monde, je vous les demande, Ormuzd, vous relevant, parlant avec purett. 1. 33. lif. (1) Ardjasp, Roi du Touran, ci-d. - p. 103. l. 14, list. Justes, \* j'adresse & en marge, \* Nemestchâ. - p. 106, l. 33, list. menes pesoris. - p. 109, l. 31, ou, que tepur Schahriver le protege. - p. 210. l. 10 , lif. (au Gah). - p. 215, l. 1. lif. lieu & le Chef. - p. 219, l. 9 (& aill. ) , lif. par lequel le Monde. - p. 110 , l. 18 , lif. donné) la vie (animale) , - P. 121, l. 4, lif. Phabillement (1); ces. - p.114, l. 2, lif. de la grande Afchefchingh - p. 128 , l. 11, lif. qui habite (1) un ; & en bas en note , (1) Ce Carde peut se dire de Serosch qui habite un même lieu avec Hom , eid. p. 156 ; changez en conséquence les nos. des notes. -p. 219, l. 15, list qui lui font du mal, -p. 241, l. 21, list que la pure Afchschingh. -p. 243, dern. l. list Guerriers, le feu Gofchafp. -p. 145 , l. 9 , lil. où eft le crin ; enfuite. -p. 246 , l. 18 , lif.

bien monté, peut parcourir en quarante jours. L. 31 , [if. nombre de ) fept. deta. 1. lif. neré berémenae. - p. 247 , l. 5 , lif. nombre de ) dix mille. - p. 257 , dern. 1. lif. tous les Setout-lefches. - p. 258 , l. 6 , lif. qu'elles foient. - p. 264. 1 18 , lif. p. 184, edit. Amft. 1711 ). Le - p. 166, l. 1, ou, grande ( célebre ) par fes drapeaux. - p. 270, l. 8 , lif. que les autres ( Empires , les quinge précédens ) ; en marge, l. 1, lis. Lischt. - p. 274, l. 8, lis. de terre (y compris l'entourage). J. 29, lis. les trois parties de terrein sur lesquelles. - p. 278, l. 29, lis. du climat situé au Sud de l'Iran proprement dit , cette phrase. - p. 279 , l. 21 , lif. la Loi , les paroles, -p. 181, l. 18, lil. lequel y étoit. -p. 181, l. 11, 12, metr, gam, au lieu de pas. -p. 181, l. 17, lil. arbres (& furcoue) des arbres. l. 16, lil. le voit, & que les - p. 235 , 1. 27 , lif. doit payer , en compensation , 500 derems , ou le poids en argent de 500 derems ; ou bien fon péché pefera 500 derems à la balance de Mithra, le quatrieme jour après la mort. La Traduction. Dern, 1. lil, Dirhem ; & Chard. Voyag. T. II. p. 91 ; le Dirhem , felon ce Voyageur , eft pris aans les Livres Perfans, pour un morceau d'argent de la valeur de trense deniers. -p. 186 , 1, 18. lif. ) du corps ) de. - p. 189, av. dern. 1. lif. Efehem & Eghetefch . les fept. -p. 297, 1. 24, lif. peau ) de cheval. -p. 298, 1. 14, lif. le cadavre dans un lieu tel). 1. 19, lif. du cadavre, le Daroudj ). - p. 299, l. 1. lif. cadavre, le Daroudj ). - p. 301, l. 19, mett. (1)& (3) au lieu de (1)& (1). -p. 106. 1. 8, lif. nuits ( 1 ); & après la 3 ce. lig, metrez la n. fuiv, ( 2 ) En hiver l'impureté se communique plus promptement & se dissipe de même, ou le feu a plus de sorce, -p. 315, l. 13, lif. frappé ( regardé ) comme. -p. 320, l. 29, lif. desfein ( de porter ) qui veut. -p. 321, l. 18, lif. soit que ees grains ( ces productions de la terre ) foient - p. 323 , L. 19 , lif. Si le ( Medecin ) -1. 30 , ôiés ( 4 ). - p. 328 . l. 11, ou Mazdetefnane, & ainsi dans la n. 3. - p. 331, l. 16, lig. morceaux, que l'on mette pour - p. 334, l. 10, lis. peau) de cheval. - p. 335, en marg. mett. ei-d. p. 286 , devant feparer le voleur Ge. - p. 117, dern. 1. lif. Padofchkar : e'eft la. - p. 341 , av. dern. l. lif. du bois , de ees arbres. - p. 343 , 1. 34 , lif. de souillure, de tontrainte en quelque forte, dont. - p. 344, l. 14, lif. (pour chausser les bains. - p. 345, l. 33, lif. qui chausse les vases. - p. 351, l. 22. lif. le monde qui existe. - p. 353 , av. dern. 1, 1if. Planche XIII. n. 1. - p. 355 , en marg. l. 3. lif. XIII. n. 1 .- p. 365 , I. 18 , lif. exterminerez ( le Daroudj ) Nefofch. - p. 366, l. 5, ôtez (4). l. 19, lif. Dew (4) Efchem. l. 20, lif. Dew (1) Eghezesch. - p. 368, l. 10, lif. Honovers. - p. 369, l. 11, lif. ( le Daroudj ) Nesosch, -de même , p. 370 , l. 11 , & 32. -p. 374 , l. 17 , lif. ou (fi) une eoufine vient dern. 1. du frere ; peut-être , frere du pere , l'oncle , ou bien , l'article de l'oncle devoit être à la place de celui du fils, qui est répété inutilement , - p. 376 , l. 27, lif. le fils au fils. 1. 34, les germes différens de celui de. - p. 378, av. dern. Ilg. lil. Dodeurs Parfes. - p. 381 , l. 16 , lil. Peuple ( 2 ) prend. - p. 384 , l. 3 , lil, fi ce chien étant hors d'une maifon, on le fait à deffein tomber dans un trou ... ( fi on lejette à deffein ) d'un vaiffeau, 1. 29 , lif. des que l' ( un de ces chiens ) eft . - p. 385 , l. 15 , lif. les troupeaux purs (1) ( en les. & en not, avant la derniere I, metr. (1) Selon le Pehlvi , il éloigne le voleur & le foup ; changez en conséquence les n°s. des not. - p. 387, l. 16, lis. eelui (qui) aura frappé. - p. 390, l. 7, lis. (eet animal). - p. 398, lig. 26, lis. lieu (nommé) Armisent. - p. 400, 1. 10, lif. ongles (fi l'on n'observe. 1, 12, lif. eriminelles , les Dews. - p. 401, 1. 15, lif. couceau ) de métal. - p. 402 , l. 19 , lif. branches d' ) arbres. - p. 406 , 1. 34 , lif. la nuit de l'examen , la quatrieme après la more. 1. 36 , lif. qu'il leur donne. - p. 407 , l. 18 , lif. qui met le monde. p. 408 , l. 23 , lif. quelle eff ( l'adion qui ) met . - p. 410 , l. 23 , lif. protegée par ) Sapandomad. . p. 414 , l. 16 , lif. fept Amsikaspands. - p. 415, l. s., list. (le Daroady) Nesosch l. 30. 31. list. Koeriehe , qui agit en haut (le Tems sims bornes): on ; le. . . . . . p. 416, l. 2, list. Oiseau (ou les oiseaux) qui agit en haut. Jinvoque. l. 20, list. Tome 1. premiere Partie.

#### Légeres corrections pour les deux Parties du Tome I.

Acc., lif. acc. - ( i ) 'aillai ; lif. ( ) allai. - annoncuient ; lif. annoncoient. - Arfe ; lif. Arze, -avee ; lif, avec. - autipathie ; lif. antipathie, - authoribus ; lif. autoribus, - avoienr ; lif. avoient. - carvenferais ; lif. carvanferais. - c'eft-a-die ; lif. e'eft à dire, -cette ; lif. cette, -ci d-d. lif. ci-d. - Chréien ; lif. Chrétien. encore ; lif. encore. - confirmire ; lif. confirmire. - couduire ; lif. conduire. - Darondj ; lif. Daroudj . - (les ) Daroudj ; lif. Daroudjs. - d Aumonier ; lif. d' Aumonier. - de , lif. de. - (chofe) demande; lif. demandee, - d'émerite; lif. démerite. - dlx; lif. dix. - doit y - refter ; lif. doit y refter, - da du Nord ; lif. du Nord. - duns ; lif. dans. -e'eft , lif. c'eft. - ette ; lif. être. -engage ; lif. engage ; -entrautre ; lif. entre autres. - evoya; lif. envoya. - exhorbitant ; lif. exorbitant. - fourmils ; lif. fourmis. - fiere ; lif. frere. - Gambyfe ; lif. Cambyfe. - Gates ; lif. Ghates .- Jeune ; lif. jeune. İzefchis ; lis. Iefchis. ·(en) laisse ; lis. (en ) lesse · les, lis. les. · les midi ; lis. le midi. ·( le ) Malabare ; lis. Malabar. · Masseliesnans ; lis. Mazdeïesnans. - Maur ; lif. Maure. - m'ention ; lif. mention. - monde ; lif. monde. - Nabad ; lif. Nabab. - operations ; lif. opérations. - ordinairement ; lif. ordinairement. - paie ; lif. paie. - Palikate; lif. Paliaeate ; - pardonneut ; lif. pardonnent .- (je ) pares ; lif. (je ) pars. - pat. lif. par ; - plainement ; lif. pleinement. ponr ; lif. pour. -porra ; lif. porta. - premere ; lif. premiere .- puie ; lif. puits. - qu ; lif. qui. . Saerifice ; lif. Saerifice. - Saiunt ; lif. Saine. - Samskrean ; lif. Samskreton. - (je) Scais ; lif. (je) Scai. (il) Scu ; lif. (il) Scut. - Souba ; lif. Soubah. - tem ; lif. (tems). - tien ; lif. rien. -toute efprit ; lif. tout efprig. - tradpuire ; lif. traduire. -eranfmigrarions ; lif. transmigrations. - (la) traverse ; lif. traversee. - Vendida ; lif. Vendidad. - uineerieure ; lif. intérieure. - voyelles ; lif. voyelles ; - vqus ; lif. vous, - praisemblablement ; lif. praisemblablement ; -y il fut ; lif. il y fut.

## TOME II.

1eschts Sadés.

Les citations qui , dans ce second Volume, sont exprimées de cette maniere , ci-d. T. 1. 2. 3. &c. ont rapport à la seconde Partie du T. I. depuis la p. 1. de la Vie de Zoroastre , jusqu'à la p. 432.

P. 1. L. 6. lif. let Afriques O let Africa. 1. 11, lif. le som de Faigs, Nicego T Lavelie, j.e., 1. 1. j. lif. le condit en Indice. - p. 3, 1. 3, lif. traduit en Indice. - p. 3, 1. 3, lif. traduit en Indice. - p. 3, 1. 3, lif. traduit en Indice. p. 6, 1. 1. 5, lif. agle d'en lautz les priejs - jui affica qu'en la latie. - p. 7, 1. 1, lif. traduit en Indice. - p. 3, j. lif. traduit en Indice. - p. 10, l. 13, lif. lif. . . . kerrefisialen. - p. 17, en marge, 3, j. lif. d'. T. l. 2, P. 5, 0. - p. 16, l. 11, lif. Mirholy O'r. dem. l. lift. or Peloit O'r. dem. l. lift. or Peloit O'r. dem. la dive. - p. 10, l. 6, lift. Perfo il l'et de Indoc. - p. 17, l. 13, lift. New Ade Crea Indoor. - p. 17, p. 13, red. cm. l. lift. Mis bâmi. - p. 17, l. 13, lift. New Ade Crea

priere a été traduite en Indien). . p. 19 , l. 4. 5. lil. ( de toute ) pureté de parole , ( de toute). l. 25, lif. (à) Ahriman. -p. 30, l. 38, lif. Marguergan ( de hait Tanafours, 400 derems ou tanks , & un man , felon le Ravaët de Bahman Pounaji. gr. Ravaet , p. 638. ) ; on fait. - p. 38 , l. 11 , lif. fortes a'eaux. - p. 40 , l. 14 , ou bien , pendant les trois nuits après ma mort , & qu' ( en consequence de cette punition ) , l'examen me soit savorable. -p. 41 , l. 5 , lis. sol. 197. - l. 14 , lis. ( de tout ) mal. - p. 43 , l. 31 , lif. d'un an ( 3) ; fi j'ai. Après la dern. I.mett. à la ligne, note ( 3) Hezem kam az iek fal ter , c'eft-à-dire , peu de tems après qu'il a été coupé, ou qu'il est redevenu verd. Le bois doit être bien sec, mais comme tous les ans le Nam (la seve, le suc) rentre dans le bois; il faut le brûler avant ou longtems après l'année révolue. - p. 44 , l. 35. 36 , lif. de l'eau fur le Dafchtan , ou 6. - p. 47 , l. 6. 7. 8. lif. je n'ai pas régité le Négefch du Soleil. . . . récité le Néaesch de Mithra. . . , récité le Néaesch de la Lune. - p. 49 , l. 11 , lis. de la punition du Douzahh. - p. 50 , l. 6. 7. (de tout ) mal. l. 21 , lis. Néreng (que l'on. - p. 51 , l. 3. 6. lif. Ferouers , en tel gah , tel jour , tel mois , telle année , où j'ai fait Izeschné . j'ai offert le Daroun , où je benis maintenant le Miezd! Que. - p-52 , l. 29. lif. Tour (fils ou simplement descendant) de Djemschid , av. dern. 1. lif. (ci.d. T. I.p. 109 ). - p. 53 , 1. 35 , lif. il y a 250 ans. - p. 54 , 1. 35 , lif. freue du côté du Khorafan. . p. 55 , L. 5. 6. lil. jour , au mois , dans l'année ( ou je prie , que l'homme ) foit victorieux! Viver bien. - p. 59 , l. 28 , lif. Khfchethriann. -p. 60, l. 31, lif. qu'il tient alors de la main droite. -p. 61, l. 15, lif. en Vadj en repetant .- p. 64, l. 11; lil. tel gah (&) à tel Ferouer ! - p. 66, l. 10, lil. au jour , dans le mois , dans l'année ( où je prie que l'homme ) foit victorieux. - p. 67, dern. l. lif. de zele. -p. 68 , 1. 17, lif. ci-d. p. 67 , lig. 3 , jufqu'à. -p. 69 , l. 8 , lil. afnid khered ... gofchosroud .- p. 7t , l. 16 , lil. apprife, des Chefs. l. 17, lil. Ville , des Chefs. -p. 71 , av. dern. l. lil. des purs. -p. 73 , l. 1 , lil. purs ; l. 4, lif. & foyez. - p. 74, 1.8, lif. (jours, & les cinq petits qui font ) le. - p. 83, 1. 16, lif. & pures; la place. l. 25 (& 2ill). 26, lif. mote ) Tir., (du jour Khorschid au jour Déc (pet: Meher). l. 29, lif. e'-gl-à-dire, du jour Khorschid au jour. 84, l. 1., t., t. lif. mille vaches. lif. le Peteschem. -p. 85, l. 6, 11, lif. mille jumens. 1. 30, lif & Eischrem , - p. 86, 1. 23, lif. le Mediarem .- p. 87, 1. 12, lif. & Humefpethmedem. - p.88, av. dern. I.lif. il vienne au-devant de moi. p. 91,1. 14, lif. fources de. - p. 93, l. 13, lif. tomme Athvian ; en marge, l. 1, lif. p. 110. - p. 94, l. 9, lif. du vin fec ( du vin vieux ! ) Que. - p. 95, 1. 7, lif. réciproquement , fe difent l'un homme d'une lelle, l'aure, semme d'un tel. delà; à la marge sotez ci-agrès Bounde-hesch. - p. 96. av. deto. l. lil. Ravaëts (gr. Rav. p. 136.) - p. 97, l. 20, lil. soyre, fort. - p. 99, l. 17, lil. comme Taschere. - p. 100, l. 10, lil. vie, le bien-être du corpe, une vie longue, l'éclat. - p. 106, l. 13, 14. lif. (des Juftes) qui se présentent de concert. - p, 109 , l. 34 , lil. vifpanm hodjidetim. - p. 110 , l. g, lil. Chef de Province. av. detn. l. lif, homd iem. - p. 113, l. 1, 9, lif. Taavids. - p. 114, après la 9º. l. lif. l'abondance & le Behefcht, &c. quatre fois. - p. 117, l. 15, lif. (inculte & ) . - p. 110 , l. 16 , lif. Ghofel ; en marg. l. 5. 6. lif. eire du gr. Ravace. - p. 361. 533. p. 113. l. 3, lif. année ou j'ai fait Izefchné. l. 14, lif. Pefchab (cette priere eft tradutte en Indien). dern. 1. lif. Marcellin , liv. 23, - p. 134. 1. 21, lif. fimple ainst benie. l. 13, après soulager, mett. à la ligne, le Néreng du Lepreux, repété, ci-d. p, 119. av. dern. l. list. p. 92, (il y a, -p. 136, l. 4 & ailleurs, list. Taavid. 1, 14, lif. adertcheher o adertcheher, felon. dern. 1. lif. Taavids. Il parois par le grand Ravact, que ces paroles, aderecheher o aderecheher, font méses pour le nom même de la personne pour laquelle on prie. Voici ce qu'on lit dans cet Ouvr. p. 36 5 366 : adericheher o adericheher iaani nam baiad nebifehtan keh falan ben falan; ce qui fignisse, aderecheher o aderecheher, c'est-à-dire, qu'il faut écrire le nom ( de l'enfant), seavoir, un tel fils d'un tel. - p. 137, l. 25, lis. d'un Indien, se nomme- p. 145, l. t. lif. Iefches. - p. 144, l. 21, lif, Orquerd, (en lui difant) : 6 Ormurd, - p. 145, l. 31, lif. Zerethoschere : ted. - p. 148, l. 15, lif. affeyier. l. 27, lif. deliez. - p. 150, dern. 1. lif. patience, ou d'avoir l'efprit toufours préfent, de ne pas perdre connoiffance. - p. 151, l. 31, lif. tradudion Pehlvie. - p. 152, deen. I'lif. Amfchafpands, - p. 153, l. 37, lif, Chef des Gahanbars, de ceux. - p. 137, l. 7, lif. je (vous) tendrai la main (moi), les sept. - 1. 35 lif. io him dasté kerenem io him dasté darenem joé hasté Emeschaspeanté: ou nous agirons bien du bras , nous tendrons bien la main , (nous) les sept Amschaspands. - p. 159 , l. 16 , lif. prend) . - p. 162 , l. 22, lil. homme qui affoiblit , ( qui tourmente , fatigue , ôte les forces ). - p. 163, dern. l. ou bien , en laislant pothré , le fils , ou le fils du frere , ou celui qui eft né de l'Athorne. - p. 166 , deru. l. lif. de même , &c. ) & ainfi. - p. 167, l. 32 , lif. frere ou même pere, felon quelques Auteurs, de Tehmourets .- p. 168, l. 14, lif. lumiere &c. - p. 171, l. 21, lif. avantages; en marge, l. 3, lif. 175. - p. 174, l. 26, lif. (1). Efcheoueezedao. 1. 29, lif. Sam , pere de Guerfchafp , & meme. - p. 177, dern. lig. me font Irefchne, en car. rom. . p. 195. en marge , lif. ci-d. p. 191. - p. 200. l. 18 . 10. lil. l'Iescht en l'honneur de ( Drouasp. Je fais izeschné à ) Drouasp : p. 101. 1. 25, lif. moi , pur. 1. 27, lif. (grace) , pur &. av. dern. 1. lif. azatenanm ; ca marge, l. 3, lif, ei-d. p. 171, & Gr. Rav. p. 12. - p. 204, l. 3, lif. cicite la nuit que Gin. - p. 213, l. 32, lif. ci-d. T. 1, 1. P. p. 483. que Michra. - p. 215, 1. 6, lil. (fources) de tous biens. 1. 31, lil. Viakhno. dern. 1. lil. & tradais. - p. 110, l. 1, lif. animaux qui portent (1) ( féconds ). - p. 222, l. 27, lif. Mithra qui est au-dessus de tous les Dews qui font cachés dans le crime, tel qu'est le Darvand. - p. 213. 1. 13. lif. les biens y couronnent. 1. 30. lif. l'abondance, l'excellence. - p. 115, L 19, lif. dojirefchté. - p. 119, l. 7, lif. cer ( Ized ) agit. l. 16, lit. comme (4) le. 1. 35, lif. vautour, ou plutôt l'épervier qui vole plus vite que le Vautour. - p. 132, av. dern. l. lif. (1) 10 - dern. l. lif. T. I. p. 112. - p. 134, l. 36, lif. ner o yan. - p. 136, metr. aini la note (1), Hekhschlit Srłof-chkti; en Pehlwi, Hamefika Serofek, Serofek (qui exifte) toujours. Je lis Hekhlit, comme porte le Mf. Zend & Pehlvi, la vie, l'ame ( djan, en Parfi ), ou Houziven-degui, la vie excellente. - p. 247, l. 11, lis. cérémonie: il a été traduit en Pehlvi-- p. 243 , l. 9 , lif. Ciel , ( où leurs eorps font dans cet état par le secours ). - p. 152 . l. 17, lif. étendus (coulent au loin). - p. 153, l. 20. lif. & vous ( Ferouer ) brifez. - p. 254, l. 14, lif. écar; qui. -p. 255, l. 6, lif. le quadrupede vivant. L. 7. lil. jufqu'à, aux hommes, l. 18, lif, banoudo reobhfchnémao, - p. 156, l. 11, lif. ( c'eft-à-dire prier pour votre propre ame , & preney enfuite notre nom ). 1. 30 , bil. (1) La traduction Pehlvie de ce Cardé fe trouve à la fin de celle de l'Afergan Gatha; il commence. - p. 258, l. 3, lif. Zaré Voorokefché; en marge, l. 3. lif. id. p. 46. - p. 259 , L. 27, lif. (Ferouers) , lorfqu'ils. - p. 263 , dern. l. lif. Mefchia. donné pur , ci-d. p. 189 . p. 169 , l. 37, list, il y a dans le manuscrit un renvoi ... p. 172, l. 32, list. schieothenché gueredasseinché , ou d'Eschéschieothné. -p. 173, av. dern. I. lif. ( 2 ). Peienghere methfchetoefch . p. 280 , l. 29 , lif. Parfchid ga-- p. 28 t, l. 35, lif. Khodefchrae. l. 37, lif. ou la fille dont le mariage eft une fource de bien , la femme Sater . - p. 282 , l. 38 , lif. qui (pour ne pas donner trop d'étendue , à ce que difent quelques Auteurs Orientaux), l'avoit. - p. 285, l. 36 , lif. l'Izeschni, qui présence seulement deux mots de plus, deens satchann, instruits, sfavana dans la Loi. . p. 287, L 25, lis. l'Izeschné en l'honneur du (victorieux Behram; je fais Ireschne au) victorieux,-p. 290, l. 6 ,lif. d'un (jeune) homme. - p. 291, au titre cour, lif. Iefche Behram - p. 294 , l. 5, lif. (bleffe ) des. - p. 297, l. 16, lif. p. 37.-p. 198 1, 4, lif. (pour que) les. p. 100, l. 10, lif. brillant de lumitres p. 101, l. 1, lif. 1fed, augmentent. l. -p. 101, l. 1, lif. 1fed, augmentent. l. -a. lif. Daroudje; yout sui brife; (vous-même av detn. l. lif. toriuin. p. 10, a. l. lif. Jervinu 1; 1, s. lif. det de the qui. p. 10, 3, av den. l. lif. tori din. namm. p. 108, l. 16! (Vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. Vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lif. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... yuré, p. 310, denn. l. lift. vooroschenghie, \* lac. ... y

#### Si rouzé.

P. 315, 1. R silleurs, lif. Si meré, fans tirer, l. 20, lif. le Grand Si rougt, p. 137, l. 12, lif. Coff par 6 grand. p. 330, l. 9, & silleurs, lif. Refforder sight. East tirer. p. 321, l. 23, 26, lif. théadacht. ou. . . (à toi oifean), révolutions du Giel. . . . de miner ci-d. p. 6. Lefanom d'oifean (vireofch) convant cris-sien, au Tenn fans bornes to à la révolution du Giel ji peut p. 323, l. 23; lif. bien ou. p. thien, l. 3, lif. Manifeandy ou. p. 314, l. 19, lif. Il telle du Bontj.

#### Boun-dehesch.

P. 338, l. 17, lif. pour avoir frappé su mere. - p. 339, l. 18, lif. pour affer ancien. 1. 23, lif. il ne feroit pas. 1. 25, lif. fravane, eut voulu. - p 340, av. dern, I. lif. Abulfedæ, p. 341, l. 7, lif. guenah, l. 13, lif. arvespagahsch. l, 17. lıl. agahfih. l. 17,lil. agh fihan. - p. 344 , l. 23,lil. paeda amad. l. 34,lil. mêlange ( ou lorfqu'il les eut produits tous deux ), vint Ormurd. 1. 40, lif. Loi). La. - p. (on copy in the elis fromists tous death), white Ormage, 1,49, lit. 2017, 1.5...-p.
3.77, 1.33, 1.6 (ii). (ii). (deleft) on a lorfgine death homitees from the ometee of Mefdelmini, -p.
3.48, 1.33, lit. (soupours, let fiese). 1.23, lit. (roujours, let Plantees). -p.
3.73, 1, 3, lit. (Xiomorra [1], 6.1.4, lit. (1), Le. 1.5, lit. april 2 languantee ans,
1.3 lit. (languantee (Xiomorra [2], 6.1.4, lit. (2), 1.3, 1.31, lit. (2)) flower (Xiomorra [2], 1.31, lit. (2)) flower (Xiomorra [2], 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, 1.31, tres commencerent à fournir. - p. 354, av. detn. l. lis, tehassehm. detn. l. lis. sait ve : on ssait. - p. 355, l. 30, lis. Kaïomorts est rapportée. - p. 356, l. 32, lis. ou j'y retournerai. U a été, l. 34, 35, 111. (2) Selon l'Éulma essam, sept Dew's furen attachés aux Cieux des sept Plancees; sravoir , Zeiereh. p. 357, 1. 22 - 23, 111. du printems. Lorsque le premier Khordeh du Cancer arrive, ce sont les plus longe jours; e'est le commen ement (la racine ou le fiege, le fort) de la chaleur (de l'été). Lorfque. - p. 358, 1. 17, 18, lif. tencbres, il échauffe. . p. 360, L. 9, lif. vint , courue. av. dern. l. lif. deux ( Tafchter. - p. 361 , l. 12 , 13, lif. l'un eft à l'Eft , l'autre à l'Ouest; seavoir. 1. 20, lis. eaux; il reverse. - p. 363, 1. 16, lis. que, lorfque. 1. 21, lil. féparées les unes des autres. - p. 364, l. 12, lil. l'Albordj , s'éleva. - p. 365, l. 28, lis. & vient de l'Aprasin. - p. 366, l. 23, lis. Revand (ce g. dir. e. p. serillane, le Sounbar): le. - p. 347, l. 5, lif. su'vantes; sevoir), le. 1. 18, lif. Kelah (la Forteresse). - p. 368, l. 14, lif. Zaris, que le Zaré, 1, j. lif. glennoused. - p. 186, l. 18, lif. Ferch kinad, by a cuivenment en bouchure de l'Euphrate n'avoit pas les dissingués de celle du Tigre, je proposerois. - p. 370 , l. 18 , lif. I'un eft à l'Oueft , c'eft l'Argroud; l'autre. - p. 373 , l. 20 , lif. avi (le. - p. 374, l. 20, lif. chat huant). Car. - p. 375, l. 17, lif. vif. donné. - p. 376, l. 26, lif. de la bete. Apt. la l. 36. mett. à la l. Kaïomorts n'a pas eu de semme ; lorsque la miséricorde de Dieu l'a voulu , sa semence s'est mêlée à la terre. Apres cela Mefchi & Mefchiané ont era de la Terre, ont été femme & homme ; de cette fouche est venu le Genre Humain. Rav.de Barrou, dans le Gr. Rav. p. 12. en marg. l. i. lif. Mino-khered , p. 380. lig 6. Hil. deux ( Mefchia). -p. 381. L 33. lif. obfeur. Il faut feavoir qu'il y'a dix especes d'hommes, L'homme qui s'applique à la resherche des biens, au travaille, habite le Khounnerets bâmi; les autres especes d'hom-

mes fort dans les Ifles de l'Indouftan , dans les mers , les montagnes ; les unsont la rése comme celle de cheval, les autres comme celle du chien ; plusteurs ont une queue comme les animaux ; d'autres n'ont que la moitié du corps ; & personne n'a vu toutes ces dix especes d'hommes. Rav. de Barzou dans le Gr. Rav. p. 11. - p. 383, 1. 22, lis. Zaré 2). l. 27, lis. Feroboun. - p. 384, l. 34. lis. Zends, celas de l'Iran , éclat des Keans, -p. 385, 1, 19 , lif. parcourir , ( 3 ) De. 1, 38 , lif. ou d'ainen. . p. 386 , l. 13 , lif. (chacun de fes ) cotés. . p. 387, l. 9, lif. céleftes (1), une eau nourriffunte (un fuc) va. - p. 192, l. 9, lif. les rouhs. 1. 20, lif. Rof. 1. 30, lif. (1) Boun khanan mayan djamnounad Aroum: ou, appelle la racine des fources, arrose Aroum. - p. 393, 1. 36, lis. Kase roud pavan. - p. 394, 1. 7. 8, lis. les arbres; la seconde. - p. 396, 1. 30, lis. djanvar. - p. 400. 1. 4, lis. sais le peuple du (ce qui conflitue le) Monde. 1. 13, 14, lif. Medioschem, (2) les jours. dein. l. réclame , pendant . - p. 402 , l. 9 , lif. faifoit (pas) fentir. 1, 16 , lif. l'année comptée (précédente) ( 5) ac est pour cela. - p. 406, l. 4, lis. nature, s'appelle. l. 7, (l'arbre qui donne) le camphre. - p. 407, l. 37, lis. robeschné. - p. 408. 1. 18 , lif. foeezenede. av. dern. I. lif., agh (djan Mardoman) Pahalom &c. - p. As a lit. It wildly for your first the same and the same as a lit. It is a lit. It fom lie). La. 1. 29 , lif. nah fchokermandeh. 1. 34 , lif. fils d'Hofchindj. av. dein. 1. lif. 381), eft Noc. - p. 417. l. 14 , lif. (6) Feridoun. 1. 16 , lif. Tehmourets , & fils. 1. 38 , Iti. particuliers portent , - p. 411 , l. 17, lif. Kafchnesfundeh,

#### Vocabulaires &c.

#### Exposition des Usages &c.

P. 339. en marge. 1. t. 3. lif. Revoite du Rec. Peblev. (Mff. Zenda Ge., ev. vij.), p. 164. p. 516. m. dent. lif. Gjuha sig., en marge l. 1. lif. Peblev. p. 164. p. 513. l. 156. lif. 344-543 je en marge. vii.-vivia ln. n. lif. Ge. Revoit. p. 467. p. 513. l. 156. lif. 344-543 je en marge. vii.-vivia ln. n. lif. Ge. Revoit. p. 467. p. 157. l. 157.

Dfandhem, composé. av. dern. I. lis. Xtnoph. Cyroped. liv. 1 ; en marge , l. 10. lis. Kamdin Schapour , p. 8 s. du Reeueil cité ci-d. - p. 557, l. 9, lis. coupables du Ta-nafour 3 en marge, l. 8. lis. Kamdin Schapour dans le Gr. Rav. p. 521. Devant la Nam-zad, mettez, selon Darab, le Tandorousti, ci-d. p. 127.- p. 561, l. 25-26, lis. dans ses tems, 3º. en marge, l. 9. lis. Kamdin Schapour. p. 55. & 80. du Recueil cité ci-d. -p. 563, en marge , l. 3 lif. fol, 171. devant la l. 27. mett. ti-d. T. I. 2. P. N. 18. - p. 564, l. 35, lif. fol. 148, verfe; en marge. l. 4-conde Partie. - p. 573, l. 10, lif. le vingt-troisieme & le huitieme, (p... detn. 1. lil. de l'année, les quatre jours qui suivent la mort, &c. & à l'anniversaire. - p. 576 , 1. 34 , lif. de Golius fur. - p. 577, dern. 1 lif, not. z. ces mots, gao daie , ne fons pas dans le Gr. Ravaët; on y lit feulement, p. 163, (& ci-d. l. a. P. N. 18). Feridoun pavan fiham Tufchere. p. 179, l. 14, 11f. Saete (easies). p. 581, l. 3, 4, 11f. Ville, un bouffon monté fur un theval, & qui a. - p. 581, l. 39, lif. turrac et h. - p. 583, en marge, l. 18. lif. Gr. Rav. p. 483-485. - p. 584. 1. 9-12. lif. les Mobeds font figne aux Nefafalars, continuent. . . récitent. achevent ... dern. l. lil. une corde : & s'il n'y a qu'un Nesusalar pour porter le mort, il doit prendre un chien pour second. Rav. du Recueil Pehlvi, p. 87 .- p. 585. l. 20. lif. & un des Mobeds célèbre. - p. 588. l. 21, lif. Darouns (3), à l. 40, lif. (3) Au Kirman; en marge, detn. l. lif. Kamdin Schapour, dans le Gr. Rav. p. 439 .- p. 592 , l. 1. ( & ailleurs ) , lif. eérémonial, l. 30 , lif. Croix. Voyà la fin de l'Errata cette distribution énoncée plus nettement , 1, 33, lis. 139. 150.
- p. 593. l. 32, lis. 102. T. II. p. 236. 323. l. 36, 37, lis. 189-193. l. 38, lis. P. 17. † T. I. p. 414. 418. † - p. 597. en marge , l. 15. lif. Kamdin Schapour . dans le Gr. Rav. p. 408. - p. 601, l. 30, lif. humain, à tous les êtres animés. - p. 604, hauff, d'une l. les deux dern. citat. marg. - p. 606, l. 10, lif. Parles ne foir. - p. 608, l. 31, lif. telle est. - p. 614, l. 3, lif, agit ainfi. . p. 615 , l. 25, lif. y atteindre.

#### Légeres corrections pour le Tome second.

άλλο ; lif. άλλον - Aschaspand; lif. Amschaspand. - bein-faifant; lif. bien-faifant. - commeucement ; lif. commencement. - créature ; lif. créature. - de ; lif. de. - Dée pémeher & Deé-pé-hmeher; lif. Deé péh-Meher. - den; lif. d'en, - Djehanguerijlif. Djehanguiri .- All ; lif. Ail - de droite; lif. ae droit. - doux ou trois ; lif. deux ou trois. - Efpandarmad; Efpendermad; Itl. Efpendarmad. - &t. Itl. &e. - Evefroutrem; lil. Evefrouthrem. - Farvadians ; lil. Farvardians. - Froschofter ; lil. Freschofter. - eing Gazz; Iff. eing Gazs. - Guett kherid; lif. Gueti-kherid. - Hastenghat; lif. Haftenghat. -hommes; lif. hommes. - Hofcheng; lif. Hofchingh. - Iefches Farvardin; lif. Iefcht Farvardin. - jumineux; lif. lumineux. - Izefcht-khaneh; lif. Izefch-khaneh. - ké Khofre; lif. Ké Khofro. - Kondy , Conry ; lif. Condy , Konri. - Koofti ; lif. Kofti. - Kofchnoumn , Khofchnoumen ; lif. Khofchnoumen. Kounnerets : lif. Khounnerets. . Lora; lif. Lord. - lordre; lif. l'ordre. - Mannet; lif. Manek. - Manfaref-Anomerett. David, Lora: contesti travel. Torret. - nonnee; III. cambe. - reaguegi.
pand; Ili. Maffefpand. - miffoa; Ili. miffon. - les Mithea Daroudj. Ili. les Mithro-Daroudjs. - Mitha; Ili. Mitha. - Mosarchi; Ili. Mosarchi. - Nana fetesfehat; Ili. Nam fetafshin. - Nucarzi, Ili. Naujari, - Nicefeh; Ili. Nelenn; Ili. un. - Ormufi; Ili. Ormuqd. - partiqué; Ili. pratiqué. - pendant; Ili. pendant . - pefchem ; lif. Pefchem . Poeriodokefchans ; lif. Poeriodekefchans . - proche; lif. proche. - publiquement ; lif. publiquement. - qualités , lif. qualités. - Sader ; lif, Sad der. - Seroch; lif. Serofch. - Simorg; lif. Simorgh. - Tafcher; lif. Tafchter. Tchinevad; lif. Tchinevad. - cout les; lif. tous les. - Vadjerdjuerd; lif. Vadjergurd. - Zareh; lif. Zaré. - Zeoró Vengheofeh; lif. Zeoró vengheofeh. - Zouk; lif. Zolák.

#### Table des Matieres.

Il n'el pas ordinaire de comprendre la Table des Matieres dans Il Ferrata i mais la nature & l'étendus de celloci- jeuvent exculer cette fingularité. Mon objet a été de donnet la Concordance en quelque forte des deux volumes; & futtour celle des Lirezs Zende & Pehic vis , par ordre alphabétique : on fent l'importance de ce plan. Le tems ne m'a pas permis de l'exécuter audit parfaitement que je l'aurois foubaité. Maigré cela , certains articles, par exemple, ceux d'Abriman , d'Ormard , les articles Tems , Eus , Parfe : Zoronffte & précience à-peu-prèt sous les endroist qui font mention de ces fres, placés dans un ordre propre à faire faifit les différens rappoirs fous fequels ils paroifient dans les Livres des Parfes : & cer ordre peut fuppléer aux explications que j'aurois peut-être dû mettre dans le corps de l'Ouvrage. Je fuis obligé, pour finir , d'abandonnet au Lecteur le François de cette Table. Je n'ajouterai que peu d'articles & quelques corrections de numeros de pages.

En général, si l'on ne trouve pas une matiere à la page & au Volume indiqués, c'est qu'il y a erreur de volume; la même page d'un autre volume la donnera surement.

P. 610 , l. 8 , une N , & la Préface par Pref. - p. 621. col. 1. l. 16. ( & aill. ) lil. Kazzi -p. 621, 1°. col. l. 12, lil. ibid. Ader, 9°. mois de l'année, 9°. jour du mois, 524, 525. - p. 614, col. 1. l. 17, 18, lil. 30, n. 1, 6, & 45. Former. - p. 616, col. 2. l. 21, lif. Ame ( l' ). - p. 617, col. 1, l. 23, lif. 362, Amer-dad, 5e. mois de l'année, 7e. jour du mois, 324, 523. - p. 630, col. 1, l. 15, lif. nuits, de deux especes; col. 1º. 1, 30, lif. 87. L'année Solaire a de plus einq petits tems qui donnent tous les quatre ans un mois de 3 : jours, 40 2, 40 3. L'année aceuelle des Parfes. . p. 631, col. 1, l. 4, lif. Darab, ackeve à Surate. - p. 361, col. 1 , 1. 48 , 1. ibid. Ard. 25c. jour du mois , 524; à la réclame , lis. 1 , 2 . - p. 633, col. 1, l. 24, lif, appelle couleuvre Touranie, Afrasiab. I. 41, lif. 181. demande à Gosch de le lier, 202 ; col. 2 , l. 21 , lif ibid. Ardibehescht , 2º . mois de l'année, 3º. jour du mois, 523, 525. - p. 635, col. 1, après la l. 4, mett. à la L. Afchak Personn. P. II. 418, n. 2. Voy. Zoscheke. - l. 34. lis. 425, k schem appelle Aschmogh , II. 77. - p. 637. col. 1 , l. 1, lif. gho , un des fils ; & ainfi pour les vingt-huit autres fils de Gustasp; col. 1, lis. Atibara, tems a'ouragans, I. 1. P. I. 46, lif. II. 349. - P. 638, col. 1, l. 2, & 37, lif. 349; col. 2, l. 48, lif. Barkombayes. - p. 641, col. 1, l. 20, lif. Strabon, II. 532, n. 4. - p. 643, col. 1, l. 11, lil. ibid. Behram, 20e. jour du mois, 524. - P. 644, col. t, l. to, lil. Aurengabad. l. 28. lif. 330. 515. & 2. P. - p. 645. col. t. l. 2, lif. 349. l. 3, lif. de 1. 13, lif. 193. quatre chevaux du. - p. 654, col. 1, l. 4, lif. 179, n. - 184, n. l. 11, lif. 180 , n. & 183, n. . p. 655, col. 1, 1. 3, lif. fois , l'abondance , Vadj.

après la l. 4, mett. à la l. Cobbe d'elephant, mef. de long. f. r. P. 178; col. 2, après la l. 44, mert. à la l. Colombo, Vil. de Ceyl. Etabliff. Holland. I. 1. 1. 151. P. 657, col. 1 , L 9 , 11, lif. Fiancé , du répondant de la fiancée , & de la fiancie elle-même, lorfque c'est une une sille faite, nécessaire pour le mariage, 11. 96, & n. 2, & 102. 1. 15, 16, 16, les Parfes & chez les Chinois, II. 349 & n. 2.1. 17. lif. Indiens , n. z. Après la f. 39 , mett. à la l. Copifies (inevactitude des ) , II. 414. Voy. fautes; col. 1, l. 49, lif. n. 1. Grand eôté, mef. de long. I. 2, P. 311, n. 2. -p. 659, col. 1. l. 39-41, lif. 20. Dakhme, II. 688, ou lieu, dans le païs des Mazdeiefrans, où, en attendant qu'on les porte au Dakhme, on dépose en tems de pluie let. 1. 45, 16. pur. 300, 331. . P. 662, col. 1, 1. 18. 16. de Tchengabf-chuh, I. 1. P. 323. & n. 1. & 2. P. 1. 45, 16. 202, 203, - P. 663, col. 1. 1. 21. 16. 336, doit on avoir cing. 330. - P. 666. col. 2. 1. 8. 16. . depeupret à dixivres. -p. 667, col. 1, après la l. 38, mett. a la l. Dix (nombre par ); , II. 259; col. 1, 1. 7, lil. jointure. - p. 669, col. t, l. 49, 50, lil. avantages qu'elle procure, I. 2. P. 247. II. 259. - p. 676, col. 1, dern. 1, lif. 524, 525; col. 2, 1. 15, lif. p. 89. fuuzes de Copifies dans les Livres Zends , 183 , 367, 372. 376, II. 236 , 261. 42 , lif. Chef de la Maifon. - p. 678, col. 1, l. 19, lif. 269, 270. - p. 679, col. 2, av. dern. l. lif. des trois premiers états, 79. protégés. - p. 680, col. 1, l. 7, lif. Soldat, 24, 328. Neriofergh, 24. Aderbourgin, 73. feu tire; col. 1, 1, 48, lif. 43, 44. - p. 682, col. 2, l. 12, lif. especes; celle. - p. 683, col. 2, après la l. 36, mett. a la l. Frob 1, feu, II. 8 g. Voy Fra p. 685, col. 1, l. 16, lif. 249 ( Etendard de); col. 2, 1. 4, 111, réciter, 129, 130, 1. 8, 111, 245-246, 1. 30, 111, de Por de. - p. 687, col. 1, 1. 10, 111, 349. - p. 688, col. 1, 1, 49, 111, 349. - p. 688, col. 1, 1, 34, 111, 349. - p. 695, col. 2, 1. 3, 111, 349. - p. 695, col. 2, 1. 39, 111, 131d. Ordre de le célébrers démérite du contraire, 87, 88. - p. 692, col. 1, l. 22, lif. parlent de Hom & du Hom. p. 693, col. 1, l. 1, lif. Z. I. 2. P. 74. II. 33. après la l. 11°. mett. à la l. Heomô, I. 2. P. 10. Voy. Hom. - p. 694 , col. 1, l. 12, lif. n. ( Malardji ), autre , Chef Mar. 210 , n. 274, n. - p. 696, col. 1, l. 14, lif. 248. Zoroaftre lui donne les attributs des Izeds , II. 266 , 279. Ce qui; col. 2 , 1. 43 , lif. 380 , dix-huit enfans felon le Modimel el Tavarich , 352, n. 1. Defeendans . - p. 697, col. 2 , l. 24, lil. II. 3490 . p. 699, col. 1, 1, 17, 11f. n. 1 - 87, n. fon. Après la l. 49, mett. a la l. J.ifmin, II. 405. Celai qui tire fur le rouge, affette à Ormuzd, 407. . p. 703, col. 2, l. 2 , lif. chez les Malabars , inflrament . - p. 704 , col. 1 , L 18 , lif. 428 , n. 1. 429 , n. 4. col. 2, 1. 9, lif. 28 5, Jugement dernier, II. 413, 415. dern. l. lif. n. 2. leurs attributs donnés à des hommes , II. 266. 279. - p. 705 , col. - , l. 17. ltl. 73, faijoir. - p. 707. col. 1, l. , ltl. n. 6 z. P. l. 11, ltl. 11, du côté du Khoru. jan , c'eft dire à l'Eft, II; col. 2, l. 11, ltl. l'Anteur. 313. 317. - p. 709, col. 1, 1. 1, 11. Zaré, II. 78. Voy. Kanfe. 1. 13, 11. Kehrkus, d'or. 1. 26, 111. 349. -p. 711, col. 1, l. 3, lif. 103, feu ordonne à Gustafe d'écouter Zoroafre, 39, & Il. 24 - p. 712, col. 1, l. 7, lif. Vitaré ou Vedast. 1. 8, lif. II. 453, l. 18, lil. 178, fes descendans, &e. Voy. Thomas Knaye. L'atticle ne devroit pas être coupé en deux. l. 44, lif. 34a. Kobad, pere. - p. 717, col. 2. l. 43, lif. 419, & n. s. - p. 712, col. 2, l. 21, lif. 123, 124. - p. 713, col. 1, l. 29, lif. 560. confextement des Parties nécessuire, quand elles sont en age convenable, souhaits; col. 1, 1, 16, list. 349. - p. 725, col. 1. Après la l. 33, mett. à la 1. Mechista, Ville, II. 588. 1. 41, list. & s'il en meure trojs de suite entre ses mains, renoncer. - p. 716, col. 1, l. 15, lif. 349. col. 1, après la l. 7. mett. à la l. Mermeroès Général P. II. 588, l. 40, lif. Zoroafire le nomme, 189, 191, 214. 217. Somplishe a introduit la mort, ibid. l. 48, 49, lif. après querunte hyvers a des enfans , huit couples , (ou neuf) , I. z. P. 278. II. 352 , n. 1, & 380. - p. 718. col. 1. après la l. 15% mett. a la lig. Mir Hofez eddin Almed khan, fils de Miatchen , Nab. de Sur, I.s. P. 265.n. 1. 46. lif. 4 Ariema - p.

Tome 1. premiere Partie.

731, col. s, l. 42, lif. Samdehi. - p. 732, col. 1, l. 34, lif. Zoroeftre parolt; de. col. 2, 1 29, lif. 364, 367. -p. 733, col. 2, l. 17, lif. 349. - p. 734, col. 2, t. 20, lis. donnera pendant. . p. 735, col. 2, après la l. 20, mest. à la l. Moudi, Marchand de ris, grains, beurre, &c. chez les Maures, I. 2. P. 64, n. 2. - p. 736, col. 2 , l. 32. lif. rivieres , I. 1. P. 60, n. 1. l. 36 , lif. donnent du fecours. 1. 43 , lif. Naguinkoré. - p. 738, col. 2, dern. l. lif. 349. - p. 739, col. 1, l. 46, & aill. lif Neret; col. 2, l. 41, lif. Guerschafp, & pere de Sam. - p. 740, col. 2, l. 5, lif. 547. Progression de nombres indéterminés par neuf, 258. - p. 741, col. 1, 1. 35, lif. & Perfan ; col. 2 , 1. 27, lif. 133, Sepe cens , nombre indetermine , 11, 203. Progreffion de nombres indéterminés par neuf & par din, pour marquer une quanesté considérable , II. 258 , 259. 1. 33, lis. Nonaber ( Izefchné ). 1. 37, lis. 349. - P. 742 , col. 1, l. 44 , lif. 23 , 328 ; col. 2 , l. 44 , lif. 586 , Punition des trois nuits, après la réfurredion , II. 414. Voy. Réfurredion. - p. 743. col. 1, l. 32, lif. Soubah de. - p. 745. col. 2. l. 8. lif. vient da. -p. 746 ; col. 1. l. 2. lif. N. 29. Ormurd , premier jour du mois , Il. 523. col. 2. mest. l'art. Oziren apr. celui d'Oxus. p. 747. col. 2. p. 747, col. 2, 1. 12, lif. II. 54, 555, - p. 748, col. 1, 1. 19, lif. 272, n. 3, av. lav. den. l. mett. à la l. Pall mall, quartier de Londres, l. 1. P. 465. p. 752. ccl. 1, l. 3, lif. fairt, comme il a commencé, on 3 col. 2, mett. latt. Med. Saint Poul, à IS. l. 37, lif. Pepa, de Baiotch. p. 75, col. 2, lif. 164. d'Hijfier Indien. p. 760, col. 2, lif. 264. l'Izefchnt & les Iefches, ou, en chantant, I. 2. P. 175 avec les. - p. 761, col, 1, av. detn. 1. lif. 175-178; col. 1, 1. 14, 15, lif. 160, 170, n. communique . p. 761; col. 1, l. 47 , lif. Tanafour , II. 40. n. 1 ; col. 2 , l. 12 , lif. pefes le 44. l. 32 , lif. neceffaire pour . . p. 763, col. 2 , l. 4 . lif. Afchmogh , ou qu'on. . p. 765, col. 1, l. 51, lif. lié, en tenant le hom élevé, faifant; col. 2, l. 9, lif. nature, 401, fuit. - p. 766, col. 1, l. 22, lif. 238 - 247; col. 2, à l'atticle Recueil, source les divif. doivent commencer par une capitale, ainfi, lif. De morceaux, &c. Qui contient, Oc. D'ouvrages, &c. dern. 1, lif. 39, 46. - p. 767, col. 1, 1. 49, lif. 138, n. z-z 40, n. - p. 768, col. 1, l. 18, lif. I. 2. P. N. 37. 1, 34, lif. 412, Se. - p. 769, col. 1, l. 13, cffac, II; col. 2 , l. 16, lif. II, 10-60. - p. 770. col. 1, 1, 18, lif. 425, 427; col. 2, l. 9, lif. 40 , II, 269, n, z. l. 17, lif. rouples, d'Arcate. L. 48, lif. I. 2 P. - p. 772, col. 2, l. 1, lif. Parfi, II. 430. l. 29, lif. Fort. Poreug. - p. 774, col. a , l. 44, 45, lif. Auteurs , ibid, n. 1, -p. 775, col. a , l. 30, lif. ter contre. 1. 46, lif. en Parfi , Tir. - p. 788 , col. 1, 1. 34, lif. de Tir. - p 789 , col. 1 , 1. 33, lif. 169, II. 356; col. 1 , 1. 13, lif. Tchaliram. - p 790, col. 1 , L. 11. ibid. Peut-être ce Parfe eft-il différent de Tchenghah fchah , pere de Manek schah , auquel eft adreffee la Lettre des Deftours du Kirman , dont on trouve des extraits dans le Gr. Ravaët , p. 568 & aill. 1. 12 , lif. Tchengrenghatchah. 1. 34 , iif. Zend Avefia, & engage. - p. 591, col. 1, l. 16, 17, lif. 470. fa position. - p. 792, col. 2, 1.3, 11f. noms. tems des verbes, Voy. Zend., Pehlvi, Parfi & O Perfon. 1, 50, 11f. fondage, 1, 2, P. 192. - 97, 93, col. 1, dem. 1, 11f. 266, en marge; col. 2, 40, 41, 11f. campo, fecond da nom, Archidiacr. - p. 794, col. 1, l. 34, lif. Tajchter, Tir. - p. 796, col. 2, l. 21, lif. 523, 525. - p. 797. col. 2. apr. lal. 48. mett. a la l. Vedaft, mef. de long. II. 453. Voy. Vttefchté. - p. 798, col. 1, 1, 49, lis. réciter qu'avec l'Erefehné. - p. 799, col. 1, l. 4, lis. ibid. Rappore. 1. 7, lis. arbitraire, I. 2. P. 75, 76. l. 36, lis. Auteur, 1. P. 6. - p. Soi, col. 1, I. 4, lif. I. 1. P. 539. - p. 502, col. 1, l. 42, lif. 320. - 805, col. 2, 1, 41, iil, Tar, II. 417, . p. 806, col. 1 , L. 19 , bil, Daeri , la mer Cafpienne ; traverfe cette mer, & a. - p. 807, col. 1, l. 51, lif. 170. 419. - p. 808, col. 1, l. 1 , lif. 420 , n. I.

Légeres corrections.

Afrix; iil. Afrin. - Berézéfiug; iil. Berezefingh. - Boun-dehefeh; iil. Boundehefeh. - ecelle; iil, celle. - eonfulree; iil, confultée. - Franc Fran.; iil, Franç. - Forzi. lif, Feizzi. - Kattalab khan ; lif, Kartalab khan - Legistateur ; lif. Legistateur . Lienrgie; Isl. Liturgie. - Manguel kaloua ; lif. Manguelkaloua. - Mediozeram; lif. Mediozerem. - offcande ; lif. offrande. - Prettes; lif. Pretres, - Schahh-numah ; lif. Schah namoh. . Tshoudirenoum; lif. Tchandirenoum. . Tegh beig khan; lif. Teigh beg khan. . Van . Dorss ; lif. Van Dorts. . Zadmarg ; lif, Zad-marg. . Zend. A. veffa; lif. Zend-Aveffa.

Pref. p. 14, dern. I. lif. Chaque Religion a fes dogmes cachés; celle des Indiens,

ee que designe.... celle des Parfes, le Tems. . .

Pout la p. 192, du T. II, l. 30, 10, Le Tems fans bornes, premier Principe a crée la lumiere premiere, † l'eau premiere, † le feu original, † Ormurd & Ahriman: † la Parole , la Loi , † la Parole existence avant tous les Etres , créatrice to Ormurd, fes attributs ; † Ahriman , fes attributs.

2º. Durée du tems , &e. partagle , &c. † Guerre des deux Principes , † terminée

par le triomphe d'Ormurd.

3º. Les Ferouers, † créés contre les Dews &c. † les plus purs, celui de la parole, de la Loi, † celui de Zoroafire, † chargé de rétablir &c. † Création des Etres en faveur des Ferouers, † del Iran vedj : † mauvais Génies opposes aux bons. 4º. Defiribation de l'univers, † foumis à l'action des bons Génies donnés d'Or-

muyd, † qui resortissent à Ormuyd, † au Tems suns bornes : † eréasion du premier taureau, † de Kaïomorts; † l'ame de l'homme créée pure, † juffe, † libre : † péché de Meschia &c. † pere du genre humain : † cause du melange de biene & de maux, &c. † lequel réfulte des opérations contradifloires &c.

. Délivrance de l'homme à la mort ; † sejour destiné au Juste, † au pécheur ; † Réfurrection, † precédée de la conversion de toute la terre, † épreuves, réclées par le Tems &c. + pécheurs punis & purifiés ; + Ritubliffement général de la Nature. † l'enfer purifil , † le Monde d'Ahriman détruit : † Ormuz d'& les premiers Izeds . unis avec Ahriman & les premiers Dews dans un facrifice de louange fait au Tems.

#### Auteurs & Ouvrages omis dans la Table des Matieres.

Abraham Roger, Maurs de Bramines , I. s. P. 318. & aill. - Agathias , II. 545. 570. 578. 588. - Ammien Marcellin , 123. - Arrien , De exped. Alex. 36 9. Affe mani , Bill. Orient. I. t. P. 166. & aill. - Et. Evod. Allemani , Aft. Martyr. Perf. 48 3.

Bardelanes, dans Eufebe, II. 182. - Bayer, Elfment. Litt. Mungal. 1. 1. P. 195. - Beaufobre, Hift. du Manichlifme, I. 1. P. 1. - Beckius, Ephemer. Perf. I. 1. P. 535. - Bernier, Voyage, 270. - Beski (le P.), Pref. 20. - Bochart, Phaleg. I. s. P. 3. Hierotoic , 344. & aill. - Boundari , dans Hyde, 31. - Briffon ,

de Regn. Perf. 1 .- Buxtott , Synagog. Judaic , I. 1. P. 486.

Calvifius, Opus Chronol. II. 81. - Carpin , Voy. per Gerberon , 556. - Cafaubon , in Athaneum , 580. - Catal. de la Bibliot. Publ. de Loyde , 340. - Cellarins . Notit. Orbis Antiq. I. z. P. 168, 181. & aill. - Clem. Alexand, Seromat. 5. - Ciceron , Tufcul.quaft. 8. II. 582. - Commentar. Petropolit. I. 1. P. 795. .

Couplet, Vit. Sonjuf. I. 2. P. 7. - Crefts Exerpre. II. 178.

Dellon, Voy. I. P. 2. 44. - Denis d'Halicarnafic, Antiq. Rom. II. 432. 
Denis Periegeres, I. 2. P. 268. - Des Vignoles, Chronol. I. 2. P. 61. & sill. -D'Herbelot, Bibl. Orient. L. r. P. 530. & aill. Dinon, dans Diogene Lacroc, L.

2. P. 3. Diogene Latice, De Vit. Philosoph, ibid. & aill. - Dion Chrysoftome, Orat. I. 1. P. 17. 54. II. 579. Dodu ell, De atat. Pythag. L. 2. P. 61. - Du Halde. Hift. de la Chine. 7.

Elmacine, Hift, Sarae. I. t. P. 118. - Eubulus, dans S. Jeiome, Contra Jovin.

II. \$56. Eulebe, Preparat. Evangel. \$81.

Fabricius Cod. Apoeryph. N. Teft. I. z. P. 16 + Fietet, Mem. de l' Acad. des Bell. Lett. I. z. P. 166.

Gazali , Doct. Mahom. II. 617 .- Geographia Nubiensis , I. z. P. 42 .- Glicas , Annal, II. ecc. - Golius, in Alfere, I. z. P. 26 c. & will, Lexicon, II. 26 o. Hamadani ; Hiftor, II, 338. - Hamdallah , cité par Gol. I. 1. P. 175. - Herbert,

Voy. I. s. P. 318. - Hermodore, dans Diog. Lacr. I. 1. P. 3. - Hérodote, 61. II. 111, 111, 111, - Hill, Genéalog, des Tatars, II, 610. - Hottinger, Hill, Orient, 1. 2. P. 1. - Huet, De fitu Parad. Terreft. Il. 36 9. Queft. Alnet, \$50, - Hyde, Itiner. Mandi, I. 1. P. 175. Jean André , Confusion de la feste de Mahom, II. 601. - Journ. des Scav. I. 1.

P. 143. & aill. - Julius Pollux, Onomaft. II. 533. - Juftin, Epitom. II. 588.

Kempfon, Amanit, Exotic, II. 388. & aill. - Kirket, I. 2. P. 3. Leb el Tavarikh. I. z. P. 59.

Maracci . Sur l'Alkor. I. 1. P. 530 & aill. - Martinius , Hift. Sinie. I. 2. P. 7. - Medjidi , dans Hyde , 33 .- Menage , fur Diog. Laere. 3. Mémoires des Miff. de la Comp. de Jef. dans le Lev. I. 2. P. 275, de la Bourdonnais. I. 1. P. 115. de la Compag. des Ind. ibid. de M. Dupleix , 115. de M. Godeheu , 113. de M, De Buff., 30. Menan Jer, eité par Athen. II. 533. - Moyfe de Chorène. Hift. Aim. & Geograph. I. 2. P. 170. 301. - Madjizat , dans Hyde , I. 2. P. 29.

Nashreddin , Tabl. geograp, par Grav. I. 1. P. 170. - Nicomanne , dans Athen.

II. 133. - Noël ( le P. ), Praf. 10.

Observations Physiq. &c. avec des not. du P. Gouye, I. z. P. 7. - Observ. Mathem, Aftronom, &c. données par le P. Souciet, II. 349. - Ockley, H.A. des Sav raf. 119. - Olearius, Voyag. I. 2. P. 264 & aill. - Origenes contra Celf . 18. - Orus Apollo . Hieroel, II. 182.

Paufanias , Grac. Periegef. II. 531, - Petis-de-la-Croix , Vies de Genehiiskhan . de Tamerl. 139. I. 1. P. 264 .- Pline, Ilift. nat. I. 2. P. 13. 19. & aill .- Plutarg. De Procreat. anim. 1, Symposiac. 66. - Pocock , Specimen , Hist. Ar. II. 144. - Porphyre De Nymph. ant. I. 1. P. 18, De abstin. II. 156. 601, - Pseudo. . Origen. I. 1. P. 1. - Ptolemee, Geograph, 166, 183.

Ouinte-Curce, II. 181.

Recognitions att. à S. Clem. I. 1. P. 4. - Reland , Diff. de fitu Parad. Terr II. 169 : De Relig. Mohamm. 544. - Relat. des Conquetes des Portug. &c. I. 1. P. 104. Relation du Leyant , du P. de Chinon , II. \$51. 601. - Renaudot , Anc. Relat. &c. I. 1. P. 53. - Rheisckius, Prodidagm. ad Hift. & Geograph. Orient. Il. 340.

Saumaile, fur Solin , I. s. P. 344. - Scaliger, ad Eufeb. Chronol. 3. - Schall-namah natseri, dans Hyde, 31. - Schultens, Ind. Geogr. in vit. Sal 164. - Selden, de Diis Syr. II. 580. - Sharp, éditeur du Syntagma. Dissert, de Hyde, I. 1. P. 488. - Solin, I. 2. P. 13. Stanley , Hift. Philosoph. 3. - Strabon , 264. II, 530. 532. & aill. - Suidas , I. 1. P. 5.6.

Tabul, Syr. Abulfeda, II. 140. Tavetnier, Commerce des Indes. I. L. P. 144. - Texcira , viage de la Ind. II. 369. . Theodoret , Serm. de legib. I. z. P. 1 .- Theo. phyl, Simoccat., II. 566. - Thevenot, Recueit de Voy. I, 1. P. 369. Tilladet. Recueil de Differtat. II. 391-391.

Xenophon , Cyroped I. 2, P. 60. II. 552.

EXTRAIT



## DISCOURS

PRÉLIMINAIRE

# INTRODUCTION AU ZEND-AVESTA,

Q U I renferme le VOYAGE du Traducteur aux Indes Orientales; l'HISTOIRE de la retraite des Parfes dans l'Inde, & les événemens les plus confidérables qui concernent ce Peuple fugitif, jufqu'en 1760; & des détails relatifs aux LIVRES ZENDS, aux différens Exemplaires fur lesquels on les a traduits, & à l'ordre felon lequel on a eru devoir les distribuer.

In E nom seul de l'Ouvrage que je présente au Publie sufficie pour lui assure un accueil favorable, si le sonds des choses répondoit à ce que le titre annonce. Tout doit intéresser les sur Législateur aussi célebre que Zoroastre. Les Auteurs Grees & Latins en sont l'éloge le plus pompeux; à la naissance du Christianisme, plusieurs Hérétiques crurens relever le mérite de leurs Ouvrages en les revêtant de Tome I.

son nom; les Mahométans, ennemis personnels de ses Disciples, ne l'appellent que le Sage. Dans un siécle où la raison, mastresse du prépingé, se picque de ne tenir qu'à la vérité, Zoroastre se servoir lier avec avidité, s'il paroissoir accompagné de cette prosondeur, de cette étendue de connoissances que l'Histoire ancienne lui attribue.

Mais je crains que les Ouvrages dont je donne la traduction ne remplissent pas l'idée que l'on s'est formée de ce Législateur. Cette crainte doit-elle m'empêcher de les préfenter aux Sçavans ? Je pense au-contraire que l'on payeu volontiers de quelques heures d'ennui la latissaction de

scavoir à quoi s'en tenir sur cette matiere.

Les hommes admirent de loin des choses qu'ils regarderoient à peine, si elles étoient sous leurs yeux. Souvent nous nous laissons aller au même enthousiasme, lorsque nous lisons les Relations des Voyageurs. Il fau voir les objets immédiatement, pour se détromper: & c'ét un des avantages que l'on peut retirer des nouvelles découvertes. Si quelquesois elles n'offrent par elles-mêmes rien de sort intéressant, du moins mettent-elles en état d'apprécier des choses qui souvent n'auroient pas piqué la curiosité, si elles eussement de les exactement.

Les voyages faits avec réflexion présentent le même objet d'utilité. La vûe simple des lieux & des choses donne des idées neuves, & rechise celles que l'éloignement & le

tems avoient pour ainsi dire consacrées,

Mais ces enfreprifes Littéraires n'ont pas été portées aufi loin qu'elles pouvoient l'être. L'intérieur de l'Afrique nous ett encore inconnu, & la plus grande partie de l'Afri offre un spectacle absolument nouveau; spectacle digne, par la variété des événemens, des Peuples & des Langues, d'occuper un esprit, qui veut débrouiller, s'il est possible, les Archives du Genre-humain, & étudier la Nature encore dans son berceau.

C'est pour le contempler, ce spectacle, que j'ai fair le voyage des Indes Orientales. Le Lecteur auquel j'offre le fruit de mes travaux, desire sans doute de connostreplus en détail les vûës qui m'ont porté à les entreprendre, & les moyens que j'ai employés pour réussir; l'exposé simple que je vais en faire justifiera en même-tems l'im-

portance & la folidité de mes recherches.

Persuadé que les usages modernes de l'Asie doivent leur origine aux Peuples & aux Religions qui l'ont subjuguée, je me suis proposé d'étudier dans les sources l'ancienne Théologie des Nations habituées dans les Contrées immenses qui sont à l'Est de l'Euphrate, & de consulter sur leur Histoire, les Livres originaux. Ce plan m'a engagé à remonter aux Monumens les plus anciens. J'en ai trouvé de deux especes: les premiers ècrits en Samskretan [1]; ce font les VEDES, Livres facrés des Pays, qui de l'Indus s'étendent aux frontieres de la Chine : les seconds écrits en p. 416. Zend, ancienne Langue du Nord de la Perfe ; c'est le ZENB. Ci-ap. Vie de AVESTA, qui passe pour avoir été la Loi des Contrées bor- Voy. le Journ. nées par l'Euphrate, le Caucase, l'Oxus & la mer des Indes, des Segvans.

La Relation abregée de mon Voyage que je publiai à 1716. Juin, mon retour en 1762, a déja fait connoître les raisons qui m'ont engage à commencer par la traduction du Zend-Avesta, & les matériaux que j'ai rassemblés pour celle des Vedes, Mais l'importance de l'Ouvrage que je présente au Public m'oblige d'entrer à ce sujet dans de plus grands détails : & le moyen qui me paroît propre à satissaire également les Scavans & les Curieux, est de donner ici le Journal abrégé de mon Voyage. Les Sçavans y trouveront sur les Parses, leur établissement dans l'Inde, leurs Livres sacrés, tous les éclaircissemens qu'ils peuvent desirer : les Curieux me suivront dans des marches périlleuses, dont l'objet principal étoit l'étude des hommes ; ils visiteront avec moi les Monumens les plus anciens de l'Inde ; ils s'affureront de la maniere dont j'ai vû, dont j'ai vérifié, discuté; & peut-être rencontreront-ils des traits qui les dédommageront du ton fec, de la forme hérissée & presque barbare du reste de l'Ouvrage.

<sup>[1]</sup> Le Samskretan est une Langue morte qui a'existe plus que dans les Livres ; elle passe pour la mere des Langues Indiennes. Il y a du Samskretan de différens ages.

### VOYAGE AUX INDES ORIENTALES.

#### I. PARTIE.

I. A Religion & l'Histoire des Perses sont des objets intésellans par eux-mêmes, & qui méritent de plus l'attention des Scavans, à cause des liaisons que ce Peuple a eues avec les Hébreux, les Egyptiens, les Grecs, les Indiens, & même avec les Chinois. Mais s'en rapporter uniquement à ce que les Anciens nous apprennent de cette Nation, ce seroit s'exposer à n'en prendre qu'une idée imparfaite. Les Ouvrages qui traitoient à fond de son Histoire & de sa Religion n'existent plus; & ceux qui ont échappé au tems, ne peuvent nous en donner une connoissance sure & satisfaifante.

Ces réflexions engagerent, sur la fin du siecle dernier. le sçavant Docteur Hyde à approfondir une matiere jusqu'alors à peine effleurée. Il feuilleta les Auteurs Arabes & Persans, joignit à ces Monumens le témoignage des Voyageurs, & les lettres que plusieurs de ses amis lui avoient écrites de l'Inde, & composa son fameux Ouvrage sur la

Ce Livre peut passer pour le seul qui donne sur les Perses

Religion des Perses.

une suite de détails instructifs pris des Ouvrages des Orientaux. Malheureusement les principales sources où M. Hyde les a puisés, ne sont pas de la premiere antiquité. Le Docteur Anglois cite particulierement le Farhang Djehan-Mindel Ac. guiri , Dictionnaire Perfan , commencé dans le seizième des Bell. Lett. fiecle, fous le regne de Schah Akbar, & achevé dans le dix-T. XXXI. p. feptieme, fous celui de Dichanguir; il rapporte plusieurs passages du Viraf-namah & du Sad der , Ouvrages postérieurs de beaucoup à Zoroastre, & dont il ne possédoit que les traductions faites en Persan moderne. Mais comme ce Docteur ne sçavoit ni le Zend ni le Pehlvi [1], on ne

[1] Ce point sera prouvé à la fin du Discours Préliminaire,

trouve dans son Ouvrage aucun passage del'Izeschné ni des Néaefchs, qui faisoient néanmoins partie de ses Manuscrits; VOY AGE il se contente de nommer le Zend-Avessa, sans en rien Orientales. traduire : Son travail ne pouvoit donc passer aux yeux mê- 1. Partie. mes des Anglois, que pour un essai.

La voie la plus sure cut été sans doute de consulter les Perfes eux-mêmes fur leur propre Religion; & l'entreprise n'avoit rien d'impossible. L'Inde en présente un corps nom- Chardin, in 40 T. III.p. 127. breux établi depuis plus de neuf cens ans dans le Guzarate. Ils sont repandus au Nord de la côte Malabare, où le goût du Commerce & l'industrie qui les caractérisent, leur ont procuré des Établissemens considérables. On les appelle dans l'Inde Parsis ou Parses: je me servirai dans la fuite de ce dernier nom pour déligner ce reste précieux des Disciples de Zoroastre.

Vovage de

Ce fut des mains des Parfes établis à Surate, que George Bourchier, Anglois, reçut en 1718 le Vendidad fadé. Ce volume qui contient troisouvrages Zends, le Vendidad proprement dit , l'Izeschné & le Vispered, ne fut apporté en An- Ci-ap. p. 75. gleterre qu'en 1713. Il paroiffoit en Europe pour la premiere fois, & personne alors n'en pouvoit défricher les caracteres, quoique l'Alphabet Zend se trouvât dans un des Manuscrits du Docteur Hyde.

Long-tems après, un Conseiller de Bombaye, M. Frazer, Ecossois, connu par la Vie qu'il a donnée de Tamaskoulikhan, alla chercher à Surare ce qu'il croyoit pouvoir recouvrer des Ouvrages attribués à Zoroastre. Son projet réuffit quant à l'achat de deux Livres Zends , l'Izefchné & \_ Ci-après , les lesches, & de plusieurs autres Manuscrits Persans & T. II.p. 143. Indiens : mais il lui fut impossible d'engager les Prêtres à lui enseigner le Zend ni le Pehlvi , à lui donner la clef du Zend-Avesta. De façon que peu satisfait de son voyage, il revint en Angleterre, où il est mort depuis.

Telles furent les tentatives que firent les Anglois pout l'acquifition & l'intelligence des Ouvrages attribués à Zoroaltre. Le reste de l'Europe s'en rapportoit au Docteut Hyde, sans songer à apprendre des Langues dont les SçaVOY AGE
aux Indes
Orientales
I. Pareie.

- vants connoissoient à peine les noms. Cet assoupissement général sur un objet aussi intéressant m'étonna, & je concus dès lors l'idée du voyage que j'ai fait dans l'Inde.

En 1754, J'eus occasion de voir à Paris quatre feuillets Zends calqués sur le Vendidud füde, qui est à Oxford. Sur le champ je réfolus d'enrichir ma Partie de ce singulier Ouvrage. J'osai former le deslien de le traduire, & d'aller dans cette vue apprendre l'ancien Persan dans le Guzarate ou dans le Kirman. Ce travail pouvoit étendre les idées que je m'étois saites sur l'origine des Langues & sur les changemens auxquels elles sont sujettes. Il étoit encore trèspropre à répandre sur l'Antiquité Orientale des lumieres qu'on chercheroit vainement chez les Grees ou chez les Latins.

Je crus donc, qu'au lieu de m'abandonner aux conjectures, en fuivant les traces du fçavant Anglois, je n'avois d'autre moyen pour réufiir, que d'aller puifer chez les Parfes mêmes, les connoilfances dont j'avois befoin. Je fçavois encore que les quatre Vedes, L'ures facrés des Îndiens, étoient écrits en ancien Samskretan, & que la Bibliotheque du Roi étoit riche en Manuferits Indiens, que perfonne n'entendoit. Ces raifons m'engagerent à préférer l'Inde au Kirman, d'autant plus que je pouvois également y approfondir l'ancien Perfan & l'ancien Samskretan.

Je communiquai mon projet à M. l'Abbé Sallier, à M. l'Abbé Barthelemy, à M. le Comte de Caylus, à Mefficurs Falconnet, de Bougainville & de Guignes. Ces Sçavans l'approuverent, Ils me montrerent de loin l'Académie des Belles-Lettres comme le terme de mes travaux ; ils me promirent même de parler au Ministre en ma faveur, & d'engager la Compagnie des Indes à Ce prêter à mes vûës. J'eus en conséquence l'honneur d'entretenir plusieurs fois à ce fujet M. de Silhouette, Commissaire du Roi à la Compagnie des Indes à mairer dont il m'écouroit tenoir autant de l'honme de Lettres, que du protecteur des talens naissans.

Mais l'impatience de commencer une carriere que je prévoyois devoir être longue & semée de difficultés, ne me permit pas d'attendre que les promesses des personnes qui s'intéressoient à l'exécution de mon plan, se réalisaf- Voyage fent. l'étois d'ailleurs résolu , pour n'être pas exposé aux aux Indes reproches en cas de mauvais succès, de ne devoir qu'à Orientales. moi-même une entreprise de cette nature ; & l'équité ne souffroit pas que l'exigeasse de ma famille, peu favorisée des biens de la fortune, des secours qui pouvoient paroî-

tre plus que hasardés. Dans ces dispositions, sur de la force de mon tempéramment. & exercé depuis plusieurs années à une vie austere. aux veilles, à la sobriété, l'état de Soldat de la Compagnie des Indes me parut le feul que les circonstances me petmissent d'embrasser. J'allai en conséquence trouver M. Boucher, Officier chargé de former les Recrues que l'on envoyoit dans l'Inde, & après quelques momens de conversation sur l'Histoire du Pais & sur les affaires de la Côte de Coromandelle, je lui déclarai nettement l'objet de ma visite. Ma proposition le surprit; il me reptésenta fortement & avcc une forte de ten fresse, à quoi je voulois m'engager, & me remit à quatre jours, comptant que ce délai me feroit changer de résolution. Il est difficile d'exprimer ce qui se passa chez moi pendant cet intervalle, l'allai au bout des quatre jours revoir M. Boucher; mon courage triompha de ses objections : & voyant que c'étoit un parti pris, il recut mon engagement, avec promesse pofitive de n'en parler qu'après mon départ.

J'employai le peu de tems qui le précéda, à former, sans que mes parens s'en apperçussent, mon petit équipage, qui consistoit en deux chemises, deux mouchoirs & une paire de has. Je grossis le paquet d'un étui de Mathématiques, de la Bible Hebraïque de Leusden, de Montagne, de Charron ; & la veille du jour auquel je devois quitter Paris. l'envoyai chercher mon frere, ceiui qui est actuellement Chef du Comptoir François de Surate. Quelle entrevûe! Je ne puis y penser sans fremir. Le billet que je lui avois écrit, lui marquoit en deux mots ce dont il s'agissoit. J'eus besoin d'une force plus qu'humaine pour dévorer son chagrin & le mien. M. Boucher me laissa en sa présence mai-

aux Indes Orientales . Ic, Partie.

VOYAGE tre de mon fort. Nous nous collâmes le visage l'un sur l'autre. Ses larmes étoient ses expressions; les miennes me sussignient. Je lui montrai avec cette force que donneun courage froid & réfléchi, que le parti que je prenois étoit nécessaire. Il me promit le secret pour deux jours ; & après avoir reçu de sui quelques présens, j'eus encore la force de le quitter le premier, pour rejoindre la Troupe avec laquelle je devois me rendre à l'Orient. Le moment du départ arrivé, je partageai entre mes nouveaux Camarades l'équipage que la Compagnie des Indes donne à ses Soldats 2 & nous nous mîmes en marche à pied, commandes par un bas Officier des Invalides, le 7 Novembre 1754. avant le jour, au son lugubre d'un tambout mal monté.

La route de Paris à l'Orient fut pour moi un apprentisfage de fatigues, que je fis avec plus de fermeté que je n'aurois ofé l'espérer. Le voyage sut de dix jours, partie à pied, partie à cheval, au milieu des pluies, du froid, de la neige, & accompagné de dangers de plus d'une espece. Souvent je me vis obligé de porter plusieurs lieues ma valise à travers des champs labourés, pour aller goûter quelques heures de repos dans une pauvre chaumière, où je trouvois à peine, même en payant, le nécessaire d'un Sol-

dat de recrue.

Ce qui m'occupa utilement, & même en quelque sorte agréablement pendant cette pénible marche, ce furent les caracteres nouveaux dont ma fituation me metroit à même d'observer les différentes nuances.

Jusqu'alors je n'avois connu les hommes, que par les livres, et par le commerce des honnêres gens : je voulois en consequence trouver par-tout des principes, du raisonnement, des mœurs. Je vis, d'un côté, l'humanité abandonnée à elle-même dans son plus bas étage, chez le Payfant; de l'autre, accompagnée de tous les vices, dans mes Camarades.

. Obligé de me tenir en garde contre ces Soldats d'une nouvelle espece, dont quelques-uns convoitoient mon habillement, il falloit en même tems que je servisse de Médiateur entre ces Brutaux & les Particuliers qu'ils avoient, ou volés, ou maltraités ; exposé souvent à être sacrissé moi-même au ressentiment des Paysans, qui me prenoient Voyage

pour le Chef de la Troupe.

Il est vrai que ma jeunesse, relevée par un grand air de la douceur, désarmois les plus surieux. Elle me procuroix audins les maisses, où je logeois par étape, des égards, des attentions qui me remetroient promptement des fatigues de la journée. Plusseurs ois on voulut m'engager à discontinuer ma route. Le Maire de Blin, au-delà de Nantes, après avoir reglé ce qui concernoit la Recrué, me pria de restre à dejenner avec lui; il me représenta devant se sdeux silles, le danger du parti que j'avois pris, que mes espérances pourroient bien être vaines. Mais, inébranlable dans ma résolution, & assuré de ce que je pouvois souf-firir par les fatigues que je venois de supporter, je le quittai enchanté de sa politets, & resionis la Troupe.

Certains Tableaux saisis vivement, me faisoient encore passer des heures délicieuses dans les circonstances où chez moi la nature devoit souffrir le plus. Tel sut celui de la Chaumiere qui me servit de retraite au-dolà d'Ancenis (en Bretagne : La Ville logeoit des Troupes du Roi : nous fûmes en consequence, chetifs Soldats de recruë de la Compagnie des Indes, relégués à deux lieues dans un Hameau. Il y avoit deux jours qu'il pleuvoit ; les chemins étoient affreux. Nous partîmes, après avoir attendu trois heures sur la Place, exposés au froid le plus piquant. Il falut porter à pied ma valife par des chemins de traverse jusqu'au Village, où nous n'arrivâmes qu'à la nuit. La Cabanne où l'entrai avec l'Invalide qui commandoit la Recruë, étoit à peine couverte de chaume. Le spectacle qui s'offre à ma vue, est une femme entourée de trois enfans presque nuds, & qui donne à teter à un quatrième. Notre présence les allarme. Quelques charbons à-peine fumans, point de pain, d'œufs', ni de lait, pour des gens percés jufqu'aux os & qui font fur les dents. L'Invalide jure, menace, demande avec emportement ce que l'on est obligé de donner aux personnes logées par étape; & tout le monde

Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales, In Partie.

disparoît. La compassion me tira des larmes. Touché de la fituation de ces pauvres Payfans auxquels j'allois arracher un repos acheré à la fueur de leur corps , & trop fouvent vexes parles Brutaux qu'ils logent, je présente quelqu'argent, cette offre, ces larmes les furprennent. Ils ne voient plus en moi un Hôte inhumain qui vient augmenter leur mifere. Austrôt j'ai autant de Serviteurs, qu'il y a de personnes dans la Cabane. La mere me régale d'un grand seu ; le pere me trouve dans le Village ce dont j'ai besoin ; & , malgré ma réfiftance, je suis obligé d'accepter le sommier de crin qui leur fert de lit. Pour eux, sans songer aux travaux qui les attendent au lever du Soleil, ils passent la nuit sur un méchant banc, occupés à entretenir quelque chaleur dans un lieu où le vent entroit de tout côté. Le lendemain l'eus bien de la peine à leur faire recevoir le prix de ce qu'ils m'avoient fourni; & pour achever la Tableau, l'Invalide me dit que je devois à ses ménaces, les soins oficieux de ces bonnes gens.

J'arrivai à l'Orient, le 16 Novembre, M. Godeheù d'Igoville, Directeur de la Compagnie, avoit été prévenu à à mon sujet par M. Falconet son ami. Lorsqu'on annonça un Soldat de la Compagnie, qui demandojt à lui parler; c'est fans doute, die-il, en fortant promptement de son cabinet, M. Anquetil. Est-il possible, m'adressant la parole, que vous ayez pris un pareil paris? Il chargea en même tems le Major des Troupes de me conduir danis la Ville, me laissant toute liberte sur le lieu où je voudrois loger, & sur les mesures que je trouverois à-propos de prendre

pour l'arrangement de mes affaires.

Le mois (livant, il me remit mon engagement par orde du Ministre, & m'apprit que le Roi m'avoit accordé une Pensson de cinq cens livres. C'étoit une suite des bons offices de M. l'Abbé Barthelemy, dont les amis, M. Comte de Caylus, M. Bignon & M. Lamoignon de Malesherbes, avoient parlé en ma faveur à M. de Silhouette & à M. le Contrôleur Général. Le jour même de mon départ, mon engagement avoit été porté au Bureau de la Compagnie, M. Saint-Ard, Directeur, prévenu par mes parens, l'en avoit retie; & sui-le-champ mes amis

It. Partie.

avoient travaillé à me procurer un fort compatible avec le plan, pour l'exécution duquel j'avois en quelque forte forcé les événemens. De fon côté, la Compagnie des Indes me donna le

De son côté, la Compagnie des Indes me donna le passage gratis sur un de ses Vasiseaux, le Duc d'Aquitaine, la Table du Capitaine, une chambre; & je ma disposai à partir pour les Indes Orientales, dans la resolution d'en rapporter les Loix de Zoroastre & celles dea Brahmes.

J'étois au Port-Louis, lorsqu'un coup de canon, tiré a sept houses du matin, le 7 Février 1755, m'avertit de me rendre à bord; & je m'étois à-peine arraché aux embrassements de mes amis, que je vis le Vaisseu à la voite entrer dans le Canal du Port-Louis. Je me jette aussit-tôt dans le premier Canot qui se présente, & à sorce de rames, je gagge la Chaloupe. Le premier Grapin que le Canorier lença pour l'accrocher, manqua; & le choc de cette masse pensar averes remonter lença dans la chaloupe. Le prediaquelle je m'élançai dans la Chaloupe, je ne m'apperçus pas que je m'étois presentaraché un doier.

Je doublai la Citadelle du Port-Louis dans la Chaloupe qui ne tenoit au Vaisseau que par un cable retenu avec peine par deux hommes. Le clapotage de la mer l'agitoit furicusement; les vagues le lançoient quelquefois contre le Vaisseau : & l'on me dit dans la suite, que j'avois couru un vrai danger. Mais je ne pensois guere alors à ma situation. Ce qui m'occupoit, étoit d'un côté le fracas horrible des vagues, qui, pressées par le Vaisseau & par les rochers du Port Louis, jettoient au loin une écume de feu; de l'autre, cette Forteresse ambulante couverte de plus de six cents personnes, qui marchoit à mes côtés avec une majesté effrayante ; derriere moi , la Terre que je quittois peut-être pour toujours; au-devant, l'étendue immense des eaux au milieu desquelles je voyois le Vaisseau s'avancer comme dans un abime. Ce Tableau, comparé à l'état d'abandon où je me trouvois dans la Chaloupe, m'occupoit encore, lorsque je montai dans le Vaisfcau. bij

VOY AGE aux Indes Orientales, Is. Partie.

Je n'y connoissis que le Capitaine, M. de Boisquefnay; encore ne l'avois-je vu qu'une fois. Un mal de met opiniatre me mit pendant quinze jours dans l'état le plus reiste. Lorsque mon tempéremment eut pris le dessus, je chossis na société, & m'appliquai à connoître le nouveau Peuple, au milieu duque j'avois à vivre pendant six mois.

C'est quelque chose d'intéressant qu'un Vaisseau vû philosophiquement. On croiroit d'abord que la timidité naturelle à la plus grande partie du Genre humain, devroit tenir les esprits dans des craintes continuelles. Cependant au bout de quelques jours, on ne pense pas plus aux périls de la mer, que celui qui voyage par terre, aux accidents qui peuvent entre ouvrir la terre sous ses pas, & l'engloutir. Le danger n'effraie que lorsqu'il est présent, & seulement pour le moment ; une fois passé, à peine s'en refsouvient-on. De même cette délicatesse dans le manger. cette propreté dans les habits, cette molesse dans le coucher, ces appartemens vastes, cette multitude de domestiques, tous ces besoins s'oublient en un mois ou deux. Enfin, pour le riche comme pour le pauvre & même pour les femmes, un Vaisseau est la meilleure école de fermeté, parce que l'impossibilité réelle & visible de changer sa situation, fait que l'on prend promptement son parti. Aussi dans un voyage de long cours, verra-t-on arriver en deux ou trois mois, ce que fur terre des malheurs, toujours supportés avec espérance de changement, n'auroient pas produit en plusieurs années.

Un Vaisseau matchand, qui fait voile pour les grandes Indes, renserme bien des sortes de gens, sur-tout en terms de guerre. Marins, Militaires, Employés de la Compagnie, Passagers Marchands, Moines, Femmes & Mcfrices qui vont rejoindre, ceux ci, leurs parens, celles-là, leurs maris; Ouvriers de toutes les especes; tous les états s'y trouvent rassemblés, & sorment un petit Monde, qui, oous un Gouvernement général à la tête duquel est le Capitaine, est souvent divisée en autant d'interêts personnels,

qu'il y a de particuliers dans le Bâtiment.

Lorsqu'un Vaisseau ainsi chargé n'éprouve aucun acci-

VOY AGE aux Indes Orientales, Ie, Partie.

dent fâcheux, l'espérance charme l'ennui; & une traversée de six mois s'écoule comme un songe, sans presque qu'on s'en apperçoive. Mais quand les maladies, le gros tems & le manque de vivres, se sont sentir, c'est alors que le besoin varie les évenemons par le noir qu'il répand dans cette multitude, qui souvent oublie le seul lien qui l'unisse, le bien général du Vaisseau. Dans le premier mois, le souvenir de l'Europe, l'assance où l'on se trouve, les forces du corps soutiennent, & entretiennent la distinction des états parmi les passagers. Bientêt les maux familiarisent; les caractères durs & siers se voient abandonnés. Pendant un mois ou deux, une langueur morne regne dans le Vaisseau. Chacun paroit occupé de soi. Heureux alors celui qui s'est fait quelques amis, ou qui peut se sussimente.

Lorque la traversée est sur sa fin, il semble qu'un air nouveau falle renaître l'espérance : les querelles nées du besoin & de l'âcreré qu'il met dans les esprits, s'oublient; & les biens dont on se statte de jouir après un si long voyage, variés selon les caracteres & les états, occupent austi agréablement en projer, que si on les possédoit réellement. Ces idées rompent austi les liaisos qu'on avoit sormées dans le Vaisseau. Tout plein de ce qu'on fera à terre, on passe le vaisseau. Tout plein de ce qu'on fera à terre, on passe le tems en préparaisis, à mettre ordre à ses essets & le moment où l'on doit quitter le Vaisseau une sois arrivé, on se sépare sans presque se donner la moindre marque d'amitié, de politesse ; aidsifferance que l'on conserve à terre, à moins que de nouvelles raisons d'intérêt ne donnent lieu à de nouvelles l'aissons.

Telle est ordinairement la conduite de Passagers. Pour celle des Officiers de Vaissau, elle fait bien voir ce que peuvent l'habitude, l'attrait des Voyages, & les charmes d'une vie qui connoît peut ces dehors gênans que l'on décore du nom de politesse. Fort souvent on verra le Corps des Officiers opposé au Capitaine, & passer une année avec lui. Encore si les agrémens de la vie compensionn les déboirs qu'ils ont à essuyer muis un someil interrompu, le scorbut, souvent des vivres pourris, des quarts où ils

VOY AGE aux Indes Orientales, Ic. Partie. font percés jusqu'aux os; voilà ce qu'ils ont à attendre. Le jeu elt presque le seul passettems qui coupe ces momens pénibles. Descendus à terre, la plupart ne sont setés dans les maisons, que selon les marchandises qu'ils ont à vendre. Eur pacotile débitée, il saut qu'ils retournent à leur bord, s'ils ne veulent pas se voir abandonnés. Souvent au retour, l'Equipage entier qui se sent plus près de sa Patrie, augmente les divisions intestines qui regnoient dans l'Etat-Major. Ils arrivent dans ces dispositions; & un homme peu un fait, les croiroit guéris de l'envie de voyager: ecpendant après quesques mois de séjour à terre, ils se rembarquent, & souvent ce sont les mêmes Officiers, la même Maistrance, les mêmes Marclots.

Nous étions près du Tropique du Cancer, lorsque plufieurs Matelots furent attaqués d'une maladie dont on ignoroit la nature & la cause. L'eur langue enfloit, ils devenoient noirs, ne pouvoient plus respirer, & mouroient en deux sois vingt-quatre heures. Le Capitaine sur lui-même atteint de ce mal: on le traita comme les autres; & nous emmes la douleur de le perdre peu de jours après notre arrivée à Saint-Jago, une des Isles du Cap-verd, où nous s'imes une relàche de dix jours. Ce triste evénement sit vaquer la chambre du s'econd Enseigne qui étoit plus grande & plus éclairée que la mienne: M. le Chevalier du Yautray, premier Lieutenant, me la donna avec une des Jarres d'ean douce du Capitaine; service essentiel, dans un Vaisseau, & dont la maladie qui me survint quelques jours après, me sit sent it entri tout le prix.

J'avois prêté ma chambre au neveu d'un de mes amis, & passe quinze à seize muits couché dans la Grand'Chambre, les sabords de l'arriere ouverts. Le fruit de cette complaisance sur une fausse, pleurésie qui m'obligea de me metua lit: mais cinq signées, saites coup-sur-coup, met irrent de danger. J'éprouvai alors ce que vaut l'amitié ; J'avois du bouillon excellent; mes médecines, mes remedes étoient bien préparés; sie second Chirurgien me visitoir régulierement. Dans ma convalescence, qui dura presque jusqu'à notre arrivée à l'Ille de France, constitures & autres douceurs ne me manquerent point, quoique je n'eusse fait au cunes provisions. Un jour, c'étoit au passage du Cap-de-Bonne-Espérance, il vint un coup de mer qui enfonça ma aux Indes fenêtre ( le fabord ) , & remplit ma chambre d'eau. Je per- Orientales , dis connoissance. Le bruit que fit la lame avertit mes amis . It. Partie, qui descendirent sur-le-champ, & firent écouler l'eau, Matelats, draps, convertures, tout fut changé dans le moment : de façon qu'au bout de quelques heures, lorsque je revins à moi, je ne reconnus rien de ce que j'avois sur moi. Ce trait d'humanité ne fortira jamais de mon esprit.

Les maladies faifoient un ravage terrible, tandis que je gardois la chambre. De quarante-cinq personnes d'Etat-Major, trente furent attaquées du même mal. Nous perdîmes plus de cent hommes; la moitié de l'Équipage étoit fur le lit. Dans la Sainte-Barbe, dans la Grand'Chambre, dans l'Entre-Pont, sur le Gaillard, on n'entendoit que gémissemens souvent interrompus par le canon, qui annonçoit que l'on jettoit quelque mort à la mer. Il regnoit par-tout une odeur infecte capable de susfoquer. La vermine gagnoit jusqu'à nos chambres, & la pitié concentrée dans les besoins personnels, ne permettoit plus de soulager son semblable. Enfin le second Chirurgien, Garçon habile, se rappella d'avoir vû dans les Salles de Bicêtre, les symptônies du mal qui regnoit dans le Vaisseau, & en découvrit la nature. Il parut alors que c'étoit une forte de maladie contagicuse apportée par plusieurs Soldats sortis des Prisons, & irritée par l'action du bois du Vaisseau qui travailloit encore : c'étoit son premier Voyage.

Je ne sçai réellement à quoi jusqu'ici la Compagnie à pensé de se charger de pareils sujets. Premierement, elle ne peut presque en tirer aucun service ; à notre arrivée à Pondichery, il en déserta plus de quarante. Il faut donc qu'elle les fasse garder étroitement; & de cinquante, il est rare que dix ou douze, à quarante & cinquante ans, renoncent à leurs mauvaises habitudes. En second lieu, à quel danger n'expose-t-on pas les Colonies, en les laissant à la garde de gens nourris dans le crime? Et fans parler du mauvais air qu'ils communiquent dans la traverse à tout un Equipage, le Vaisseau n'a t-il pas continuellement à craindre de leur brutalité ? Parmi les Solaux Indes . Orientales . Ic. Partie.

· Soldats de cette espece que l'on nous avoit donnés, il y en VOYAGE eut deux qui menacerent de faire fauter le Vaisseau. On les mit aux fers : un des deux trouva le moyen d'en sortir. On l'attacha au Mât d'artimon, sur la Dunette; & n'ayant pour nourriture que du biscuit & de l'eau, exposé à la pluie. au soleil, il arriva en bonne santé à l'Isle de France, tandis que l'Équipage languissoit sur les cadres. Nous les laissames dans cette Isle; & l'on nous donna à leur place un Soldat qui avoit mérité la corde en Europe, & qui peu de jours après son arrivée à Pondichery, la mérita une seconde fois. [1]

[t] Ceci me donne lieu d'examinet poutquoi la Compagnie n'a pas tité jufqu'ici plus d'avantage de ce grand nombre de foldats que les vaisseaux ont transportés aux Indes Orientales, pourquoi ees foldars ont toujours été autant de familles enlevées à l'Etat. Je crois appereevoir la cause de ce mal. La moitié au moins de cette multitude est formée de mauvais sujets. A peine débarqués on les envoye dans les différens Postes. La les mauvais cottompent les bons. La plûpart y vivent avec des Negtesles, meutent ptomptement & sans postérité. Ceux que les maladies & le climat épargnent, ne pensent à se matier, que lorsque la dé-· bauche leut a ruiné le corps ; & les enfans qui naissent de ces mariages , la plupart noirs comme leurs meres, fruits mal-lains de corps ules, font perdus pour la Nation.

Les enfans de famille que l'on envoye dans l'Inde, pour épargner à leurs parens la bonte des châtimens qu'ils ont mérités , eeux mêmes , en qui l'habitude du erime ne leta pas encore enracinée, font autant de délettenrs nés. Il est naturel qu'ils cherchent à recouvret chez l'Etranger l'honnent qu'ils ont perdu patmi lenrs compatriores. D'ailleurs, l'intérêt ne les attache point à leur Nation; ils font pauvtes & fans espérance de devenit jamais riches. Lorsqu'une sois ils ont déferté, la crainte de la mott les éloigne des Colonies Françoifes; & quand il leur setoit permis de revenit au Drapeau, l'amour du changement, entretenu par les occasions & pat les facilités que présentent ces Contrées , les empêchera toujours de le fixer. On prévoit ailément ce qu'en paix comme en guerre , l'Etat peut attendte de pareils foldats, qui font de toute Nation, & plus attachés à l'Erranger qu'à leur Patrie.

Des intérers communs, des liaisons de débauche, associent souvent à leur défertion d'autres foldars, qui sans cela seroient restés fideles à leut Pattie : & l'on voir des Officiers François se mettre à leur tête, poussés par le besoin ou par le libertinage. De maniere que deux cens foldats envoyés dans l'Inde, ne font pas sculement deux eens familles enlevées à la France ; ils sont souvent pendant la guerre le plus ferme appui de ses ennemis, & la cause de ses malheurs. La derniere guerre de l'Inde a foutni plus d'un trait qui confitme ces téflexions

On répondra sans doute qu'il est plus aisé de voir le mal que d'y remédier. J'en conviens : mais e'est toujonts un avantage que d'en saisse la cause. La dépo-pulation dont on se plaint vient 1°. Des vices des soldats que l'on envoye dans, l'Inde , vices qui les portent à le détruire , pour ainsi dire , eux-mêmes.

Lorique

Lorsque la nature de la maladie qui regnoit dans le Vaisfeau, sut connue, on appliqua surement les remedes, & la Voyage

VOY AGE aux Indes Orientales, Is, Partie,

1º, de ce que la plûpart de ces Soldars lorsqu'ils sont dans l'Inde, ne se regardent plus comme faisant partie de leur Nation, & n'ont, même dans un avenir éloigué, aucune vûe d'intété qui les y atrache.

Voici, je pense, de quelle maniere on pourroit parer ces inconvéniens; il fau-droit avoir égard à l'âge, à l'état & aux bonnes ou mauvaises qualités de ceux que l'on enrôle pour l'Inde. Ainsi sur cent soldats il y en autoit soixante-quinze d'âgés de quinze ans on plus, jusqu'à vingt-cinq ; & vingt-cinq, de vingt-cinq ans ou plus, jusqu'à quarante. Le plus grand nombre, pour se faire plus aisément au climat, doit être d'un âge où le tempérament ne soit pas encore formé. Les vingtcinq foldars, de vingt-cinq ans à quarante, seront des personnes connues, que le desir de faire une petire fortune portera à passer aux Indes. Le même motif doir animer au moins la moitié des jeunes. Le reste peut être composé de gens absolument du peuple &, si l'on vent, de quelques enfans de famille, qui, pout des fautes graves, mais passageres, méritent cette espece d'exil; mais point de scélérats décidés, ni de gens accoutumés aux prifons & aux coups. Comme les foldats pris dans cette derniere classe feront le petit nombre, il n'est pas à ctaindre que leur exemple ou leurs discours fassent beaucoup d'impression. Ensuite le moyen d'engager des hommes faits & des jeunes gens de familles honnêtes mais pauvres , à s'enrôler pour les Indes, seroit, en fixant le tems de leur service par exemple, à fix ans, de leur montrer ce terme comme le commencement de leur bonheur. La Compagnie le chargeroit pendant ce tems de faire valoit dans l'Inde, à un intérêt honnête , par exemple , à vingt-cinq pour cent , une partie de leur paye , & ce qu'ils auroient pû tirer des débris de leur fortune. Au bout de fix ans, on leur remettroit ce fond en les tamenant en France. Alors on en verroit qui demanderoient comme une grace de recommencer un nouvel engagement, & ce l'eroient ordinairement les meilleurs fujers. De cette manière, eeux auxquels l'inconstance, trop commune dans notre Nation, donneroit du dégoût pour ces Contrées, retenus dans leur devoir par l'espérance, au lieu de déferter, reviendroient enrichir leut Patrie, encore vigourenz; fix années n'altérant pas le tempérament. Les autres déja faits au climat pourroient fervir utilement, & après une seconde épreuve de fix ans, être admis dans l'Etat-Major. Parcet arrangement, il n'y auroit point de pauvre parmi les Soldats; rien ne les porteroit à allet chercher fortune chez l'Etranger ; la crainte de perdre le fond que la Compagnie feroit valoit pour eux, les attacheroit : & comme le passage de l'Inde en qualité de foldat, n'auroit plus rien d'humiliant; cet état deviendroit une reflource honnête contre les coups de la fortune, & pourtoit avec le tems, donner aux Colonies des Membres & même des Chefs expérimentés. Je ne patle pas du courage propre à la Nation, & qui, piqué par l'intérêt per-fonnel, feroit en tems de guerre autant de Ciroyens, de Soldats, qui le plus fouvent ne sont que mercenaires; des habitans des Colonies, dont plusieurs ayant servi, se rappelleroient aisément leut premier métier. Les Comptoirs seroient mieux servis par des Employés de trente-eing ans qui auroient pané douze ans aux Indes .. qui fouvent auroient appris dans les rerres la Langue du Pays les foldats fetoient mieux commandés par des Officiers formés au service dans l'Inde pendant douze ans , que par ceux qui nouvellement arrivés d'Europe, ne peuvent être au fait du local qu'après bien du tems, & dont les premieres années dans l'Inde ne sont le plus souvent qu'à charge à la Compagnie. Voilà, comme l'on voit, des Soldats Citoyens dans l'Inde , proptes au Commerce , qui redeviennent peres en France , qui peuvent l'etre utilement dans l'Inde . & qui même mettent la Compagnie dans le cas d'y envoyer moins d'Officiers, moins d'Employés, & de diminuer par-la les frais de fes Comptoits.

Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientules . de. Partie.

plûpart des personnes qui en avoient été attaquées recouvrerent la fante, du moins celles qui resterent dans le Vaisseau. Le plus grand nombre des malades que l'on descendit à terre à l'Isle-de-France & à l'Isle-de-Bourbon, mourut, & deux Passagers qui n'avoient rien ressenti à bord, furent atteints dans cette seconde Isle, du même mal, dont vraisemblablement ils avoient reçu le germe dans le Vaisseau, & eurent bien de la peine à en rechapper. J'attribue ces révolutions au changement d'air; car on sçait que celui de Bourbon est fort sain, & en particulier très salutaire aux Scorbutiques.

Nous mouillames dans le Port de l'Isle-de-France le 18 Juin. Descendu à terre, j'allai saluer le Gouverneur, M. Bouvet, qui me fit l'accueil le plus gracieux. Le lendemain, M. Poivre (actuellement Intendant général de l'Isle) vint me prendre, & me mena chez M. Mabille, Conseiller, qui voulut bien me communiquer la Relation du Voyage de M. David en Galam. Le troisième jour, M. Oublet, célebre Botaniste, me conduisit à quatre lieues du Camp, au Réduit, où il me montra les Plantes étrangeres dont il avoit enrichi le Jardin de la Compagnie. Je ne Içavois comment répondre aux politesses de ces deux Messieurs ; & j'ignore encore ce qui me les avoit attirées : mais je ne vis qu'avec peine, qu'ils fussent publiquement divisés par des querelles qui les empêchoient de donner au progrès des Sciences toute l'activité dont ils étoient capables.

La terre, à l'Iste de France, m'a paru calcinée à près de

deux pieds de profondeur. Je ne m'arrêterai pas ici à donner la Description de cette Isle ; ce seroit répéter ce qui se trouve dans plusieurs Voyageurs: mais ce que je crois devoir ajouter comme le fruit des Réflexions que j'ai faites fur sa situation à l'égard de Madagasear, de Mozambique, des Golfes Persique & Arabique, de Bombaye, de Goa & des deux Côtes de l'Inde, c'est que bien fortifiée & garnie d'hommes & de bestiaux, elle pourroit être le centre du Commerce des François dans l'Inde. Les Vaisseaux d'Europe dépoferoient leurs cargaifons dans cette Isle, & y prendroient les marchandises de l'Inde, de la Chine, du Bengale, &c, qui y auroient été apportées dans la mousson

eur. & Rec. XVIII. 2. 9-19.

par des Vaisseaux de quatre à cinq cens tonneaux; & le re- VOYAGE tour de ces Vaisseaux seroit en marchandises d'Europe, qu'ils aux Indes prendroient dans les Magasins de l'Isle de France, & dis- Orientales, tribueroient dans les différens Comptoirs de l'Inde. Il suf- It. Parie. firoit ensuite d'entretenir, dans le Port, trois Vaisseaux de guerre, qui de tems en tems paroîtroient fur les côtes de la presqu'Isle de l'Inde. Ce plan de Navigation, susceptible, comme l'on voit, de correction, diminueroit beaucoup le tems de traversées, les risques & les frais des armemens.

Après nous être rafraîchis à l'Isle de France, nous fîmes voile, le 21 Juin, pour l'Isle de Bourbon, où nous arriva- Lett. Edif. & mes en vingt-sept heures. On peut voir dans différens Ou. ew. Rec. XVI vrages la Description de cette Isle. Avant l'embrasement Rec. XVIII. des Forêts & le défrichement des Montagnes, c'étoit un p.19-24-Paradis Terrestre; on n'y connoissoit aucune maladie: mais depuis, les fievres, les pleuresses & les petites véroles, y ont fait beaucoup de dégat ; la Terre même a été affligée par

des insectes qui rongent le pied des cassés; ce qui a fort di- minué les richesses des habitans. Les vivres à Bourbon, font excellens; les Poules Pin-

tades entr'autres y sont un mets délicieux. Les Patates peuvent servir de pain; & jointes au casse, qui y a un parfum admirable, elles forment la nourriture ordinaire des Créoles.

Ces Créoles font grands, bien faits, ont les traits réguliers, le visage ovale : du côté des femmes la plûpart Sont de sang noir. Ils sont braves, d'une humeur douce . & naturellement portés au plaisir ; ils passent la plus grande partie de l'année dans leurs habitations, & y vivent d'une maniere qui tient des premiers âges. Cependant ces demeures ne sont rien moins que sûres. Il n'est pas rare d'y voir des Maîtres massacrés par leurs propres Esclaves, qui se retirent ensuite dans les montagnes, & se font Marons. On va de tems en tems à la chasse de ces Esclaves, & l'odeur qu'ils exhalent en fuvant est si forte, que des chiens stylés à cela les suivent à la piste & les découvrent.

Le Pays plat est fort chaud à Bourbon : mais le haut des montagnes est couvert de neige; & au commencement de Juillet j'y ai eu très-froid. Les trois principaux endroits

VOY AGE
aux Indes
Orientales
Le Partie

de l'Isle sont Saint Denis, Saint Paul & Sainte Suzanne; le Gouverneur & le Conseil résident dans le premier.

Nous jetrâmes l'anere à Saint Paul, dont la rade est rès-mauvaise; dès le soir du premier jour le Vaisseauvoir chasse un se sancres plus de quarante brasses. Le sond est de sable & en talus, de saçon que les Chaloupes ne peuvent s'approcher de terre qu'à une certaine disance: alors on se met dans des Pirogues, barques ségeres, longues de sept à huit, pieds, & larges de deux & demi, qui peuvent tenir trois ou quarte personnes, & qui s'échouent à terre; ou bien de la Chaloupe, les Matelots vous portent à terre su leurs épaules.

Je payai, en descendant à Bourbon, pour les fortises d'un Officier de Troupe. C'étoit un jeune homme d'une très-jolie figure, bienfait de sa personne, & qui ne le sçavoir que trop. Son air dédaigneux avoir quesque chose de rebustant. Pluseurs passagers qui vouloient le mortifier, engagerent deux Matelots à le plonger dans l'eau, Jorsqu'ils le porteroient à terre. La compnission site avictime, ces matelots me prirent pour M. Possicier & m'érendirent proprement furle sable, dans un endroit où il y avoit quatre pieds d'eau. Mon parti sur bientôt pris; je me relevai & gagnai le rivage en marchant dans l'eau. Heureusement j'étois en vesse, & je sus le sur les passages qu'un marchant dans l'eau. Heureusement j'étois en vesse, & je sus le sur le su

Nous passames dix-sept jours à Bourbon assez agréablement, & lorsque nous cômes fait des vivres, & que l'Equipage parut en état, nous nous disposames à partir pour

Pondichery.

Quelqués jours avant que le Vaissau mit à la voile, je reçus la visite de M. Delanux, ancien Conseiller de Saint Denis, & Correspondant de l'Académie des Sciences. Il m'emmena dans les montagnes à son habitation, où je sus fâché de ne voir qu'un Quart de cercle grosser, & une Pendule en mauvais état. Ce Scavant me parla beaucoup contre les opérations Mathématiques que M. D'Après avoit faires à Bourdon : mais quoiqu'il partit se piquer d'exactitude, il étoit difficile que l'habileté qu'il pouvoit avoir d'ailleurs, suppléa à l'imperfection de ses instrumens.

Le 11 Juillet nous tîmes voile pour Pondichery, l'E- VOYAGE quipage renforcé d'une partie de celui du Rouillé, & nous aux Indes mouillames devant cette Ville le 9 du mois suivant. De la Rade Pondichery se présenta à moi sous un point de vûe très-intéressant. Le Gouvernement qui dominoit la Forteresse faifoit le plus bel esset du monde. A gauche paroissoit la maison de M. Delarche, Conseiller, & l'Eglise des Capucins, accompagnée de leur maifon, bâtiment superbe; entre le bord de la Mer & la Forteresse, étoit la Colonnade de Madras ; une suite de maisons à galeries prolongeoit le reste de la Côte, & l'on voyoit dans l'enfoncement, derriere la Place, la Ville noire, mêlée d'arbres qui donnoient à cet ensemble un air de païsage &c de grandeur qui flattoit agréablement la vûc. La Forteresse scule me parut déplacée. Au Sud, à l'Ouest ou au Nord de la Ville elle auroit été propre à arrêter le premier choc de l'ennemi , ou à servir de retraite : mais dans l'endroit où on l'avoit conftruite, elle n'étoit que de simple ornement. Aussi en voyant deux de ses petits bastions métamorphofés en parterres, me rappellai-je les dehors de plusieurs Villes de Hollande, dont les Habitans passonnés pour la paix, ont couvert les ouvrages avancés, les fossés, les remparts, de Jardins accompagnés de petits Belvedères qui forment le plus joli coup d'œil.

Je descendis à terre le 10 Août 1755, fur les dix heures du matin, & me rendis fur-le-champ au Gouvernement. Je trouvai la gallerie remplie d'Officiers & d'Employés, revêtus d'habits où l'or & l'argent étoient prodigués. Du milieu de ce brillant cortege, s'elevoit un homme de près de six pieds, maigre, en veste blanche, & la tête furmontée d'un bonnet blanc, d'un pied de haut; c'étoit M De Levrit, Gourverneur Général des Établissemens François dans l'Inde. Les Lettres que j'avois pour MM Dupleix & Godeheu, se trouvoient inutiles : mais, comme dans le cours de mes Voyages, je devois passer à Bengale. M. Saint-Ard m'en avoit envoyé une pour M. De Leyrit qui commandoit à Schandernagor, lors de mon départ de Paris. Je lui présente cette Lettre : il la lit ; & sans trop aux Indes Orientales . Ic, Partie.

Voyage me regarder, il faut voir, me dit-il. Je lui explique en deux mots l'objet de mon voyage; & pour toute réponse, il met la Lettre dans sa poche, & continue, en arpentant la galerie, la converfation muette qu'il a commencée avec deux Conseillers. Il faudroit être dans la situation où je me trouvai alors, pour concevoir ce qui se passa chez moi. Comme je wétois, ni Employé, ni Militaire, personne ne se présenta pour me tirer d'embarras. Le Chevalier d'Agoult pour qui M. De Guignes m'avoit donné des Lettres, étoit mort. Je regagnai, la tête baissée, l'escalier du Gouvernement, attirant les regards de l'assemblée. Je le descendis, sanstrop sçavoir ce que j'allois devenir. Alors ouvrant mon Porte-feuille, j'y trouvai une Lettre à cachet volant pour M. De Goupil, Commandant des Troupes. La premiere personne à qui je demandai où il demeuroit, me dit qu'il étoit en détachement; il fallut encore dévorer cette couleuvre. Je me rendis néanmoins chez lui, & j'eus le bonheur de l'y trouver. L'accueil poli qu'il me fit, me remit un peu les esprits: il me présenta à son Épouse, jeune Dame de dix-huit ans, & me dit qu'il me regardoit comme son fils , la Lettre que je venois de lui remettre lui recommandant d'avoir pour moi tous les égards, & de me rendre tous les services qui dépendroient de lui. Il me donne en même tems un de ses Palanquins [1] . & nous nous rendons ensemble dans la mai-

[1] Le Palanquin, la voiture la plus commode de l'Inde, est composée de trois parties principales , la caisse , la tente & le bambou. La caisse est une espece de lit formé d'un cadre de canne, entouré d'un bord de bois, garni aux quatre coins en or ou en argent. Ce bord s'éleve de quarre à cinq pouces au-dessus du eadre , & est quelquefois couvert de nacre de perle , d'y voire & de morceaux d'ébenne en placage. La caisse est soutenue par quatre pieds terminés en grisses de Tigre, auss reverus d'or. Le cadre est garni d'un matelas de velours, accompagné de deux oreillers de même éroffe, avec des glands & quelquefois des broderies ou du galon sur les coutures. A chaque bout de la caiffe sont deux bârons mis en fausoir, qui riennent par des vis aux pieds & au bord. Ces bâtons, dans l'angle supérieur que forment leurs extrémités , reçoivent les deux bouts du Bambou qui posent dessus horisontalement.

Le Bambou eft une espece d'arbre ou de roseau , dont le bois est souple & fort, & qui vient affez haut. Des paliffades faites de cet arbre sont de bonne défense . parce que le canon n'y fait que fon trou, fans les enflammer. Pour courber le

son de Madame Des Jardins, sa Belle-Mere, chez qui sa famille étoit rassemblée.

aux Indes

J'y vis les personnes les plus respectables & les plus Orientales, qualifiées de la Colonie. Les honnêteres que je reçus, me Ie. Partie. firent bientôt oublier mes premieres inquiétudes : la jour-



Bambou, on ajuste dessus, lorsqu'il est jeune, un moule, le long duquel il croît dans la forme qu'on veut lui donner. Celui dont la courbure approche le plus du demi-cetcle, est le plus chet (il y en a qui vont a cinquante pagodes) & cette courbure doit être de la tongueur de la caisse. Les Bambous de Palanquin peuvent avoir dix à douze pieds de long, & ttois à quaire pouces de diametre. On les enveloppe d'une toile gaudtonnée, que l'on couvre dans les Colonies Eutopéennes, d'un cuir de bœuf épais, coulu à double couture. Le Bambou, aux deux endtoits où il pose sut la caisse, est petcé d'un trou que traverse une pointe de fer d'un demi pouce de diametre, artêtée en dessus par une fiche de même métal, & qui porte quelqu'ornement en argent ou en cuivte doté, par exemple, un ananas, lorfque c'est le Palanquin d'un Nabab. Cette pointe, dessous le Bambou . est terminée par deux S, dans lesquelles passent les cordons de soic ou de coton qui attachent le Bambou à la caiffe. Les deux extrêmités du Bambou entrent dans des especes d'embouts d'argent ou de cuivre doré qui, dans les Palanquins des Nababs, ont la forme d'in muffic de bœuf.

La partie courbée du Bambou est couverte d'une étoffe de soie de la même couleur que les oreillers, & porte un petit matelas long, plat, de la même étoffe & de la même couleut, attaché au Bambou avec un cordon de foie. C'est fin ce matelas que pose la tente, qui est comme le ciel de cette espece de lit. Cette tente est de coton piquée, & traversée dans la largeut pat des Bambous plats , à-peuprès comme les cotfets des femmes le sont par des baleines : le dessus est de foie on de drap, & otdinaitement jaune, bleu ou touge ; le dedans est de la même étoffe, ou d'une soie de la même couleut que le matelas. Les deux detnieres traverses de la tente entrent dans les pointes de fet qui sont au bas de la courbure du Bambou, & Jeurs exitémités sont attachées avec des cordons de soie aux quatre coins de la caisse. Les bouts de toutes ces traverses sont quelquefois garnies en atgent ou en cuivte doté.

Au milieu du Palanquin pend un gros gland de soie; & quelquesois le Bambou , le long de la coutbure intérieure , est garnie de petites boffettes d'argent ,

mélées de glands de foie, le tout de la couleur du matelas.

Un Palanquin fimple, c'est-à-dire en éroste commune & sans garnitures, revient neuf à cent ou cent-vingt roupies. Celui dont je viens de donnet la description contetoit plus de fix cens rouptes. Il y en a de mille & de deux mille roupies.

Les Anglois ont des fautenils dans leurs Palanquins . & s'y tiennent affis : les François y sont conchés, & pratiquent quelquefois à un des bouts du cadre

une petite cave , pout les provisions de Voyage.

Le bout le plus court du Palanquin est en devant , & potté par deux Beras , que l'on nomme Boys à la Côie (c'est-a-dire, Gargons, Serviteurs, en Anglois ). Le long bout est par derriere, & potié pat trois Beras. Le fixiéme Bera accompagne en courant , & potte à son tout. En Voyage , il faut huit Beras , & quelquefois douze.

VOY AGE aux Indes Orientales . Ie, Partie.

née fe passa dans les plaisirs; & ces commencemens me firent augurer favorablement des suites de mon entreprise.

M. De Goupil me donna une chambre dans sa maison. sa table, & son Épouse voulut bien se charger de me faire chercher ce dont j'avois besoin dans un climat si dissérent de celui que j'avois quitté. Enfin je fus regardé comme une personne de la famille; & j'avoue, avec la reconnoisfance la plus fincere, que, fi j'ai réuffi dans quelques uns de mes projets, je le dois à ces foins obligeans qui m'ont mis à portée de faire des connoissances utiles, & de m'occuper de mon objet avec une liberté que je n'aurois pas eue, s'il avoit fallu en arrivant songer à mon petit nécessaire. Au reste, je ne suis pas le seul qui aie des obligations réelles à M. De Goupil : on trouvera dans l'Inde peu d'Officiers auxquels il n'ait rendu des services importans, dont il n'ait avancé la fortune, & qui ne se louent de l'accueil qu'ils recevoient de sa maison qui étoit comme le rendez-vous des honnêtes gens.

Mon arrivée & le fujet de mon voyage firent quelque bruit dans un Pays où l'on ne voyoit que des personnes attirées par l'amour du gain, par le desir de réparer les débris de leur fortune, ou obligées en quelque forte de s'expatrier pour étouffer les suites d'une conduite trop déréglée pour l'Europe. On eut même la curiosité de me venir voir. Mais, si ma jeunesse & la blancheur de mon visage parurent intéresser pour le moment en ma faveur, je puis dire que ces foibles avantages me nuitirent réellement dans l'efprit de ceux qui pouvoient seconder mes desseins. L'objet qui m'amenoit dans l'Inde, parut en lui-même beau, mais peu important; &, si l'on me sit la grace de ne me pas regarder comme un joli Imposteur qui s'étoit servi de ce prétexte pour venir dans cette Contrée tenter fortune, on crut d'un autre côté que le même coup de Soleil, qui feroit disparoître les roses de mon teint, dissiperoit mes premieres idées. Je vis ces nuages se former, & je n'en sus pas effrayé. Sans affecter un caractere austere qui m'auroit fait passer pour dédaigneux, je tâchai d'allier les plaisirs qui me prévenoient en quelque forte, avec l'exécution de mon plan. Mais

Mais il falloit d'abord avoir un revenu fixe; car. de fortune, je voyois bien qu'à peine toléré, je ne devois pas VoyAGE en attendre. M. De Leyrit, l'homme du monde le plus aux Indes tranquille, & de crainte sans doute de charger inutile- Ie. Partie. ment la Caisse de la Compagnie, fut quelque tems sans me donner de réponse satisfaisante.

Mes petits fonds cependant s'épuisoient. Dans l'impatience de remplir l'objet du voyage que je venois faire, je représentai vivement ma situation au Gouverneur, ajoûtant que, s'il ne jugeoit pas à propos de regler mon fort, j'étois déterminé à repasser en Europe par le Vaisseau qui m'avoit amené. M. De Leyrit, naturellement obligeant & instruit de la comuite que je tenois, prit fur luide fixer mon revenu à soixante-cinq roupies par mois; ce qui faisoit à-peu-près 1900 livres par an; ajoûtant de cette maniere 1400 livres à ma pension de 500 livres. Il me promit même d'enga-

ger la Compagnie à l'augmenter. Tel est le revenu que j'ai touché dans l'Inde, jusqu'en 1760, que M. De Levrit le fit monter à cent roupies par mois (1880 livres par an), à cause des Destours Parses que j'étois obligé de payer, des frais de voyage & autres dépenses dans lesquelles je me trouvois engagé : & quoique ce revenu ne m'ait donné que l'étroit nécessaire, je dois reconnoître l'obligation que j'ai à la Compagnie d'avoir approuvé la conduite du Gouverneur à mon égard; car je n'ai jamais été d'aucune utilité aux Comptoirs Francois de l'Inde.

Il est vrai qu'en supposant une déclaration de guerre, j'aurois pu servir l'État utilement. Pour cela, il eut fallu rester à Pondichery ; M. De Leyrit m'y engageoit ; plusieurs personnes me montroient en perspective la fortune d'un Conseiller, qui, par le Persan moderne, avoit trouvé le moven, en qualité d'Interprête, de gagner plus de quatre Lacs ( plus d'un milion ). Mais suivrece parti, c'eût été renoncer à mes voyages dans les terres, aux Découvertes que je voulois faire. D'ailleurs le perfonnage mercenaire & comme instrumental d'Interprête, ne s'accordoit pas avec la liberté de mon caractere.

Tome I.

ď

Qrient sles . Ic. Partice

Lorsque mon revenu eut été fixé, contre l'espérance de VOYAGE mes propres amis, je commençai le Malabar avec un Chrétien Noir que me donna le Pere Lavaur. Dans mes momens de loisir, je parcourois les rues Malabares, j'allois voir les Pagodes, j'assistois aux Fêtes du Pays. Je voulus même connoître la nature du chant Malabar. Pour cela, je fis venir chez moi trois des plus habiles Chanteurs de Pondichery. L'un chanta haut, l'autre bas, sans harmonie, & toujours sur quatre à cinq notes, répétant pendant des heures entieres le même air, à peu-près comme un refrein fort court. Ces Peuples n'ont aucune idée des accords. Leur chant commence par un bourdonnement fourd & fort bas, après lequel ils éclatent.

> Mais toutes ces excursions, semblables à celles d'un homme qui se jette dans vingt routes, parce qu'il ignore la voie qui doit le conduire au but, me prenoient du tems, & m'inftruisoient peu. Voyant que le Persan moderne étoit la Langue la plus étendue de l'Asie, qu'on le parloit dans tous les endroits où la différence des idiomes ou plutôt des dialectes, rendoit la connoissance du Malabar de cette côte insuffisante, j'en fis l'objet de mes études, sans négliger cette derniere Langue. Le Maître que je pris pour le Persan ne sçavoit, ni François, ni Portugais. Les premieres leçons se passerent en signes ; je lui montrois les objets; j'écrivois ensuite les noms qu'il leur donnoit; je répétois ces noms. De cette maniere je me fis un jargon qui, en trois mois, me mit en état de me faire entendre, quoiqu'affez mal : pour lui, il n'apprit pas avec moi vingt mots de François.

> Mon dessein, après m'être rendu le Persan familier. étoit d'aller dans les terres me former au Malabar, vifiter les Brahmes, & apprendre le Samskrtan, près de quelque Pagode célebre. Un retour sur moi-même me fit

hâter l'exécution de ce plan.

Je commençois déja à regretter le tems que les plaisirs de Pondichery déroboient aux études férieuses qui pouvoient scules faire réussir mes projets ; ma premiere ardeur s'affoiblissoit : & en effet, comment auroit-elle tenu

contre le genre de vie que l'on mene dans les Colonies ! -En général, on y voit peu de personnes occupées sérieu- VOYAGE sément de leur état. A peine donne-t-on quelques heures aux Indes le marin au Banian que l'on a chargé de l'achar ou du le Partie. débit des marchandises. Un bal, une partie de jeu retardera le chargement ou le départ d'un Vaisseau, la conclufion d'un marché d'un million. L'Employé paroît dans les Burcaux depuis huit ou neuf heures du matin jusqu'à midi, & l'on en voit peu s'y présenter l'après-dinée. Aussi plusicurs graves Conscillers me remontrerent ils que l'application étoit dangereuse après le repas. Heureusement je n'ai point eu égard à leurs avis. Avec plus de docilité, mes travaux n'eussent pas été finis lors de la prise de Pondichery.

La vie molle des hommes tient beaucoup de celle des femmes: mais celles-ci ne font que suivre les impressons qu'elles ont reçues dans l'enfance. La plûpart dans cet âge tendre, sont presque abandonnées au soin des Mosses. Esclaves Noires, qui leur donnent quelquefois la connoissance de tous les plaisirs, & les nourrissent dans une paresse & une langueur qui leur permettent à peine l'usage de leurs membes. Dès que leur corps commence à se former, l'encens des Inutiles qui parcourent journellement les maisons, est un nouveau poison qui en fait de petites Divinites: toute leur ambition est d'avoir des Adorateurs; & lorsqu'elles sont mariées, le soin de leur ménage n'est pas toujours ce qui les attache le plus. Leurs actions journalieres se réduisent à-peu près à celles-ci. A neuf ou dix heures on sert le déjeuné; ensuite la Maîtresse de la maison, une table garnie de tasses devant elle, préside jusqu'à une heure au cercle des Visitans qui se renouvelle continuellement, & n'a autre chose à faire, que de leur verser du thé. Le dîné est suivi de la Sieste, espece de seconde nuit qui dure jusqu'à quatre heures; on s'y deshabille, on s'y couche. Depuis cinq heures jusqu'à huit heures, recommence le service du thé, qui fouvent fait toute la conversation; car les Vaisscaux d'Europe une fois partis, on n'a plus rien à dire, à moins que l'amour n'ait occasionné quel-

VOYACI aux Indes Orientales Ie. Partie.

qu'avanture, sur laquelle les Viôtimes de ce Dieu sefront les premieres à plaisanter. Pendant le reste de la journée, les Dames s'amusent à mâcher du Betel, qui , disent-elles, leur fortisse l'estomac. Les fruits acides, else Cartis poivrés, ¿le Chili verd, ensin tout ce qui met le seu dans le corps fait le fond de leur nourriture; & lorsque les Européens ont passè quelques années dans ces elimats brûlans qui séner vent la Nature, ils vivent à-peu-près de la même manière.

Cette vie est diverssiste par le jeu, par les bals, par les fètes qui se donnent dans des Jardins hors des Villes, & où regne la plus grande profusion; par des Actes de Dévotion, comme les Neuvaines des Jésuites à Oulgarey près de Pondichery où la multitude de Noirs dont l'odeur infecte l'Eglise, est aussi dégoûtante, que le spectacle des Palanquins dorés, qui remplissent les Jardins & les Avenues, est agréable à la viue. Ces Neuvaines se terminent souvent par de petits repas champêtres, où regne un air d'aisance & de gaieté, qui sous les positions de l'amout dans les œurs les plus insensibles.

Il étoit temps que je quittalfe Pondichery. J'y recevois l'accueil le plus gracieux ; des chaînes plus aifés à prévenir qu'à rompre, commençoient à m'y attacher fortement. Je fongeai en conféquence à précipiter mon départ.

Schirengham, Schalembron & Gengy m'offroient également la retraite après laquelle je foupirois. Mais pour me rendre à l'un des deux premiers endroits, j'avois befoin de fecours d'argent sur lesquels je ne pouvois pas compter. La proximité & une circonstance savorable me déterminerent pour le troisséme.

M. de Goupil ayant été nommé Commandant d'un détachement confidérable que l'on envoyoit au fecours du Nabab de Velour, je partis brufquement de Pondichery, & fuivis l'armée jufqu'à Gengy. Mon Domeltique me rejognit à Tirvikarey avec une malle qui renfermoit quelques Livres, un étuy de Mathématiques & le peu de linge dont j'avois befoin pour le féjour que je voulois faire dans les terres; monprojet étant de ne plus recourner à Pondichery.

Tirvikarev est une Aldée dont la Pagode est céle-bre dans le Pays. Cette Pagode est un grand Bâtiment à VOYAGE trois enceintes, féparées par des cours ; le Sanctuaire est Orientales, dans la troisième enceinte. Je ne pus entrer que dans la Ie. Partie. premiere, où je vis le Lingam fur lequel les jeunes Brahmines perdent leur virginité. Cette enceinte renferme plusieurs chambres obscures, occupées par des Brahmes. La piramide qui étoit sur la porte, attira particulierement mes regards. Cetre piramide est à plusieurs étages, & si haute, qu'une bale de fusil pouvoit à peine porter à la pointe. Elle ne differe pas, pour la forme de celles de la Pagode de Schalembron. dont M. le Comte de Caylus a donné la description dans les Mémoires de l'Académie des Belles Lettres. A gauche de Hiffoire.p.45. la Pagode de Tirvikarey est un grand Talaw (ou étang) de plus de vingt toifes en quarré, garni tout autour de marches de pierre qui vont en talus jusqu'au fond, & se réunissent à un petit Pagotin qui est au milieu. On rencontre souvent dans les terres de ces grands Étangs qui servent aux purifications. Il v en a qui ont coûté plus de cinq cens mille livres à construire. Les Indiens riches font ces dépenfes pour perpétuer leur nom, ou pour expier quelque faute considérable.

T. XXXI.

J'arrivai à Gengy, qui est environ à quinze cosses de Pondichery, le 2 Février 1756, le visage brûlé par plusieurs coups de Soleil, & les yeux couverts d'écailles qui me permettoient à peine de les ouvrir: j'avois fait la route à cheval & dans le fort de la chaleur.

M. Legris commandoit dans ce Poste. J'avois eu occasion de le voir à Pondichéry : il me reçut avec toute la politeste, & cut pour moi tous les égards que je pouvois attendre d'un galant homme & d'un ami de M. de Goupil. Il écrivit même à M. Delcyrit, pour l'engager à augmenter mes appointemens. Sa Lettre n'eut pas plus d'effet que les miennes. J'étois parti sans faire d'adieux, sans prendre même congé du Gouverneur, pour éviter les remises, & cette démarche n'avoit pas été approuvée. Il fallut donc me borner à mes appointemens, & me réfoudre à vivre de lait, de riz & de légumes, pour être en état de Fournit, par mes épargnes, à l'achat des Livres & au paye-VOY AGE ment des Brahmes, dont je comptois me rendre le Difciple. aux losse Je ne m'arrêterai pas ici à donner la defeription de le Paris. Gengy; plusieurs Ouvrages \* ont déja parlé de cette Ville »ilim de M. Celbre.

T. L. p. 74 pont avec des chaînes de fer.

Je fis ensuite de petits voyages aux environs de Gengy & à plusieurs cosses de cette Place. J'eus occasion dans ces courses d'admirer la fertilité du Pays, qui étoit tout couvert de nelis. Les champs, dans cette Contrée, sont coupés par des rigoles dans lesquelles on fait couler l'eau des puits ; un seul homme suffit pour ce travail. A côté du puit, qui est peu profond, s'éleve une piece de bois fur laquelle pose une bascule. A un des bouts de cette bascule est le scau, & à l'autre, un gros tronc d'arbre. Un homme debout au centre de ce lévier , avance le pié droit du côté où est le seau. & pesant sur le bout de la bascule, fait descendre le seau dans le puits; retirant ensuite le pied : il reprend sa premiere situation : alors le tronc d'arbre fait baisser la bascule de l'autre côté, & éleve le seau, qui aceroché à l'ouverture du puit par un morceau de fer , verse lui-même son eau. Pour se desennuyer dans ce travail . le Paysan chante à chaque seau, un, deux, trois &c.

La costume de chanter en travaillant est encore générale aux deux Côtes parmi les Maquois ou Mariniers. Ils laissent comber leurs rames en cadence, & les relevent de même au son de quelques mots qui forment une espece d'air: au quartieme ou cinquieme coup, le Chef reprend sur un ton un peu plus haut, pour les ranimer. Quand il faut ramer vite, el chant est plus précipité; & cette espece d'harmonie charmeen quelque sorte leurs peines & leurs

ennuis. Comme le commencement de l'air en amene na- Voyuge turellement la fuite, le second coup de rame succede de aux Indes même au premier, pour ainsi dire, machinalement : aussi Orientules, s'apperçoit-on à peine du mouvement de leurs membres. Ie. Partie. tant il est régulier.

Je rencontrai sur la route de Gengy à Vandavaschy. plusieurs petites Chaudris ( on les nomme Saraïs dans le Bengale ). Ce sont de perits Bâtimens qui n'ont que le rez de chaussée exhaussé de deux ou trois pieds, & qui renferment quelquefois plusieurs chambres : celle du milieu est la plus grande; elle est toute ouverte pardevant. A côté, endehors, est une espece d'apui pour soulager ceux qui sont chargés. Ces Bâtimens sont ordinairement accompagnés d'étangs ou de cîternes. Les Voyageurs s'arrêtent dans ces endroits, sansrien payer. On y rencontre quelquefois des Marchands de fruits; mais le plus sûr est de por-

ter avec foi ses provisions.

Mon desfein, après avoir pris une connoissannce générale du Pays, & m'être un peu accoutumé au climat. étoit de me retirer dans l'Aldée de Gengy, ou à Polour dont le Kelidar étoit de nos amis, pour m'y livrer plus librement à l'étude de Livres Indiens; mais la fievre m'arrêtant au commencement de ma carrière, déconcerta tous mes projets. Ce fut à Outremalour, Aldée renommé pour les feuilles de Betel, que j'en reçus les premieres atteintes. M. Pacot, amide M. de Goupil, & l'un des plus braves & des plus honnêtes Officiers de l'Inde, commandoit dans ce Poste. Ses soins obligeans me donnerent quelque soulagement : mais un second accès fit soupçonner la nature du mal. On me ramena à Gengy où la maladie se déclara. C'étoit la fievre qui porte le nom de Gengy. Cette maladie est très connue à la Côte, & passe pour être contagieuse. On croit qu'elle est occasionnée par les exhalaisons des minéraux & des métaux que renferment les montagnes de Gengy. La plûpart de ceux qui y vont en détachement, Soldats ou Officiers, en sont ordinairement arraqués; & les Noirs l'ont comme les Blancs. Mon Dobachi, deux jours après mon arrivée, tomba presqu'à mes le, Partie.

Voyage côrés, faili de ce mal, & pensa en mourir. Le Chirurgien du Détachement qui en avoit été attaqué comme les Orientales, autres, me dit que cette fievre n'étoit pas dangereuse, lorsqu'elle étoit foignée dans le lieu. Selon les tempéramens, elle laisse sur le visage un teint livide qui décele un venin subsistant toujours dans les veines, & est quelquefois suivie

de la Basse, grosseur qui se forme dans le côté: l'on voit même des personnes, après plusieurs années de guérison, en avoir de tems à autre quelques accès. J'avois eu l'attention, depuis que l'étois dans cette Contrée de me retrancher le vin . & de ne boire que de l'eau bouillie. Mais les coups de Soleil & les fruits du Pays, les figues entr'autres qui renferment un acide très mordant, fermentant dans mon corps avec le mauvais air , rendirent mes précautions inutiles.

Arrivé à Gengy, on n'eut que le tems de me mettre au lit. Une colique affreuse me faisoit sousfrir des douleurs incroyables, qui me donnerent une espece de transport. Je passai trois jours dans cet état, sans pouvoir rien avaler; cependant à force de petits remedes émolliens, je rendis une cueillerée d'humeur noire & recuite, & la crife cessa. M. Legris qui craignoit pour ma vie, prit de moi tous les foins que l'humanité & l'amitié pouvoient lui suggérer. Le Chirurgien ne me quitta point. Lorsque je me sentis plus tranquille, je pris le parti de me faire transporter à Pondichery. Je partis de Gengy le 10 Février à cinq heures du soir bien enveloppé dans mon Palanquin, & arrivai dans cette Ville à six heures du matin. La route ne m'avoit pas fatigué. Je descendis chez Madame de Goupil. où l'on m'avoit préparé une Chambre. Le lendemain, la fievre me reprit, précédée d'un frisson de deux heures, si violent, que dans le fort de la chaleur je tremblois de froid, avec deux marelas sur le corps. Le frisson sut suivi d'une sucur de huit heures, qui m'affoiblit au point que ma têre n'y étoit plus. La fiévre étoit quarte, on la rendit tierce, & ensuite quotidienne. Le Quinquina, les saignées & les Apozêmes la diminuerent considérablement, & au bout de vingt jours je fus à-peu-près hors d'affaire,

Tandis que j'étois sur le lit je reçus une Lettre du P. Boudier , Boudier, Jesuite du Bengale; il m'envoyoie la songueur du Pendule qui battoit les Secondes à Schandernagor. Cette FOT ACE Lettre, qui étoit très polie, & rensermoit des offres de ser Journale, vice, me donna quelqu'envie d'aller à Bengale. Huit jours le parité, presse de ce Missonaire une feconde Lettre, dans laquelle il corrigeoit les calculs de la premiere ce; qui me fit sousconner que la tête du bon Pere commençoit a's Affibilir.

Le vin est absolument désendu aux siévreux de Gengy. Mais, comme quand il n'est question que de m'incommoder, je ne sçai rien resuler à mes amis, je me laissa aller à un repasquis édonnoit dans la famille de M. de Gouail. I'y bus quelques verres de vin, & la fievre me repriri. Le fort du mal passe, je résolus de quitter la Côte pour changer d'air, & de m'embarquer pour le Bengale. Ce voyage ne sut pas approuvé; malgré cela, M. De Leyrit voulut bien me donner des Lettres pour le Directeur de Schandernagor; & le Pere Lavaur, qui avoit de l'amitié pour moi, me recommanda fortement aux s'étuites de ce

Comptoir.

Le Vaissau l'Indien sur lequel j'étois, mit à la voile le premier Avril 1756. La fievre me reprit le jour même que je me rendis à bord; &, comme je n'avois embarqué ni matelas, ni couverture, les planches de ma chambre me serviente de lit jusqu'au quinze Avril que nous mouillâmes à Goulpil, dans les banes qui sont à l'embouchure du Gange. Je quittai alors le Vaissau, & remontai ce sieux dans la Peniste, pour arriver plus promptement à Schandernagor. Mais un nouvel accès de sievre m'obligea de descendre à Bernagor, à quelques cosses de Folta, premier Fort du Nabab de Bengale au bas du Gange.

Bernagor est comu pour les Bassas & autres étosses sois & coton, qui s'y fabriquent. Ce Village est peuplé de Chrétiens Noirs, qui autresois dépendoient des Portugais, & qui lorsque j'y passa étoient sous la protection des Hollandois. La plipart des maissons sont des lieux de débauche. La plus considérable étoit alors celle de Catau. Au haur de la porte on voyoit une croix, à droite en entrant une chur pelle dédiéé à la Vierge, & à gauche une à saint Antoine.

Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales . 1. Parcie. Le dedans étoit partagé en petites cellules fort propres, garnies chacune d'un lit à Moustikaire, & remplies dans l'aison de fleurs odoriférantes. Deux Chirurgiens noirs veilloient à la fanté des Habitantes du lieu, & toure la maison étoit sous la direction de Catau, que l'on disoit riche de soixante mille roupies.

Ce fu chez cette femme que l'on me condulfit, comme dans l'endroit où je ferois le mieux foigné. En effet, on m'y prépara sur le champ un lit. Catau se mit à mes côrés avec deux de ses filles, & leur occupation pendant cinq heures que dura l'accès de ma fiévre, sut de me donner du Thé & de la Sauge. Enchanté de l'humanité de ces pauvres: viêtimes de la débauche, je les récompensal ial egéanent, & elles me recondulifient en troupe à la Penisse, envelopé dans une couverture, faisant mille vœux pour le prompt rétablissement de ma sante. Pai appris depuis que sur la fin de 1756, les Maures, en marchant contre Kalkuta, avoient détruit cet Erablissement & dispersé le troupeau.

J'arrivai à Schandernagor le Jeudi Saint, 22 Avril, exténué par la fiévre, & allai sur le champ au Gouvernement faluer le Directeur, à qui je remis les Lettres de M. de Leyrit. Je n'en reçus que des complimens vagues; & même, sans pitié pour l'état dans lequel il me voyoit, il continua de se promener dans la Galerie avec un Conseiller, me laissant seul dans le plus grand embarras. Tout foible que j'étois je me traînai. dans le fort de la chaleur , à la Maison des Jésuites , les seuls pour qui j'eusse des Lettres. La plûpart étoient à l'Office ou occupés aux autres fonctions de leur ministere. Je m'adresfai au P. Mauri, & lui demandai où étoit le Supérieur, le P. Mozac: il est à l'Eglise, me dit-il. Mais mon Pere, ajoutai-je, ne pourrois-je pas avoir l'honneur de lui parler? Dans trois heures, répond le P. Mauri, en me fermant fa porte. Je ne pus tenir contre une parcille réception ; je me laissai tomber fur un méchant fauteuil qui étoit à la porte de sa chambre. Ma chûte l'effraya : n'êtes-vous pas. me dit-il en me regardant de près , M..... Oui , lui disje, mon Pere, & je comptois, dans l'état que vous voyez

· peint sur mon visage, trouver chez vous plus d'humanité. Le P. Mozac & le P. Boudier vinrent fur le champ me trouver, & réparerent par des politesses effectives la durcté de Orientales, leur Confrere. J'avois besoin de leur secours; & je ne sçai le Partie. réellement, n'étant ni Militaire ni Employé, ce que fans cux je scrois devenu. Ils avoient eu l'attention de prévenir le Directeur à mon sujet, & même de me louer une chambre dans laquelle le P. Boudier me conduisit. Je recus aussi un Domestique de leur main, & le Chirurgien Major qu'ils informerent de ma situation se rendit sur le champ chez moi. Je lui expliquai la nature de ma fiévre ; il vint me voir régulierement tous les jours : mais une observation que je fis sur les symptômes de ma maladie, me mit dans le cas de me passer de ses remedes. J'avois remarqué que le Caffé diminuoit le violent frisson par lequel commençoit l'accès de ma fievre: J'en pris en conséquence tous les matins trois ou quatre tasses. Ce petit manége dura quinze jours, après lesquels la fievre ne reparut plus : mais j'eus à la place des dartres, que je résolus de guérir aussi à ma maniere.

Cependant, dans les intervalles que le mal me laissoit. je voulus mettre quelqu'ordre à mes affaires : j'allai en conséquence trouver le Directeur, & le priai de regler ce qui concernoit mes appointemens. Mes représentations furent inutiles. Je les reiterai plusieurs fois, & le Directeur me dit sechement qu'il n'avoit pas les Lettres de M. de Leyrit qui lui parloient de moi. Quant aux Interpretes de la Compagnie que je le priois d'engager à m'aider dans mon projet, sa réponse fut qu'ils n'étoient pas faits pour servir les Particuliers. Ainsi je fus obligé de m'adresser à mes amis pour avoir un Maure qui vint parler Persan avec moi, & de vivre pendant deux mois à leurs dépens. Je crus devoir instruire M. de Leyrit de la conduite du Directeur de Schandernagor à mon égard ; enfin, soit que ce dernier eut reçu de nouveaux ordres. ou que mes demandes lui parussent plus justes, il regla mes appointemens fur le même taux qu'à Pondichery. Ma jeunesse, le peu de réalité que présentoient mes proaux Indes

jets, & la conduite d'un Particulier, qui sous des prétextes . VOYAGE à peu-près pareils, avoit dépensé, disoit-on, vingt à trente mille roupies à la Compagnie ; telles furent vrai-semblablement les causes des difficultés que j'éprouvai de la part du Directeur de ce Comptoir.

Ces procédés me dégoûterent absolument de la Colonie de Schandernagor; je n'y fis aucune connoissance particuliere. A peine allois je dans une ou deux Maisons. Je pasfois mon tems à traduire des Livres Persans, à me promener dans les dehors qui étoient charmans, à converser avec les Bengalis. J'allois partout, aux Pagodes, chez les Ouvriers : j'examinois leurs outils, j'en écrivois les noms.

Un jour mon Domestique me dit qu'une femme noire venoit d'accoucher, à une demi-heure l'un de l'autre ; de deux enfans , qui ensuite étoient morts. J'allai les voir. Ils avoient un pié de long, étoient rouges ; celui qui étoit né le premier avoit déja les jointures un peu noires, ainsi que le col, le nombril, les parties naturelles & le bord des ouvertures. Ce changement arrivé en une demi-heure ( l'autre étoit simplement rouge ) me confirma dans l'idée où j'étois, que la différence des noirs aux blancs ne venoit que de la chaleur plus ou moins grande du climat, de la peau plus ou moins dense, de la transpiration plus ou moins forte. En effet, à Pondichery les hommes sont d'un noir d'Ebene; & ils ont le dedans de la main blanchâtre, ainsi que le dessous des pieds, où la peau est plus compacte & moins exposée au Soleil. En remontant au Nord, à Mazulipatan, on trouve le noir moins foncé; à Bengale la peau est d'un jaune pâle; plus au Nord, à Patna, le blanc pâle devient commun. Du reste, les Indiens ont les mêmes traits que les Européens, de grands yeux, de belles dents, les cheveux longs, le nez bien fait & un peu allongé, la taille bien prise, le pied long, & le poignet beaucoup moins large que celui des Européens. La plepart ont les genouils arqués en dehors, comme un archet de basse. On prétend que ce défaut vient des nourrices ou des meres, qui les portent comme à cheval sur leurs hanches; mais je l'ai remarqué dans des enfans

qui ne faisoient que de naître. Les Créoles, les Cafres VOYAGE mêmes, que leurs nourrices portent aussi sur les hanches, aux Indes ne l'ont pas, ou du moins ne l'ont que rarement ; je me Orientales, rappelle qu'allant à la chasse à Sant-Jago, je rencontrai le Partie. dans les montagnes un Cafre & une Cafrine entierement nuds, parfaitement bien proportionnés, au visage près, & dont la jambe, en particulier, me parut d'un modele achevé : mais les François nés d'un pere blane & d'une mere de fang Indien, ont dans le corps les mêmes défauts que les Indiens. Chez eux, les jointures, les parties naturelles tirent fur le noir : enfin, tout ce qui dans les corps des Européens est rouge, est d'un rouge bleu pâle ou presque noir dans ceux qui font de fang Indien. J'ai même eu occasion de remarquer dans la traversée les changemens que la chaleur produit relativement aux corps qu'elle affecte. Nous avions dans le Vaisseau le fils d'un Conseiller de Pondichery dont la merc étoit de sang noir, & deux François qui avoient déja séjourné long-tems dans les Indes. Lorsque nous cûmes passé quinze jours dans les climats chauds. l'Indien reprit sa couleur natale, devint d'un brun presque noir, & le teint des deux Europeens approcha beaucoup plus du sien , que celui des autres passagers, qui ne firent que se hâler. D'après ces observations, je pense que deux Noirs transportés dans le Nord, à la quatrieme ou cinquiéme génération perdroient entiérement leur couleur.

Je reprends la suite de mon Voyage. Déterminé à quitter Schandernagor, où , peut-être par la faute de mon catactere singulier pour le Pays & en général peu liant, je ne voyois pas même apparence de secours dans mes projets, où mêmeje perdois mon terms & ma santé, jércivisà M. Law, Consciller des Indes , qui étoit Chef à Cassimbazar. La réponse qu'il me sit me consirma ce que le P. Lavaum avoit appris de sa politesse, de son caractère obligeant & de son go't pour les Lettres. Je format dès-lors le dessein d'aller à Cassimbazar, pour de-là me tendre à Benarès, C'étoit dans cette Ville que je voulois me livrer à l'étude du Samskretan. Quoique je la squise ruinée & dépeuplée par des guerres continuelles, je comptois y trouver encore quelVOYAGE
aux Indes
Orientales
Is.Partie.

ques-uns de ces Brahmes, dont les Ecoles l'ont rendue si célebre. Au cas que mon projet ne pût pas avoir lieu de ce côté là, le P. Mozac m'avoir parlé d'un endroit peu éloigné de Cassimbazar, où il avoit appris le Samskretan. Plutieurs Brahmes habiles l'habitoient; & je pouvois sans beaucoup de frais y faire un assez long séjour.

Enfin, pour ne négliger aucun moyen proche ou éloigné tendant à l'exécution de mon plan, j'envoyai à M. Le Verrier, chef du Comptoir François de Surate, deux lignes écrites en caracteres Zends, accompagnées de la

traduction que i'en avois faite.

Telles étoient mes occupations dans les intervalles de ma fievre, & lorsque les dartres commencerent. Bientôt elles se multiplierent ; c'étoit le cassé qui en brûlant le principe de la fievre, avoit occasionné chez moi cette effervescence. Pour les chaster par les contraires, je me baignai pendant vingt jours à l'eau froide, & les dartres disparurent. Mais mon estomac affoibli par ces bains frequens, perdit une partie de son ressort; &, après plusieurs petites incommodités dont on ignoroit la cause, la dyssenterie se déclara. Mes amis, touchés de me voir abandonné à la discrétion d'un Domestique, crurent que je serois mieux foigné à l'Hôpital, & me proposerent de m'y faire transporter. La proposition ne m'esfraya pas. On me mit dans une chambre propre pour le lieu. Je fus recommandé à l'Econome; & les Jesuites, qui ne me quitterent pas pendant ma maladie, mirent près de moi un Chrétien noir. dont les soins répondirent a leur humanité. Je gardai le lit trois mois, & fus réduit à la derniere extrémité: l'on n'attendoit que le moment où j'allois rendre le dernier soupir; le transport, le râlement, tout annonçoit chez moi une destruction prochaine. Plusieurs personnes porterent même à la Côte la nouvelle de ma mort par un Vaisseau qui partit pour lors. Dans cet état d'anéantissement, je rendis quelques vers, & le flux de sang cessa. Je pris peu-à-peu quelques cuillerées de bouillon, mes forces revinrent, & en moins de vingt jours, je fus en état de sortir de ma chambre.

Il paroît que les douleurs vives qui m'avoient presque

XXXIX

conduit au tombeau , & même la dyssenteric étoient venues des morfures de ces vers que les fruits du Pays avoient VOYAGE produits, & que le caffé avoit irrités contre un corps af- Orientales, foibli ensuite par des bains trop fréquens. Au reste, l'ai le Parie. remarqué que, dans toutes les maladies que j'ai eues, les crifes ont été plus violentes qu'à tout autre; & que le fort du mal passé, je me suis retabli, sans presque passer par

la convalescence. Lorsque ma tête me permit de faire quelques réflexions. je me rappellai avec plaisir les différens états par lesquels l'avois pallé. Quand je fus attaqué de la fievre de Gengy, la Nature chez moi étoit encore dans toute sa vigueur, & dans la courte convalescence qui la suivit, je ne songeai qu'à recouvrer mes forces, pour exécuter mes projets. Mais la dyssenterie me trouva affoibli & presque languissant; aussi mes idées changerent-elles dans cette seconde attaque. Je passois les nuits longues & douloureuses qui précéderent mon agonie, dans des projets de réforme. La vie tranquille, sérieuse & appliquée que j'avois menée à Rhynweck (en Hollande) fous les yeux de M. Le Gros & de M. l'Abbé D'Étémare, contrastoit dans mon esprit, avec ce que je souffrois, avec le vuide des occupations qui depuis près de deux ans, m'avoient en quelque sorte enlevé à moi-même. Je n'aspirois alors qu'après quelques lucurs de fanté, pour renoncer à mes projets, & embrasser la Vie Religicule pour laquelle j'avois toujours eu du goût; & même celle de Jesuites dans les Terres, qui s'accordoit assez avec le plan que j'étois venu exécuter dans l'Inde. Mais à peine la Nature cut-elle pris le dessus, à peine me fut-il permis de manger une soupe, que ces idées s'évanouirent. Je fus alors tourmenté par d'autres desirs. Certaines boissons. certains mers, se présentoient à mon esprit, revêtus d'une apparence de plaisir, dont la pensée m'occupoit des journées entieres; & je n'en avois pas plutôt goûté, que le le chai me celloit. Enfin pendant ma courte convalescence, je remarquai dans le changement de mes goûts, les progrès de l'enfance, de la jeunesse & de l'âge mûr; les nuances du fou, du demi fou, de l'homme sensé : en effer, dans

VOY AG. aux Indes Orientales, Is, Partie.

Vor AGE les tempéramens forts & bouillants, l'esprit suit fort sou-

Lorque mes forces me permirent de prendre l'air, je fis quelques tours dans l'Hôpital. Cet efpece d'Empire composé de malades soumis au premier Chirurgien, à des Aides-Chirurgiens, à un Œconome, me représenta au naturel la plupart des Etats de la Terre : ce qui m'amusoit le plus étoit l'air d'importance d'un Sous-Chirurgien qui e croyoit quelque chose, qui pensoit jouir d'une portion d'autorité, parce qu'il avoit droit de modérer une médecine, d'exempter d'un remede, ou d'accorder à un malade une cuisse ou cast de spoulet.

Au fortir de l'Hôpital, je me vis hors d'état de reconnoître par un préfent les soins de l'Œconome, & cela me sur sensible. Il fallut ensuite renoncer, au moins pour quelque tems, aux Études qui m'avoient occupé avant mes maladies, me répandre dans la Colonie, & j'eus tout lieu d'être content de l'accueil gracieux que j'y reçus : la santé

m'avoit rendu mon premier air de jeunesse.

Bientôt le retour complet de mes forces me fit sentir l'inutilité de la vie que je menois. Le Bengale étoit alors en combultion; le Nabab venoit de chasser les Anglois de leurs Erablissemens, & cette Révolution me montroit dans cette Contrée un avenir de troubles qui ne pouvoient que déranger des opérations purement Littéraires. Résolu de quitter Schandernagor, mais ne sçachant positivement de quel côté porter mes pas, une Lettre que je reçus de Surate, fixa mes incertitudes. C'étoit la réponse de M. Le Verrier, qui m'apprenoit que les Parses avoient lu les lignes que je lui avois envoyées; que c'étoit du Persan moderne, écrit en caracteres Zend. Il ajoutoit que leurs Docteurs lui avoient montré les Livres de Zoroastre, & en particulier le Vendida Zend, Pehlvi , & qu'ils lui avoient promis de m'expliquer cet Ouvrage, & de m'enseigner leurs anciennes Langues. Cette nouvelle me rend toute ma fanté, & mon départ est résolu. On me taxe de légereté : peu sensible à ce reproche, & trop heureux de pouvoir rompre des liens séduisans dont je commence à sentir le poids, je fais

Orientales,

fais embarquer mes effets; le Vaisseau qui les porte, descend le Gange: mais la nouvelle de la guerre entre la France & VOY ACE l'Angleterre, le fait remonter, & déconcerte mon projet. aux Indes

Quelle fituation! Les Livres de Zoroastre existent; on doit me les donner, meles expliquer; je messius séparéd ce que j'ai de plus cher pour enrichir ma Patrie de ce trésor. & il faut que je le laisse s'éloigner de moi pour toujours, il faut que, ans considération de la part du Chef, sans état, sans autre ressource que des appointemens mal payés, je suive le sort d'une Colonie, braveil est vrai, mais que je vois tomber sous le ser des Anglois, s'ils l'attaquent; exposé par-là à être remené prisonnier en Europe au moment où je touche au but de mes Voyages. Ce coup me frappa; mais je n'en montrai rien au-dehors.

Je me prêtai le moins mal qu'il me fut possible aux devoirs que paroissoir et me de qualité de François; d'ailleurs point Courtisan, méditant en moi-même quelque parti extrême, & devant naturellement aliéner les esprits par une conduite peu ordinaire dans un pays, où des projets tels que les miens, étoient à peine de beaux Romans.

Lorsque je sçus que les Anglois marchoient contre Schandernagor, & même approchoient des Limites, la pette de ce Comproir me parut assurée, si le secours que le Nabab (à ce que l'on disoir) nous avoir promis, n'arrivoir promprement. Dans la viè de le hâter, ou du moins descrivir ma Patric auprès des Maures, par le moyen du Persan moderne que je parlois, je parts le 9 Mars à dix heures du matin, laisse tous mes estiets dans la Colonie, & me rends en quatre jours à Cassimbazar. Cette démarche faite sans l'aveu du Directeur, sut blâmée; &, si elle a éré la cause des catastrophes malheureusses qui on emposionne une partie du tems que j'a passe d'ans l'Inde, je lui dois d'un autre côté la connoissance de la Prequ'Ille, l'acquisition & la traduction des Ouvrages de Zoorastre.

Je passai le Gange à qué à Palassi qui est à douze Cosse de Cassimbazar. Cette Aldée n'est qu'une longue suite de Maisons éloignées les unes des autres, dans l'espace d'environ Tome I.

Double Google

VOY AGE aux Indes Orientales, 1e. Partie.

quatre cosses. C'est-là que le Nabab de Bengale entretient trois à quatre cens Eléphans. L'animal est entre deux piles de paille de sa hauteur. Sa nourriture peut aller par mois à cinquante écus, en grain, sarine & paille.

Au-delà de Palalli, je m'arrêtai, sur les midi, sous un grand orme à còte d'un étang. On rencontre souvent dans l'Inde de ces arbres à l'ombre desquels les Voyageurs paffent le sort de la chaleur. Ils y apprêtent les provisions qu'ils portent, & boivent de l'eau des étangs auprès desquels ces arbres sont plantés. On y voit de petits Marchands de fruits, de riz rôtis, & un amas d'hommes & de chevaux de tous les Pays. L'arbre sous lequel je m'arrêtai, pouvoit couvrir de son ombre plus de six cens personnes. J'arrivai à Cassimbazar, qui est à-peu-près à quarante-deux Cosses deschandernagor, le 12 Mars, à huit heures du soit.

Celt improprement que l'on appelle Calfimbazar le Compoir François fitué dans cette partie du Bengale; il se nomme Sédabad. Calfimbazar est le nom du Comptoir Anglois; & Calcapour, celui du Comptoir Hollandois. Cestrois Compoir Hollandois. Cestrois Compoir Fortis Cont a trois Costies environ de Moxoudabad, Capitale du Bengale. Cette Ville n'est point entourée de murs; ce n'est proprement que l'alsemblage de plusieurs Aldées: elle est arrosée par le Gange qui la coupe dans deux endroits [1]. L'ancien Palais du Nabab, Montigil, est en-deçà du Gange, ou sur la rive gauche; le nouveau, Irangil, est au-delà de ce Fleuve. C'est dans ce dernier Palais que ce Princevient son Dorbar.

N'ayant pas trouvé à Cassimbazar les affaires dans l'état que je m'étois figuré, je voulus d'abord retourner à Schandernagor : mais M. Lav m'engagea à rester avec lui , sans pour cela approuver mon voyage. Je l'accompagnai quelques jours après au Dorbar dont je sis au retour la description suivante.

<sup>[1]</sup> Dans l'Alphabet. Thibetan, du P. Augultin-Antoine George (Rome, 1761, p. 447.) Moroudabad di placé au vingt-troifiéme degré, treum minutes, de latiueude Septeminouale, & le nombre de les habitans porté environ à quinre cem mille. Je penfe qu'on peur réduire ce nombre à quatre cens mille, & Moroudabad sen feta pas moiss une des plus grandes Villes de l'Alie.

Le Nabab m'attendoit; on lui avoit annoncé un François qui parloit Persan. Avant que d'arriver au Dorbar, je tra- VOYAGE versai trois cours très-vastes, remplies d'une multitude de aux Indes Soldars & de Valers. J'entrai ensuite dans un fort beau Parterre, garni de deux rangées d'arbres & de plattes-bandes avec des rigoles pratiquées pour l'écoulement des caux. Au bout étoit une Terrasse au bas de laquelle je laissai mes fouliers. & fis le Sidjdah, portant la main de la terre à mon front. Sur cette Terrasse étoit le Dorbar, grand Divan, tout ouvert en face du Parterre, & dont un des côtés donnoit sur le Gange. Ce Divan me parut avoir vingt-cinq à trente pieds en quarré. Le haut étoit foutenu par plufieurs colonnes couvertes de mousseline à fleurs relevée par des glands & par des bandes d'étoffe en or & en argent. On voyoit dans les murailles, enduites d'un mastic blanc & luifant, une multitude de petites niches qui se répondoient symétriquement; & le parquet étoit couvert de nattes sur lesquelles on avoit étendu un tapis formé de mousseline en double & en triple.

Je trouvai le Nabab couché au milieu de ce Divan, le coude appuyé sur un Coussin de Brocard. Il n'avoit sur la tête qu'un petit bonnet en forme de calotte; son habit étoit de mousseline à fleurs, & ses calcons d'étoffe d'or. Il tenoit un bâton d'yvoire terminé par une main d'argent avec laquelle il se grattoit souvent. Ce Prince me parut d'une taille ordinaire : il étoit noir, avoit l'œil vif, & l'air très-ouvert : il n'aimoit pas les Anglois qui l'avoient infulté sous la Nababie de son Oncle. A sa gauche, étoient ses freres, assis sur le tapis, les jambes croisées. Je me plaçai après M. Law, qui étoit à la droite de ce Prince, & j'avois à côté de moi Mirmaden, Seigneur Mogol, Rajah Doulobram & cinq à fix autres Rajahs , qui seuls pouvoient mettre jusqu'à vingt mille hommes sur pied. Nos Interprêtes étoient derriere nous debout, & les Officiers du Palais, Gardes & autres, formoient le fer à cheval, laissant le devant du Dorbar libre.

L'Audience se passa en complimens & en questions ridicules de la part du Nabab, qui paroissoit plus occupé de

aux Indes Orientales , 4. Partie.

-nos habits, de nos plumets, que de ce qui nous amenoit. VOYAGE Telle est ordinairement la conduite que les Princes Asiatiques tiennent dans leurs Dorbars à l'égard des Etrangers. C'est par ces questions ridicules, les lenteurs & les remises, qu'ils pénetrent le caractère de l'Ambassadeur, les vraies intentions de celui qui l'envoie; qu'ils devinent le befoin que l'on a d'eux.

Tandis que nous étions avec le Nabab, les Officiers de la Garde vinrent lui faire le Salam ; c'est une Cérémonie qui se pratique le matin & le soir. Les Chefs s'avancerent à la tête de leurs Compagnies, s'arrêterent au bas de la Terraffe: & faifant le Sidjdah, ils dirent: Omer deraz doular ziadah basched, c'est-à-dire, Vivez long-temps, & très-puisfant, Ensuite ils défilerent , & furent remplacés par d'autres qui firent le même salut.

A peine étions-nous à quelques pas du Palais, que nous entendîmes un bruit affreux de tymbales, de trompettes, entremêlé de coups de fusils & de Cailletoques. C'étoit le Nabab qui alloit à la Monnoie : son Cortege pouvoit être de quatre mille hommes. Il étoit en Palanquin, suivi de pluficurs Eléphans; & plus de quatre cents Massargis à sept branches éclaifoient sa marche. Nous mîmes pied à terre, felon l'usage, & continuâmes ensuite notre route.

Nous apprîmes, le 19, que Schandernagor étoit serré de près. Alors convaincu par les lenteurs dont j'avois été témoins, que le secours du Nabab ne pourroit pas arriver à tems, je partis le 20 pour me rendre dans la Place.

La premiere journée, je fis seize Cosses à pied, suivi de deux Domestiques. Leur attachement pour moi ne put tenir contre la fatigue d'une marche où nous n'avions mangé que quelques petits concombres; ils me quitterent sur le bord du Gange. L'embarras fut alors de continuer ma route je pris le parti de faire le reste par eau, & louar en conséquence un petit Ballon à moitié couvert, dans lequel j'arrivai le 23 à onze heures du matin, à la vûë de Schandernagor. Je m'érois habillé en Maur, pour n'être pas reconnu. Je Soustris beaucoup pendant ces deux jours du froid & du chaud, ne mangeant avec mes Maquois qu'un peu de riz &

Orientales .
Is, Parsue.

de lentilles, & obligé de lutter contre le flux qui fait remonter l'eau du Gange bien au-delà des Comptoirs Européens situés sur les bords de ce sleuve.

Schandernagor venoit de se rendre, & je me vis au milieu de plusieurs Tchokis Anglois qui guettoient les Fuyards. Moitié par prieres, moitié par force, j'obligeai mes Maquois de me débarquer de l'autre côté du Gange, vis-à-vis Schenschurat. Là excédé de fatigue & en proie au chagrin le plus noir, je tâchai d'abord de calmer ses fureurs de la faim, couché sur la terre, dans la paillotte d'un Indien. Mon inquiétude fut ensuite de sçavoir comment je retournerois à Cassimbazar. Aucun Maquois ne vouloit m'y conduire, dans la crainte des Anglois, dont les Ballons remplissoient le Gange. Le lendemain, je vis paroître un Douli [1] porté par quatre Beras : c'étoit le Maître de la paillotte qui me les amenoit. Je n'avois pas une roupie à leur offrir. Contens de ma parole, ils consentirent à me porter à Cassimbazar, & je quittai ma paillotte à cinq heures du matin, étonné d'avoir trouve tant d'humanité chez des Indiens qui ne me connoissoient pas, qui voyoient le premier de nos Établissemens détruit, & qui s'exposoient réellement en me rendant fervice. Je me tins toujours à sept à huit Cosses Est du Gange.

Le 46 je manquai tomber ontre les mains des Anglois. Mes Beras témoins du foin que je prenois de les éviter, crurent, qu'en m'effrayant, ils tireroient de moi quelque chofe de plus que ce que je leur avois promis, & me conduifirent fur le bord du Gange à une Aldée devant laquelle il y avoit quatre Ballons de Soldats blancs & de Cypayes. Heureufenient je ne fus pas découvert, & la fermeté que je montrai alors, en les menaçant de les faire mettre en prifon dans le lieu même, les fit rentrer dans le devoir. Je paffai les rivieres de Bouhol, de Couchol, je traverfai les Etats du Raja Kef-

<sup>[1]</sup> Le Douli est un petit Palanquin leger & simple, dont le Bambou n'est pas arqué; de maniere qu'on ne peut guere s'y tenir que couché. Il est plus dissible d'y garder l'équilibre que dans les Palanquins ordinaires. Dans les routes cing Beras sufficent pour le Douli.

VOY AGE aux Indes Orientales, k. Partie,

chind schand, situés à l'Est du Gange au-dessous de Palassi. Deux cosses en-decà de ce dernier endroit, ie rencontrai l'armée que le Nabab avoit envoyée au secours de Schandernagor. Elle étoit commandée par Rajah Doulobram . que l'avois vu au Dorbar, à Moxoudabad. Je me rendis à la Tente de ce Général; il me reconnut, me fit beaucoup de politesses, & m'offrit duservice dans son armée. J'allai ensuite faluer Mirmaden son Lieutenant, que je trouvai à sa toilette. C'étoit un Mogol de cinq pieds, huit pouces, presque blanc, Il avoit les traits du visage réguliers; & un coup de sabre qu'il avoit reçu à la joue, lui donnoit un air martial. Il étoit devant un miroit, nud jusqu'à la ceinture, occupé à se toutner la moultache, tandis que son Barbier l'épiloit & lui rafoit le corps. Mirmaden me renvoya à fon frere qui commandoit l'Artillerie. L'Artillerie consistant en gros canons faits de bandes de fer battu, étoit à la tête du Camp, rangée fans beaucoup d'ordre ; & l'armée s'étendoit à peu-près fur deux cosses de long, y compris le bazar (le marché).

Le frere de Mirmaden me donna à dîner. Le premier mets qu'on me servit étoit un plat de riz aux oignons. au raisin & au gingembre, fort bien fait : ce plat fut suivi de gâteaux sucrés de fleur de farine, d'un morceau de mouton rôti, & de boulettes de chair hachée en ragoût. Pour les liqueurs, je refusai d'en boire. Ce Mogol me pressa d'en goûter, ajoutant que celles qu'on me préfentoit venoient d'Europe. Je supposai que c'étoit de l'eau-de-vie mêlée d'eau & j'en bus une petite tasse. Au bout d'un quart-d'heute je tombai en convulsion. Mon état l'effraya; il fit venir pluficurs Soldats Allemands qui étoient dans le Camp : ils eurent beaucoup de peine à me tenir : on défit mes habits ; je rendois de l'écume & paroissois dans un mouvement affreux. Lorsque la crise, qui dura une heure, fut passée, je tombai en foiblesse; les gens du frere de Mirmaden étoient occupés à me jetter de l'eau rose & à m'éventer. Je revins enfin. Ce Mogol me fit bien des excufes : c'étoit l'Opium qui avoit produit sur moi cet effet, quoiqu'on m'en cut donné une dose bien inférieure à celle qu'il prenoit ordinairement. Je remontai dans mon Douli, fis palfer douze Soldats François qu'on avoit retenus au Camp Maure . & arrivai à Callimbazar le 28 Mars, à huit heures du soir. Le reste de mon sejour dans le Bengale ne fut qu'une Orientales. fuite de chagrins & de fatigues qui me conduifirent à la catastrophe, qui deux mois après me fit quitter entiérement cette Contrée.

VOY AGE aux Inies Ic. Partie.

J'avois suivi l'armée de M. Law jusqu'à Calgan, marchant à pied, prenant à peine le nécessaire, & me montrant le moins que je pouvois au milieu d'un Corps d'Officiers & d'Employés, avec lesquels je n'avois eu aucune liaison à Schandernagor.

Lorsque l'Armée étoit arrivée au lieu du Campement, ie me retirois dans mon particulier, & consultois la Carte de l'Inde de M. Danville, & celle du Bengale du Pilote Anglois. Les observations que je faisois sur la position des lieux me rendoient la route moins ennuyeuse. J'en raisonnois quelquefois avec M. Law: de maniere qu'on venoit fouvent me demander le foir où nous devions aller le lendemain. Plusieurs même pensoient, (& en cela ils se trompoient bien ) que mes conseils influoient sur la conduite du Commandant. Les marques de bonté qu'il me donnoit, quoique ménagées, me nuisirent dans l'esprit de quelques Membres de l'Etat-Major; & leur mauvaise volonté éclata à Calgan où nous arrivâmes le premier Mais 757[1].

[t] Pour nous rendre de Cassimbazar à Calgan, nous passames par différens endroits, dont voici les diftances. De Caffimbazar à Moxondabad, trois coffes ; de-là à Bagh moulla, grand jardin, quatre cosses; de Bagh moulla à Divansarai. trois eoffes ; de-là à Camera, fix eoffes ; de-là à Souti, quatre coffes.

A Souti passe le petit Gange (celui de Moxoudabad), qui dans cet endroit est éloigné d'une cosse du grand Gange qui se rend à Schatigan par Daka. Le Nabab y avoit fait confittruire avec des Cocotiers, une digue de vingt-quatre à vingt-cinq pieds d'épaisseur & de cent de long , pour diminuer les eaux , & empêcher les Vais-Seaux Anglois de monter. Ce lieu est célebre pat le Tombeau du Fakir Mortezeddin. J'allai voir ce Monument, qui est en Argamas. J'y trouvai quelques Fakirs charges d'embonpoint, & n'y vis rien de fingulier. Une cosse plus bas, à l'Aldée de Mortcha, fort du grand Gange la riviere de Gelingui, qui se rend à Noudia; & presqu'à la Latitude de Daka , sort du même fleuve une autre petite riviere qui passe près de ce dernier endroit , & dans le tems des débordemens , se iette daus la mer à Schatigan.

De Souri à Aurengabad, deux eosses ; de-là à Donapour, quatre eosses ; de-là à Fartokhabad , trois cosses ; de-là à Rahé Balkeschem , grand Jardin , sept cosses; de-la à Radjemahal, deux cosses.

VOY AGE
aux Indes
Orientales,
Is. Partie.

L'Armée faisoit séjour dans cet endroit, & devoit partir le trois pour Baghelpour, qui en est éloigné de douze cosses. Le 2 Mai sur les dix heures du matin, plusieurs Officiers entrerent tumultucusement dans la Tente de M. Law. la rage peinte fur le vifage. Ils tenoient en main mon Agenda qui avoit été pris sans mauvaise intention dans la poche de mon habit. Observateur par goût & par état, j'avois coutume d'y marquer les lieux, les événemens, ajoutant quelquefois un mot de réflexion, pour me les rappeller plus aisement. Furieux de me voir si bien instruit, & peut-être de trouver dans ce Brouillon plusieurs traits trop bien calqués sur le vrai, tous élevent la voix contre moi. On m'infulte en Corps; on rappelle ma fortie de Schandernagor : le petit bagage que j'avois au camp, est visité; mes papiers font lus avec les dispositions que produisent le dépit & l'envie. Mais, lorsqu'on en vint au Plan de défense que j'avois dressé en cas que le Nabab descendît au secours de Schandernagor, ce morceau surprit, & fit impression. Les plus graves du Corps ne prirent pas de part à l'émeute : cepen-

Cette Ville ett affez sonfalfrable 3 on y voit les refles d'un ancien Paliai du Mooll. Le Fort et lu nquaref en hirques, qui ne pourtor faire qu'une foible résiftance. Sur le bord du Cange, à une cosfé de la Ville, est la maison des scheeties, nous euraphiene dann hier Jaránin. Fivis de eer cardori nous vimer dans les Gange des petites lite de vingt à vingre-tine proble de long. On lui tita un coup de Boueannier, qui le fri plonger s'é nous t'ejimne para la que c'éctoi un poilion.

Du Jardin des Schettis à Dovinpour, trois cosses, de-là à un Puits où nous nous arrêtâmes, trois cosses; de ce Puits à Sacrigali, trois cosses.

Il y a à Savigali deux pallages difficiles ; le premier est au bord du Gange, coupé dans des monagnes hautes de rennet aparante pieds, dann lespuelles on marche penslant une d'unite colfe. Le chemin peut avoir une toilé de large; il est fiermé & grudé aux deux extrémités. L'autre passage du l'Ouell, au pich des monagnes : le chemin est maistecanat allex pratiquables (reulement il est coupé par quesques fonds rempit par des levées, & qui autrefois énoien fermés avec des trapes. L'Attilletie pit ce demitt pallage, & la Troupe cetui de la mon-

De Sactigali à Gança parfanç, besu Jardin, quatre coffes de li à Teriagnii, troicoffes jenne een deve endoires, à une coffe du dernier, eft un attre qui (è-pare le Bengale du diffrit de Patua ou de la Province de Bahat. Le Fort de Tenagli eft uit e Gange; Il eff node de bringes, & effe conflucir contre les Maartes. De Treingel il de de de de la Province de Bahat. Le Fort de Tenagli eft uit e Gange; Il eff node de bringes, & effe conflucir contre les Maartes. De Treingel il de de la companion de la compani

dant

dant personne n'ouvrit la bouche en ma faveur; & la prudence ne permettoit pas au Commandant, dans les circonstances Vor AGE où il se trouvoit, de me soutenir contre un Corps aigri Orientales, par les fatigues, & qui se disoit blessé par mes remar- le Parie, ques critiques. Pour moi, assis tranquillement, les yeux baissés vers la terre, j'attendois que la scène sût achevée. Me levant alors, loin de me défendre, je vois bien, Monsieur, dis-je à M. Law, avec un froid de déscspoir, que je suis de trop ici ; je quitte le Camp, & parts pour Pondichery: je vous prie de me faire expédier un Passeport. & de me donner en or deux cents roupies qui me sont dûes par le Comptoir de Schandernagor.

Ma résolution étonne : le Voyage étoit de plus de quatre cents lieues & par des Pays où jamais Européen n'avoit passé. Un silence morne succede aux clameurs : la plûpart se retirent dans leurs Tentes. Bientôt l'humanité appaise les transports de la colere; & quelques-uns de ceux qui avoient paru les plus animés, m'apportent des souliers, des pistolets, un fusil. Je ne pris pas cette derniere arme, trop pelante pour le voyage que j'allois faire; je refusai, par la même raison, les deux cents roupies que l'on ne vouloit me donner qu'en argent, & quittai le Camp, seul, chargé d'un petit paquet à-peu-près pareil à celui que je portois ci-d.p. vil.

trois ans auparavant, en sortant de Paris.

Je m'arrêtai quelque tems hors du Camp, à la Tente de l'Eltchi, (l'Envoyé) du Nabab, qui accompagnoit l'armée, pour attendre le Couli qui devoit porter mon foible bagage. Là, M, le Chevalier Carillon, à peine rétabli d'une chute de cheval, vient me trouver avec M. de Saint-Martin & le Chirurgien de l'armée. Ces Messieurs me témoignent la part qu'ils prennent à ma situation, & me pressent de recevoir quelqu'argent. Je n'avois sur moi que deux roupies d'or, reste de ce que j'avois apporté de Schandernagor. Tandis que je refuse leurs offres, en les remerciant de leur sensibilité, M. Carillon met dans ma poche, sans que je m'en apperçoive, sept roupies d'or : ils retournent ensuite au Camp, & je prends la route de Moxoudabad, en veste, la jambe enflée, un pistolet d'arçon à ma ceinture, muni Tome I.

VOY AGE aux Indes Orient des, Je, Partie,

de deux pistolets de poche & m'appuyant sur mon épée. On crut que je me retirerois à Patna, parce que mes papiers faisoient mention de mon projet de Benarès : mais, au moment même que l'orage commença, la Lettre de M. Le Verrier me vint dans l'espir, & je pris sur-le-champ la résolutionde me rendre à burate par Pondichery.

Le petit paquet que portoit mon Couli, consistoit en ma Bible Hébraïque, la Sagesse de Charron, un Manuscrit Persan avec la Traduction Latine que j'en avois faite, un Gobelet d'argent & deux chemises. Je laissai au Camp la Carte de l'Inde de M. Danville, corrigée dans quelques endroits; celle du Pilote Anglois, dix Manuscrits Arabes & Perfans, mon Etui de Mathematiques, quelques hardes, & mon Agenda, que je regrettai plus que tout le reste. J'y avois marqué mes deux routes à l'Est & à l'Ouest du Gange : jamais Européen n'avoit été dans les Pays que je traversai à l'Est. II comprenoit encore des détails relatifs à l'Histoire des Nababs du Bengale, & aux Conquêtes que Saradjedaulat avoit faites fur Porania du côté de Patna & d'Aschem, une relation assez exacte de la prise de Kalkuta par les Maures, de celle de Schandernagor par les Anglois, & la description du cours du Gange jusqu'à Souti. Il fallut me consoler de ces pertes, & m'accoutumer à me voir, après vingt-un mois de séjour dans l'Inde, fans papiers, fans livres, fans effets, fans secours, muni d'un Passeport [ ] au sceau d'un particulier

[1] Place de la Tehape ( du fecau);
Dalfok raédaran o gourarbanan o tchokidaran o moftahaferzantourk o ichosar
tha agah bouséh bedanand kéh dar invang Fringui Francis Moom finktin nam
darid o lebas pofehagui hamraéh darad mazteleihra az mokam Kahlganou orbih-fion amoudeh fionda et bander Baielifor kahadar fit baid kéh adid dar atína
raha mozahem o motasteret na fehodéh va gouvarand dar in bab rakidraman
danand tahir fitarikh techahafethom fechete (dasaban almosatzer fiasi) 4

(2zchour Pade(chah).

( En marge): Bom pour un Passeport pour un Particulier François allant par terre à Balassoc. Fair à Calegan, le 2 May , 1757. (Signé) Law.

Daftob. Que les Receveurs des piages, les Gardes des poffages, les Chefs des Thobis, & ceux qui veillent à la five des routes & des grands chemins, fachent gate le Feringsie François, nommé M. Auquetif, qui avec lui (un paquet) chobist, ayune en permission de quittee Kalgani on l'armée fait ) fisjour, dont aller jusqu'un Fort de Balloffor. Il suu que fluit en bachfer ni te returder en augume manitre un

(l'Eltchi du Nabab), & qui n'avoit de force que jusqu'à Balasso, obligéde tirer mes ressources de ma tête, parmi des Peuples auxquels le nom même des François étoit inconnu, ou qui n'avoient plus de raison de les menager. Cet état d'abandon, presque désespérant, me parut digne de mon courage, & je continuai ma route [1]. Je pris le chemin que l'armée avoit suivi, & me rendis en quatre jours à Moxoudabad.

VOY AGE aux Indes Orientales, Ie, Partie.

milieu de sa route, ils le laissent passer librement. Qu'ils sçachent que cela leur est (enjoint) expressement, absolument. Evrit le 14 du moir (nommé) le Grand Schaaban, l'an quatre (de l'installation du Roi).

[1] Je ne puis m'empécher de faire ici quelques télexions sur la maniere dont les Européens se conduitent dans le Bonçaie. En général, les Compagnies ne confiderent pas assiste que dans des Pays aussi éloigest, l'intérée pérolonel chez les Particuliers l'emportera toujours sur celui des Corps qui les envoyens, & même, en cas de concurrence, l'absorbers ensièrement je prends pour exemple les Anglois

établis dans le Bengale.

Cette Courtée eff la plus riche Province de l'Indoullan. Elle produit le nécelfaire & Ingréable. Le Tek, excellent bois de confiruration & de meuble, se trouve
en abondance dans les roteris de Soundri, entre Data & Schandernager; Parna
fourait le meilleur Salpérer & le meilleur Ofsom 3 on fabrique avec la sole de
Calimbazax & des envisions d'asser joiée toffen. Le Pays produit aussi du cotton,
sans parter de celui de Surare que l'on y met en œuvre, & qui donne entre aures (offet, jes belles moussifients unic & Dorost 1 profes ) que s'on ne brobe nulle
part avec tant de délicatelle. Le beurre fonda, j fiuilie, les gestim, le poivre long,
no. On y voit de polis chevax la lyst moncherfs. An Nord, je board s'et celleur;
à Schandernagor le Cabril est un maggrédélicieux. On donnoir il y a trente aus seur
eufs pour une coupie, & vinge-ting poules pour le même prix paus ils lorsque
j'arrival dans leBengale, est deniese émient déja bien augmentées. La plispart de la
gument Europey vinennes froit bien : les petits pois tent zaut spour de tra-délicate.

gumes a tumpe y viennent rott oten i its pentis pois ent autres y tom cres-entente. Tel étoit il y a feixe ans le gain que l'on retiroit des mondélines. On avançoit l'argent aux Fabriquans établis dans les terres, & les mouffelines qu'ils remetraient an bout de pluseurs mois tapportoient vingt-cinq pour cent dans la Colonie même, & vingt-cinq pour cent, de la Colonie à Pondichery.

Je ne patieni pas du drap, du plomb, du cuivre & autres marchandifer Enegenene qui opentemorpet con les nas i Pana, à Dala, par de preires flottes qui remontent le Gange, & qui fournifient de la Tindoutlan, le Pays d'Afchem.

E Tiblem même, &c. Ce Commerce choit dans tout fon brillant, is-frayu M. Dalaire de la commerce del commerce de la commerce del la commerce del la commerce del la commerce de  la commerce de la commer

La Monnoye de Moxoudabad produit seule au Nabab plusients millions par an. On ignore d'ailleurs quels sont au juste les revenus de ce Prince. Il commande à plus de vingt, tant Rajahs que Nabahs & autres Chefs, qui peuvent mettre chacun quinze & vingt mille hommes sur pied. Enfin, plus de vingt millions en-

aux Indes . Orientales , It. Partie.

Près de Sacrigali, le rencontrai un Rinoceros nouvel-VOYAGE lement pris dans les montagnes, que l'on menoit au Nabab de Bengale. Il étoit à-peu-près de la hauteur d'un âne. On lui avoit lié le corps en travers avec de groffes cordes; & deux grands cables tenant à ces cordes par des nœuds , lui prolongcoient le corps de chaque

> levés par plusieurs Particuliers Auglois ; la fortune de M. Clives , que l'on fait monter à plus d'un million de revenu ; près de cinquante millions au profit de la Compagnie Angloife, & qui lui ont fervi à prendre Pondichery, ces dépouilles, qui n'ont pas éputfé le Bengale, montrent la richeffe de cette Province.

> Le Pays lui-même fitué entre le vingt-deuxième & le vingt-fixième degré de latitude Seprentrionale, n'est pour ainsi dire qu'un pâturage, qu'un potagez continuel. Entre Schandernagor & Balaffor les chemins font courinuellement coupés par des champs de Nelis ( de riz en paille ).

Hors le rems des pluies, qui produit quelquefois des dysfenteries, le climat du Bengale est très-doux ; les corps n'y sont pas dessechés par un Soleil trop brulant ; tout y invite aux plaisirs, & le retour des fonds mis dans le Commerce tranquitlife fur des dépenses que l'on est fur de réparer promptement,

Tel est ( ou tel éroit ) à peu près le Bengale. Il n'est pas surprenant, après le tableau que je viens d'en tracer , que tous les Européens ayent successivement cherché à s'y établir. C'est si l'on veut un malheur pour ceux qui y ont abordé les premiers ; mais d'un autre côté l'émulation a multiplié les Fabriquans, & les Ouvrages se sont perfectionnés,

Que les Européens en possession du Commerce de cette siche Contrée, ayent ensuite empêché de nouvelles Compagnies d'y avoir accès; ces procédés ne doivent point étonner : j'ai vû les débtis d'un Vaisseau Prussien, qui périr en 1756 sur les banes de Goulpil. Les François moins intéressés ouvrent leurs Comptoirs à toutes les Nations, & pêchent par-là contre la Politique commerçante que leuts voifins entendent bien mieux qu'eux.

Mais au moins les Européens devroient-ils ménager une mine où ils ont desfein de puiser continuellement. Ces fortunes qui éblouissent l'Angleterre, ces droits immenses que Londres retire des marchandises du Bengale, sont pour le moment. Lorfque les choses seront rérablies dans leur étar naturel , c'est-à-dire fur le pied où elles étoient avant la derniere guerre, que lui restera t-il de cette yvresse de bonheur? Une pauvreté réelle. Le Pays est dévasté, les Ouvriers dissipés; le prix des vivres, & par une suite nécessaire celui des marchandises a haussé considérablement, avec les mêmes frais : que dis-je, avec des frais qui en peu de tems doivent absorber les profits ; parce que dans un Pays où l'on n'est que soufiert , qui devient Conquérant doit toujours se présenter avec les mêmes forces s'il ne veut pas être opprimé. Les Chefs des Comproirs, les Conseillers &c. n'en seront pas moins leurs affaires : la diminution du gain & les frais seront sur le compte de la Compagnie, dont les ordres n'effrayeront pas des Employés riches de 50000 l. sterl.

Il suit de ces Observations que des Compagnies établies uniquement pour le Commerce, doivent surtout éviter, lotsque la guerre les divise, de prendre pour champ de bataille le Pays qui fait leur richesse. Mais ces réflexions sont énutiles : tout Commerçant veut l'être exclusivement ; & s'endettera souvent pour ruiner fon rival.

côté. Cinquante hommes dirigeoient chacun de ces ca- VOYAGE bles; de maniere que quelqu'effort que fit l'animal, il aux Indes étoit obligé de céder au plus petit mouvement de tous ces Orientales, bras réunis.

A Radiemahal, ma jambe se trouva si enslée, que je me vis dans la nécessité d'acheter un cheval. L'embarras étoit d'en trouver. J'étois sous une petite paillotte à prendre quelque repos, lorsqu'un Sayed qui sçût que je parlois Persan, m'aborda. Mon état le toucha: il alla lui-même me chercher un Marchand, fit le marché, & me rendit les petits services dont un Voyageur harassé comme j'étois, pouvoit avoir besoin. Ma monture n'étoit pas brillante ; c'étoit un petit cheval roux qui me revenoit à dix-huit livres : la felle confistoit en un morceau de toile; deux

cordes me servoient d'étriers.

Je partis de Radjemahal en cet équipage, & il ne m'arriva rien de particulier jusqu'à Donapour, où je m'égarai, La nuit me surprit entre cette Aldée & Aurengabad. Un orage affreux & la difficulté des chemins ajoûtoient à l'horreur de ma situation. Je rencontrai, sur les neufs heures du foir, des Passagers qui me dirent que le Commerce de Donapour à Aurengabad étoit interrompu depuis quelques iours, à cause des ravages que faisoit un Eléphant sauvage, qui avoit même tué plusieurs personnes. Quel parti prendre? Passer la nuit au milieu des champs, c'étoit me livrer aux tigres. Retourner à Donapour? Jamais je n'ai aimé à revenir sur mes pas. Je m'abandonnai à la Providence, & continuai ma route. Je n'eus pas fait une cosse, que mon petit cheval commença à hannir. Il se dresse enfuite sur ses deux jambes de derriere, se met sur le cul, tombe à droite & moi à gauche. Ce manege ne me plaifoit pas trop : mais, comme je ne fus pas bleffe, j'en fus quitte pour me relever & mener mon cheval en laisse, Pendant une demi-cosse, j'ignorai ce qui avoit si fort animé mon pauvre animal, qui jusqu'alors m'avoit paru fort humble. Bientôt j'apperçus au clair de la Lune qui commençoit à paroître, l'Eléphant qui, attaché entre quatre poûtres avec de gros cables, faifoit des efforts incroyables, & dont vrai-semblablement l'odeur avoit frappé mon cheVOYAGE

aux Indes

Orientales,

Ie, Partie.

val. Ce spechaele me tranquillisa; je m'avançai vers Aurengabad: & , comme il étoit fort tard lorsque j'arrivai dans cette Aldée, toutes les maisons étant fermées,
je sus obligé de passer le reste de la nuit dans un mauvait
Carvanferai, exposé à tous les vents. On me raconta le
lendemain comment l'Eléphant avoit été pris. Un grand
ombre de Paysans des Aldées voisines s'étant rassembles,
avoient tendus de grands cables dans un endroit où ce
animal avoit coutume d'aller. Ressertant ensuite les cables,
lorsqu'il se sur envarasse au mileu, ils s'étoient peu-àpeu approché de lui, & avoient trouvé le moyen de le bien
garotter. On devoit lui envoyer le jour suivant un Eléphant
femelle pour le consoler, l'adoucir, l'apprivoiser, jusqu'à ce qu'il devint familier comme les autres Eléphans
privés.

J'arrivai à Moxoudabad le s à dix heures du foir; & m'arrêtai, pour passer la nuit, au premier endroit où je trouvai du couvert, songeant avec quelqu'inquiétude à ce que j'allois devenir. Je sçavois qu'il ne falloit compter sur aucun secours de la part des Chrétiens Mestices répandus dans cotte grande Ville. Le lendemain je me fis conduire chez leur Curé, jeune Augustin Portugais, qui jusqu'alors avoit fait les fonctions d'Aumônier a Cassimbazar. Je l'avois vû dans ce Comptoir, & voulois simplement sçavoir de lui où demeuroit M. de Changeac: mais les François n'étant plus rien dans le Bengale, il ne me fut pas possible de lui parler. Aprèsbien descourses dans Moxoudabad, je trouvai enfin la maison que je cherchois, & y fus reçu avec l'humanité que l'on doit aux personnes qui souffrent. Je passai neuf jours dans la Capitale du Bengale, pour donner à ma jambe le tems de se désenser, & faire les préparatifs du long voyage que j'allois entreprendre.

M. de Changeac étoir un Gentilhomme François de vingt-cinq ans, qui avoir été au fervice de la Compagnie, mais que la fougue de la jeunesse & l'amour de la liberré avoient porté à se retirer chez les Maures. Il étoit bienfait, d'une jolie figure, pétillant, & avoit dans l'esprie quelque chose de romanesque, qui l'empéchoit de voir quelque chose de romanesque, qui l'empéchoit de voir

le vuide de ses projets. Lorsque les Fugitifs de Schandernagor se retirerent à Cassimbazar, il s'y rendit aussi: mais Voyage une inclination le retenoit toujours chez les Maures. Et, oux Indes quand nous quirtâmes la Loge pour aller à Parna, il se le Parie. retira dans la maifon qu'il avoit à Moxoudabad. Pluficurs Seigneurs Maures le voyoient avec plaifir , le Grand Sayed le protégeoit, & il vivoit des modiques appointemens que lui donnoit le Nabab. Naturellement obligeant, M. de Changeac partagea volontiers fon ordinaire avec moi. Mais j'ai toujours plus craint les services que les mauvais Offices : aussi, dès-que ma jambe me parut en état, songeai-je à quitter Moxoudabad. Le besoin m'avoit forcé de me défaire à perte de mon épée, de mon Palanquin, & des autres meubles, hardes ou bijoux que j'avois pu emporter avec moi. Cela me fit une petite fomme avec laquelle j'acherai un arc, des fléches, un fabre, un Catari, une Rondache (un Bouclier) & un Tatou : c'est le nom que l'on donne dans le Bengale a de petits chevaux bruns, ronds, courts de tête, faits à la fatigue, & qui vont ordinairement l'amble. On m'avoit trouvé deux Pions & un Dobachi qui devoient m'accompagner jufqu'à Ganjam. Il fallut leur donner d'avance les deux tiers de leur paie ; & je me disposai à partir le 15, songeant à peine aux dangers d'un voyage tel que celui de Moxoudabad à Pondichery.

Indépendamment de l'objet principal dece voyage, les Livres de Zoroastre que de Pondichery je devois aller chercher à Surate, deux motifs soutenoient encore mon courage. J'érois bien-aise de prendre sur les lieux une idée juste du génie & des mœurs des Indiens : ces notions pouvoient m'être d'un grand secours dans la traduction des Vedes, seconde opération Litréraire qui m'avoit amené dans l'Inde. Il me sembloit encore que, quelque superficielles que fullent mes remarques, elles pourroient néanmoins faire connoître des Pays dont la plûpart des Voyageurs ne don-

nent guères que les noms.

Ces réflexions me conduisoient assez agréablement au moment du départ, lorsqu'une visite à laquelle M. de Changeac m'engagea, pensa déranger mon projer. Ce VOY AGE aux Indes Orientales, Ie, Partie,

Jeune Gentilhomme étoit connu de Khoda Leti , Mogol de considération, qui prenoit même le titre de Nabab. Ce Seigneur demeuroit du côté de Montigil, dans un quartier éloigné. Le vaste terrein qu'il occupoit, coupé par des cours, dont de simples nattes faisoient la léparation, étoit une espece de Camp qui pouvoit contenir quatre à cinq mille hommes. Il craignoit peu le Nabab de Bengale, vivoit avec lui politiquement : on disoit même qu'il étoit chargé par la Cour de Dehli, de quelque commission particuliere. Khoda Leti avoit fort engagé M. de Changeac à le venir voir. Celui-ci qui se doutoit du motif de ces invitations, s'excusa long temps. Un jour qu'il avoit promis expressement, il me dit que Khoda Leti avoit quelque chose à lui communiquer, qu'une affaire importante l'obligeoit de fortir pour le moment, & que je lui ferois plaisir d'aller à sa place chez ce Mogol; que d'ailleurs sçachant le Persan, nous nous expliquerions mieux. Je crus devoir lui rendre ce petit service : & la curiosité y cut quelque part. Arrivé chez Khoda Leti, on m'annonce, & se Seigneur paroît avec l'air le plus affable. Après les premiers complimens, il me demande s'il y a longtemps que j'ai de la barbe; le Bétel & l'Eau-Rose paroisfent ensuite. Il me fait les offres les plus flatteuses : or , habits précieux, femmes à mon choix, tout est comme étalé à ma vûë. Jusque-là je croyois qu'il avoit simplement dessein de m'attacher à sa personne. Ses yeux m'instruisirent bientôt de ses véritables intentions. Il veut, en avançant la main, me les expliquer. Je faisis aussi-tôt mon pistolet d'arçon, me leve precipitamment, vole dans mon Palanquin, laisse ce Mogol interdit dans son Divan; & mes Béras percent la foule des ses Gens que ma contenance avoit étonnés. Ce fut au retour que je vis le danger auquel je venois d'échapper. J'étois seul au milieu d'une multitude de Maures, qui, au premier signe de Khoda Leti, pouvoient disposer de moi, & même me mettre en pieces, sans craindre que personne vînt me tirer de leurs mains.

Mes arrangemens saies, je quittai Moxoudabad le 15 Mai 1757. Tout mon équipage consistoit en deux gillets

Ivii

de toile, une casaque de coton piquée épaisse d'un demi doigt, une toque rouge, des grands caleçons, des bottines Tartares, mes armes, ma gargoulette, ma Bible Hébraïque, la Sagesse de Charton, quelques feuilles de papier, une écritoire de poche & un crayon : de maniere que ce que je ne portois pas sur moi pouvoit tenir dans un petit sac attaché à la selle de mon cheval.

Près de Paloüa, grand Aldée qui oft à huit cosses de Moxoudabad, du même côté que Montigil, je fus assaillailla par une pluie affreuse. J'étois dans un pleine; & la crainte de mouiller ma poudre en avançant, me détermina à esquyer l'orage dans la place même où il m'avoit surpris. Je sus obligé, pour donner le tems à mes hardes de sécher,

de passer le reste de la journée à Paloua.

Le 16., je partis de cette Aldée au lever du Soleil. Ma route fut par Basela, qui en est à quatte cosses, & par Kogaon, éloigné de trois cosses de ce dernier endroit. Je rencontrai près de Palassi le même Camp des Maures où je m'étois arrêté sur la sid u mois de Mars, & le traversai fans être reconnu pour Européen. Je passai ensuite un petir bras du Gange; puis cotoyant le Bagrati, je me rendis à Tehoogandi, qui est à une cosse de Kogaon. Les Aldées dont je viens de patler, sont sans Bazar, c'est-à-dire, fans Marché.

Le Bagrati est le bras du Gange qui vient de Cassimbazar. Ce Fleuve, après avoir séparé, en coulant du Nord, Irangil de Montigil, remonte vers le Nord-Ouest, passe à Cassimbazar, & fait un long circuit pout se rendre à Palassi &

à Katoüa, en suivant le Sud-Est.

Le 17, de Cendant toujours le Bagrati, je paflai par Naïati, grande Aldée, qui est à deux cosses de Tchoogandi, & par Katoùa éloigné d'une cosse & demie de Naïatti. En approchant de Katoùa, la premiere chose que l'on apperçouve est la Forteresse qui est est par le Banka, petit bras du Bagrati qui coule dans la Province de Bordoüan. Cette Forteresse est en terre mêlée de paille, & peut "avoir soixante toisse en quarté. Les bastions sont ronds, ont trois embrasures, & communiquent par des courtines per Tome!

E world Glingle

aux Indes Orientales . le. Partie.

VOYAGE cées de meurtrieres & d'embrasures couvertes d'un rebord en auvent. La Porte du Fort, qui est sur le Bagrati, est de brique, & défendue de chaque côté par un bastion entouré d'un Fossé: on a seulement laissé pour l'entrée une espèce de langue de terre en forme de zig-zag. La Ville est au-delà du Banka, & percée de plusieurs rues, dans l'une desquelles on voit quelques mailons de pierre de taille. Elle a sur le Bagrati un petit Château, qui répond à la Forteresse.

Je fus arrêté près de Katolia, par un Gemidar qui marchoit à la tête de sa Troupe. Les réponses de mes Gens le farisfirent, & mon habillement joint au nouveau teint que le Soleil m'avoit donné, l'empêcha de foupçonner que je

fulle Européen.

La route que je fuivois étoit coupée par de grands champs de Nelis, creux de deux & trois pieds: & fouvent le terrein qui les féparoit, n'avoit pas plus d'un pied ou d'eux d'épaisseur; ce qui m'obligeoir quelquefois de marcher à pied, menant mon cheval en lesse.

Au-delà de Katoüa, je rencontrai plusieurs étangs sans Aldées, un entr'autre à trois cosses de cette Ville, fort considérable, accompagné d'une petite chaumiere. Je m'arrêtai à Nigan, éloigné de trois cosses de cet étang, & y

passai la nuit.

Lorsque je conchois dans les Villes, c'étoit ou au pied de quelqu'arbre au milieu de la Place, ou dans la Galerie d'un Carvanferâi, exposé à tous les vents, ou à l'entrée de quelque Maison Maure ou Indienne. La porte de ces Maisons est ordinairement précédée d'une espece d'Apentis formé par un grand auvent que foutiennent plusieurs piliers. C'est là que les Indiens prennent le frais, fument le Hoka & conversent, accroupis sur deux massifs de terre élévés des deux côtés de la porte. Mon lit, fous cet Apentis. étoit une grande peau de bœuf étendue sur la terre ; ma rondache, fous laquelle je metrois mes armes & mon petit bagage, me servoit d'oreiller : & j'avois toujours sous la main un des piquets auxquels étoient attachés les cordes qui tenoient les pieds de mon cheval, de crainte que pendant la nuit on ne me l'enlevât. Lorfque j'arrivois à la couchée avant la nuit, mes Gens préparoient leur Kicheri , VOYACE (mêlangede lentilles & de ris cuit simplement dans l'eau, que Indes dans lequel on met ensuite un peu de beurre & de sel ) & le Orientales. mien; s'il étoit trop tard, un grand verre de lait, relevé d'un I. Partie. morceau de sucre noir, faisoit tout mon souper. Je prenois ensuite quatre ou cinq heures de repos, c'est-à-dire, depuis dix à onze heures du soir jusqu'à trois ou quatre du matin, ayant toujours le foin de m'endormir le dernier & de me réveiller le premier; sans cette précaution, j'eus été exposé à être volé, à être abandonné le soir de mes Gens, & le matin, à partir trop tard. Cette sujéttion est ce qui m'a le plus fatigué dans mes Voyages.

Je partis le 18 de Nigan, & passai par Balkeschem, où je ne vis que quelques Chaumieres. Je trouvai la terre peu cultivée dans les six cosses qui séparent ces deux Aldées. Le Pays entre Balkeschem & Bordouan, éloigné de quatre grandes cosses de ce premier endroit, ne me parut pas en meilleur état : beaucoup de Bois & quelques étangs font

tout ce qu'on y rencontre.

Bordouan, Capitale du Canton de ce nom, est à une cosse & demie du Damoddour, bras du Gange que l'on peut passer à gué, & à deux Manzels (journées) ou seize cosses, du Gange qui passe à Schandernagor. Les environs de cette Ville sont rians, plantés d'arbres : elle est grande, fermée, & entourée d'un mauvais fossé. Le Fauzdar, Lieurenant du Rajah, réside dans le Fort qui est situé à l'Ouest assez loin de la Ville. Le Rajah du Bordouan étoit alors Manikschen, sous les ordres duquel l'armée du Nabab de Bengale avoit pris Kalkuta : il faisoit bâtir un beau Palais à une portée de fusil au Nord de la Ville. Je passai la nuit à Bordoijan, fort inquiet de voir une porte fermée sur moi. & sans sçavoir à quelle heure je pourrois partir le lendemain. Il survint avec cela un orage affreux qui dura plufieurs heures, de maniere que je nageois dans l'eau fous l'Angard où j'étois couché; & j'eus un violent mal de dent qui ne me laissa pas fermer l'œil de la nuit. Le jour dissipa mes inquiétudes.

Je partis de Bordouan le 19, & allant toujours dans le hij

VOY AGE
aux I vics
Orientales,
Ie. Partie,

Sud-Eft, je rencontrai à trois cosses un Village peu considérable; & une cosse plus loin, quelques paillottes de Paftears. A deux cosses demine de là, je passa in Mogolmar où je trouvai un Saraï peu considérable, & j'allai coucher deux cosses plus loin, à Tchanonkes farsi, endroit peu considérable & sans Bazar. L'Aldée étoit au bout d'un bel étang entouré de petites montagnes couvertes de gason; & le bord oriental de cer étang étoit garni de Hameaux, dont l'ensemble formoit un sort joit coup d'œil. J'aurois desir en dédommager de la fatigue du jour, en me promenant dans ces lieux qui me parosilloient enchantés: mais la crainte des tigres & des Voleurs, qui depuis Bordoitan rendoien les chemins peu sárs, sur-tout le soit & la nuit, me retint dans l'Aldée.

J'en fortis le 20, & passai à deux costes de-là, par leklakki, beau Village strué fur le Dalkoun, bras du Gange peu considérable. Je trouvai sur la rive opposée Beloun, d'où jallai, quatre cosses plus loin, me reposée à Kamarpekour, grande Aldée sans Bazar, qui est à-peu-près à vings-quatre cossessans l'Ouest du Gange, qui passai l'auce

dernagor.

Tour ce Pays est semé de ris. Il n'y vient ni bled, ni lentilles; audifi ces légumes que l'on y apporte de Katoüa, y font-ils assez chees. L'Ablous, bois noir à veines (nommé encore Stjém) crost à deux journées dans l'Ouest. Ce Pays dépendit alors du Rajah Gouzaï goupinal qui faissoit sar distence à Karari, grande Aldée située à douze cosses dans l'Ouest de Kamarpekour.

Je quittai Kamarpekour le 11, paffai à deux cosses de la par Sandersom, pett Village stué au-delà d'un Djil [1], & me reposai, une cosse plus loin, à Ramjivenpour, grande Aldée avec Bazar & Saraï, dans un beau Verger de manguiers dont les allées étoeint allignées. A trois cosses s

<sup>[1]</sup> Dave le Bengale on appelle Djilis les especes d'étangs longs, & quelquesois fort étendus, que torme l'eau de la pluie 3 on nomme Nadati les grandes rivieres, Nilis, celles qui sont moine condidérables, Caris, les marais salano, ou toute étandue d'eau salée qui communique à la mer, & Talays les étangs,

demie de Ramjivenpour, coule le Karakar, riviere guéa- ble & peu considérable qui se jette dans le Gange. Une VOYAGE cosse plus loin est Oualdanga. Le Pays est ensuite coupé par aux Indes des ravines, & couvert de fable, de bruyeres & de bois Ie, Partie. taillis.

Je fus arrêté au commencement des bois par un Tchoki. Ce sont des Postes gardés par huit ou dix Soldats, plus ou moins. Il n'y a souvent que le Tchokidar ( le Chef du Poste) qui y réside avec un ou deux Gardes : les autres répandus dans les environs, se rassemblent dans les besoins pressans; mais toujours lentement. De Moxoudabad à Balasfor, je les ai trouvés armés de fabres, de rondaches, de lances & de fusils à méche. Depuis Palassor jusqu'à Maloud (à huit cosses de Ganjam) ils ont des sabres larges par le bout en forme de massues, des arcs & des stéches. Dans les Provinces de Schikakol & de Rajimendri, ils sont armés de grandes lances; & dans les Etats de Pédanna & de Ram Rajah, fur la route de Mazulipatam à Pondicheri, ils ont des Fusils Européens, des sabres & des arcs. On est obligé de leur montrer ses Dastoks : sans cela ils ont droit de vous arrêter. Dans mon Voyage de Schandernagor à Cassimbazar par l'Est du Gange, je n'en ai rencontré aucun.

Jen'avois pas de Passeport à la Tchape du Nabab, & j'aurois voulu en conféquence éviter ce Tchoki : mais le seul chemin praticable dans le bois, passoit par le Corps-de-Garde ; & à mon air déliberé le Chef me reconnut sur-lechamp pour Européen. Comme nous n'étions pas sur les frontieres, l'affaire s'accommoda sans grande disficulté, moyennant quelques Peças (Monnoie de cuivre de la valeur de cinq liards environ) de Betel, & je continuai ma route. Je trouvai sur les arbres de ce bois une espece de prune noire d'un goût aigret, & fus visité par une troupe de Singes, dont les tours m'amuserent jusque près de Tchanderkoun où je m'arrêtai. Cette Aldée est à une grande cosse d'Oualdanga; elle avoit pour lors deux Bazars.

Le lendemain 22, je partis de Tchanderkoun; & marchant toujours dans les taillis, je passai à une grande cosse de-là, par Konapourgola, endroit considérable, qui est comme

aux Indes Orientales , Ie. Partie.

divisé en deux parties. L'Aldée est terminée par un Mar-VOYAGE ché où l'on voit quelquefois cinq à six mille bœufs chargés de sel que l'on y apporte d'Ingeli, endroit situé au bas du Gange. Au-delà du Marché est un Nali qui sépare le Bengale de l'Orixa : le Pays dépend toujours du Nabab de Bengale, & est tout couvert de Nelis. A trois cosses de Konapourgola on trouve Kachepour, où il y a un petit Bazar, unSarai pour les Passagers, & sur le chemin une Pagode assez célebre, dédiée à Vilchnou. De Kabhepour à Ambiliapour, on compte trois cosses: ce dernier endroit est peu considérable, quoiqu'il yait un Saraï. Une cosse plus loin est le Nali Bardaka, toujours dans un terrein coupé de Nelis, & couvert de bois taillis. A une demi-cosse de ce Nali, on en rencontre un autre que l'on passe sur un Pont de brique; & trois cosses plus loin, un troisieme avec un Pont de brique dans un terrein sablonneux. A une demicosse de ce dernier Nali, est Elaïgange, simple Hameau, composé de quelques paillottes sans Bazar ni Saraï. J'y trouvai un Tchoki avec qui je m'accommodai, moyennant quelques Pécas.

D'Elaïgange, je me rendis le 23 à Mednipour, endroit considérable qui en est éloigné d'une grande cosse. Le Rajah de ce Canton a dans cette Ville un Palais bâti en brique. Cirnamsing, Parent de Rajah Ram Alkara, y étoit alors avec quelques Cavaliers. A une cosse & demie de Mednipour, je passai le Naddi de Kasaë qui sort du Gange

à Ingeli.

Au delà du Naddi de Kasaë, on rencontre Karekpour, Saraï accompagné de quelques paillottes; à deux cosses de 1à, Benapour, autre Saraï peu considérable, au milieu des Nelis & des bois; & à deux cosses de Benapour, des Masdjeds (des Mosquées ) Musulmans, entourés de Tombeaux.

Je partis le 24 de Benapour, & passai par Mokarem-

pour, qui en est à deux cosses & dans les bois. A une cosse & demie de-là le chemin est coupé dans des montagnes couvertes de bois taillis, & fermé aux deux extrêmités par des portes de brique, qui étoient alors sans battans: la derniere étoit gardée par un Tchoki. A deux cofses de Mokarempour est Nerengar, jolie Aldée ornée d'un VOYAGE Masdjed Musulman, avec Bazar. Plus loin l'on passe sur Indes deux ponts de brique: le Pays est couvert de bois, les che- It, Partie. mins fort difficiles & bordés de Fondrieres.

Je fus arrêté à une demis cosse de Nerengar, par un Tehoki qui voulut voir la Tchape de mon Dastok; mais comme il n'avoit pas celle du Nabab du Bengale, je refufai de la lui montrer, passai outre, & arrivai à Bagrabat, Aldée avec Saraï, éloignée de Nerengar d'une grande cosse. Au sortir de cette Aldée je rencontrai deux Topas (Soldats noirs Chrétiens habillés à l'Européenne ) Anglois , qui venoient de Balassor. Ils m'apprirent que le Chef du Comptoir François de cette Ville étoit prisonnier à Kalkuta. Cette nouvelle m'affecta vivement. Mon Passeport, tout insuffisant qu'il étoit, alloit jusqu'à Balassor, & passé cette Ville je me voyois fans reflource jusqu'à Ganjam. Ces Topas s'appercurent de l'impression qu'elle fit sur moi, se dourerent de ce que j'étois, & allerent me dénoncer au dernier Tchoki, comme un Marchand François, qui portoit des marchandifes à Balassor, en fraudant ses droits.

Je continuois ma route tranquillement lorsque je vis arriver trois Pions de ce Tchoki, armés de fleches & de sabres. Sur la proposition qu'ils me firent de montrer la Tchape du Nabab ou de retourner au Tchoki, je leur présentai mes pistolets. Ils se retirent sans autre explication; mais à une demie cosse de là ils reparurent avec leur Chef, à qui je fis la même réponfe. Prenant ensuite un ton d'autorité, j'ordonnai à ce Chef de venir avec moi à l'armée de Rajah Ram Alkara, qui campoit près de Balassor : il y consentit d'abord; mais bien-tôt il se retira en disant qu'il seroit avertir la Kascheri (la Justice) de Katnagar. Ses pions me suivirent de loin; mes pistolets les tenoient en respect, & je les perdis de vûe.

Cette mauvaise rencontre me détermina à quitter la route de Balassor, & à prendre celle de Katek. Je ne fis que passer à Katnagar , éloigné d'une grande cosse de Bagrabat, sans m'y arrêter, prenant à l'Est du chemin VOYAGE aux Indes Orientales , It. Partie.

de Balassor, & je tâchai de gagner le Gaon [1] Sabrah, qui est à trois cosses de Katnagar. Cette journée fut extrêmement fatiguante. Il falloit marcher à travers les terres labourées, sans trop sçavoir où nous allions. Je vis plusieurs champs absolument couverts de Tcheddis, especes de Sauterelles jaunes, longues d'un doigt, & qui en s'envolant ensemble, formment un nuage qui obscurcissoit l'air. Arrivé à Sabrah j'eus de la peine à engager un Paysan à donner du ris à mes gens, & quelques poignées de paille à mon cheval. Pour moi je me contentai d'un peu de sucre noir détrempé dans du lait, & passai une fort mauvaise nuit, réfléchissant à l'impression que l'assaire du Tchoki avoit faite

fur mes domestiques.

Je les réveillai le 25 de grand matin, & nous nous rendîmes de Sabrah au Gaon Beldah, éloigné de deux cosses, de-là à Singas, éloigné de deux cosses de Beldah, & nous nous arrêtâmes deux cosses plus loin, à Monpour, grande Aldée, qui a deux cosses d'étendue, & qui dépendoit alors de Porsolom Rajah. Monpour est précedé d'une longue avenue, ornée sur la droite d'étangs, de bosquets, & de plusieurs belles allées d'arbres que je ne pus m'empêcher d'admirer. Les Arméniens y ont un Établissement conduit par quatre ou cinq personnes qui y font fabriquer des toiles. Je passai à côté des grands Angards où travailloient les Tifferands, & mis pied à terre sous un arbre tousfus, à côté d'un grand étang, & vis-à vis d'une salle d'arbres, dont la vue riante pouvoit me distraire pour le moment des craintes trop bien fondées que me donnoit l'air inquiet de mes gens. Ils avoient dessein de m'abandonner & je le pressentois. Ils voulurent m'engager à aller coucher dans l'Aldée, comptant sur la brune s'échapper au milieu de la foule ; & je ne voulus pas y consentir, je ne sçai pour quoi. J'eus même la précaution, lorsqu'ils allerent chercher des vivres, de leur faire laisser leur bagage. Ils revinrent en conséquence me trouver au pied de COCHERD

[1] On appelle Gaons des Hameaux qui sont hors du grand chemin, compo-sés de quelques paillotes sans Moudi (Marchand de riz, de grain, de beurre), Bazar , ni Sarai,

mon arbre, & la foirée se passa assez tranquillement. La voir pris plus de précaution qu'à l'ordinaire; je mis leurs voir toques sous ma Rondache, & me levai le lendemain 16, aux Indes Ontentales.

long-tems avant le jour.

Le Soleil alloit paroître lorsque je réveillai mes gens: ils s'habillent, & tandis que pour fatisfaire quelques besoins je m'éloigne un moment, ils disparoissent. Quel sut mon étonnement, de me voir seul au milieu d'un Pays absolument inconnu pour moi! En proie à mille réflexions accablantes, je me jettai un moment sur le cuir qui m'avoit servi de lit. Bientôt honteux de ma foiblesse, ie me releve, felle mon cheval, le charge de mon bagage, & le prenant par la bride, je m'abandonne au Maître des évenemens. Ma premiere idée fut d'aller chercher un guide dans l'Aldée : mais pensant que mes gens y auroient peutêtre divulgué l'avanture du Tchoki, je changeai de dessein & retournai sur mes pas, pour prendre par le Sud-Ouest. Me trouvant devant quelques maifons d'où l'on m'avoit vû passer la veille, je sis entendre ce qui venoit de m'arriver à deux Indiens qui prenoient le frais sur leur porte : ma situation parut les toucher. Sur ces entrefaites arrive un Fakir Mahométan, que je tâche d'engager à me conduire à Pipli. Il se laisse persuader par mes manieres, par les paroles des Indiens avec qui j'étois, & plus encore, je crois, par la viic d'une roupie. Je lui donnai la bride de mon cheval, & le fuivis à pied au milieu des terres labourées. Nous passames à trois cosses de Monpour, par Kamarda, perite Aldée avec Kascheri, laissant sur la route beaucoup de Hameaux & d'Étangs, & arrivâmes à midi à Pipli, qui est à deux cosses de Kamarda.

Pipli est un joli endroit, situé sur le Naddi du même nom, qui venant du Nord passe par Mednipour, Pipli, & se jette dans une des bouches du Gange, à une cosse & demie de cette derniere Ville. Pipli avoit autresois un Port, qui

est maintenant bouché.

Mon embarras dans la route, étoit de sçavoir comment je m'annoncerois: mon Fakir me tira d'affaire, en disant au Coroïal (Chef de Justice & de Police) du lieu que Tome I.

oux Indes Orientales . Ic. Partie.

j'étois un Capitaine François. C'étoit m'exposer à être en-. Voyage voyé à Kalkuta: mais j'aimois micux en courir les rifques que de passer la nuit dans les champs, livré aux Tigres & aux Ours, qui sont assez communs dans cette Contrée. Heureusement le nom de M. de Bussy y avoit pénétré. Plusieurs Saïeds qui étoient avec le Cotoual m'en parlerent avec éloge, faisant entendre qu'on s'étoit flatté de le voir dans le Bengale . & qu'on n'en désesperoit pas encore : ils me dirent même que je pourrois le tencontrer près de Ganjam. Ces avances me mirent à l'aise. Je leur déclarai que mon projet étoit de joindre son armée, parce que j'avois des choses importantes à lui communiquer de la part du Capitaine Law. que l'avois laissé dans le Bengale. Sur cela nouvelles caresses de la part des Saïeds. Ils m'apprennent que les Anglois ne sont pas les maîtres à Balassor, quoiqu'ils aient pris la Loge Françoife; que Rajah Ram Alkara, qui commande dans cette Ville, aime notre Nation. Ces nouvelles remirent le calme dans mon ame. Je pris dès-lors le parti de me dire Envoyéde M. Law à M. de Bussy. La difficulté étoit de foutenir ce personnage, n'ayant ni Parayana du Nabab de Bengale, ni Lettre particuliere de M. Law, étant d'ailleurs peu fourni d'argent & muni d'un Passeport qui ne me donnoit aucune qualité, & qui expiroit à Balassor. Ce qui venoit de m'arriver m'apprit à ne désesperer de rien. Je passai l'après-dinée avec les Saïeds, qui furent charmés de me voir un Manuscrit Persan. Nous nous amusâmes à tirer de l'arc, & je fis adroitement l'aumône à un Fakir, en lui achetant plus qu'elle ne valoit une peau de Tigre qu'il m'avoit offerte, & qui me servit dans la suite de matelas. Cette libéralité produisit ce que j'en attendois. On s'empressa de fournir à mes besoins, & le Cotoüal me donna un de ses Domestiquer, qui pour un salaire modique, me conduisit à Balassor. Dans mon malheur, j'étois heureux d'avoir perdu les Pions & le Dobachi que j'avois pris à Moxoudabad. On me montra qu'ils me faisoient payer les vivres le double de ce qu'ils valoient ; observation importante pour un Voyageut qui avoit encore plus de trois cens lieues à faire.

Orientales .

Je partis le 27 de Pipli avec le Domestique du Cotoual: prenant toujours dans l'Ouest. A trois cosses de cette Ville. VOYAGE je passai par Tcheli, petit Village sans bazar, & retrouvai ensuite le Naddi de Pipli, nommé dans cet endroit Sober- Ie. Parie. leka. Il fallut le franchir à la nage; & laissant le Parapla, Naddi peu confidérable qui se jette dans le Gange, j'arrivai à Sokoüapatna, qui est à deux cosses de Tcheli. Je m'arrêtai dans cette Aldée ; & le Maître d'Ecole m'y fit passer quelques momens gracieux, en me montrant les caracteres usités à Balassor, & me parlant de la Langue de cette Contrée, qui n'est au fond qu'un dialecte du Bengali,

On rencontre entre Tcheli & Balassor trois Naddis peu considérables, & un Louar (ou Djil) proche d'une petite Aldée. A huit cosses de Tcheli est la riviere de Balassor. qui n'est point guéable : on la passe dans des embarcations composées de deux troncs d'arbres creusés, & attachés l'un à l'autre par des planches de Bambou mises en travers. Ces embarcations peuventporter cinquante à soixante personnes.

Je passai la riviere de Balassor le 18 dans une de ces embarcations, tenant la bride de mon cheval, qui fuivoit en nâgeant. Il y avoit à craindre que quelque Caimant ne lui emporta les jambes, comme cela arrive quelquefois dans cette riviere: heureusement je n'en fus que pour la peur. Les discours de mes compagnons de passage avoient pour moi quelque chose de plus effrayant. Je m'attendois presque à être livré aux Anglois, & même à être obligé de reclamer leur humanité contre les mauvais traitemens des Noirs.

A peine eus-je mis pied à terre que les Pions du Tchoki se saisirent de mon petit bagage. Je demandai sierement à parler à Rajah Ram Alkara. Ce ton en imposa, & l'on me conduisit au Palais du Rajah. L'armée de ce Prince, compofée de deux mille Cavaliers & de cinq mille hommes de pied, campoit près de là dans une plaine; & le bruit couroit qu'il alloit partir pour Katck.

Je fus obligé d'atrendre quelques tems, parce que Rajah Ram Alkara étoit au bain. Lorsque l'on m'eût introduit, je vis paroître sur un petit Divan de terre, borde d'un VOY AGE aux Indes Orientales, Ic. Partie,

balustre de bois d'un demi pied de haut, & couvert d'un tapis de mousseline, un petit homme, assez gros, qui avoit l'œil vif & le regard gracieux : c'étoit le Rajah. Il me fit asseoir, me présenta du Betel, & me demanda le sujet de mon voyage. Je me dis Envoyé de M. Law, & montrai mon Passeport, Mais, ajouterent les Secretaires, le Passeport ne parle pas de Commission particuliere : je répondis à cela que la crainte qu'il ne tombât entre les mains des Anglois étoit cause de ce silence. On voulut ensuite voir le Passeport du Mabab. La proposition m'embarrassa: je risquai néanmoins d'en produire un de deux ans, dont je ne montrai que la Tchape: & comme j'avois affaire à des personnes bien intentionnées, on ne demanda pas à en voir davantage. Je faisois mes réponses en Persan, & Aga Mohammed Aali, ancien Fauzdar de Balassor, les rendoit au Rajah, & y ajoutoit ce que lui suggéroit l'amitié qu'il avoit toujours cue pour les François. Rajah Ram satisfait, chargea Mohammed Aali de me loger chez lui jusqu'à mon départ, & ce généreux Mufulman le fit avec des foins, des égards que je ne puis encore me rappeller qu'avec étonnement. Je trouvai dans la Maison de Mohammed Aali un Mogol arrivé depuis six jours de Mazulipatam, qui passoit pour Marchand de pierreries. Cet homme me parla juste au sujer du voyage de M. de Bussy dans le Bengale, me faisant entendre que l'état du Dekan le demandoit à Aurengabad. Il m'apprit aussi que les Anglois avoient à Katek un Médecin de leur Nation, qui demeuroit chez Aali Rasi Khan, Mogol au service du Nabab de cette Province.

Je passaile 29 chez Mohammed Aali, sans sortir, occupé des suites de mon voyage; & ce jour de repos ne coutribua pas peu à me remettre des satigues précédentes. Voici comment ce Seigneur passoil la journée. Le soir du 28 on nous servir pluseurs paniers de Mangues. Nous en mangeâmes jusqu'à minuir, a près avoir sumé le Hoka, conversant avec aisance dans une cour en Parterre, que l'on avoit garnie de fauteuils: le Mogol dont j'ai parlé plus haut, & un autre ami de Mohammed Aali étoient nuds jusqu'à la

lxix

ccinture. Enfuire chacun se retira. Sur les deux heures du matin Mohammed Aali mangea dans fa chambre une gran- VOYAGE de affiette de Kicheri & se rendormit : il se lava deux heu- que Indes res après les mains, le visage & les pieds, & alla faire sa cour I. Paris. au Rajah vers les einq heures. Au retour il fit plusieurs visites . & revint chez lui fur les fept heures. Le bain , le diner & la méridienne le conduisirent à six heures du soir, tems auguel ses amis se rassemblerent dans sa maison, comme la

veille, jufqu'à onze heures ou minuit.

Ce Seigneur se donna la peine de faire lui-même les préparatifs de mon voyage; je fus muni d'un Paravana de Raja Ram Alkaia, & de Lettres pour le Nabab de Katek & pour Rama Pandet, fon Betha (fon fecond). Mohammed Aali, ami particulier de ce Betha, me donna pour lui une Lettre de recommandation conçue dans les termes les plus pressans; & l'on me dit de la part du Rajah, que si je pouvois attendre quelques jours , j'aurois un Douli & cing Barkandazz (foldats armés de fusils à méche): mais j'avois si peur d'être trahi par quelqu'accident imprévu. que je ne voulus pas différer mon départ.

Je quittai Balassor le 30, dans l'équipage, à ma monture près, d'un espece d'Envoyé. J'étois accompagné de deux Alkaras ( Huissiers à verge qui portent les ordres des grands Seigneurs ) , d'un Domestique , d'un Saïs ( Palfrenier ), d'un Cuisinier & d'un Pion: les deux Alkaras étoient aux frais du Rajah, le Pion à ceux de Mohammed Aali; je ne devois payer mes trois Domestiques qu'à Gangam. Je m'appercus à une cosse de Balassor que j'avois laisse ma montre chez Mohammed Aali, & la regardai comme perdue. Je rifquai malgré cela d'envoyer mon Pion la chercher, & attendis son retour au premier Tchoki, à une cosse & demie de cette Ville. Le Pion trouva ma montre à terre dans la Varangue de Mohammed Aali, me la rapporta, & je continuai ma route, surpris de voir un pareil trait de fidélité chez des gens que nous traitons de Barbares. A trois cosses de Balassor je rencontrai un autre Tchoki. & un troisiéme à cinq cosses, près de l'Aldée de Bengania, qui forme deux Villages. Je côtoyois les montagnes, marchant

VOY AGE aux Indes Orientales, Ie, Partie,

au milieu des taillis, où l'on avoit pratiqué un chemin fort difficile. La route des armées étoit à deux cosses de là plus près des montagnes que celle que je suivois. Lorsque je sus arrivé à Tchoki Sarou, situé à quatre cosses de Bengania, le Fauzdar de l'endroit, qui dépendoit de Rajah Ram Alkara, me fit offrir comme à un Ambailadeur, une maison & un Tchoki. Je le remerciai de sa politesse, qui par le retour pouvoit me constituer en frais, & allai me reposer dans le Bazar. La journée avoit été pénible, & même périlleuse. La pluie & les rayons du Soleil réunis entre de gros nuages nous attaquoient alternativement, & les bêtes feroces infestoient notre marche. A cinq cosses de Balassor j'entendis de loin un bruit confus, & visbientôt paroître plus de cinquante hommes, qui jettoient de grands cris. Regardant autour de moi, j'apperçus à cent pas un Tigre de la hauteur d'un âne, qui marchoit gravement. Plus fur de moi-même que de mon cheval, je mis pied à terre, & saisis ma Rondache & mon pistolet d'arcon. L'animal passa fierement près de moi, sans se détourner, malgré les cris des Paysans; & prudemment je ne jugcai pas à propos de lui chercher querelle.

Je partis de Tchoki Sarou le 31, & arrivai le foir à Badrek, Aldée considérable, qui en est éloignée de huit cosses. Les endroits par lesquelles je passai furent le Tchoki de Kansbans, qui est à deux cosses de Tchoki Sarou, & au-delà duquel on passe sur un Pont de pierre de granit. une riviere qui a fon embouchure dans la mer ; le Tchoki de Semelia qui est à trois cosses de celui de Kansbans, & le Tchoki de Schadaria où je trouvai un affez beau puits. J'avois une Lettre de Mohammed Aali pour Mir Faizoulla, Musulman de considération qui demeuroit à Badrek. Ce Mir me fit offrir obligeamment sa maison & des rafraîchissemens; mais comme mes fonds ne me permettoient pas de répondre à ces politesses, je n'acceptai ni l'un ni l'autre. Mes gens me conduisirent à la Kascheri où je trouvai tout ce dont j'avois besoin. Le second du Fauzdar avoit été Serkar [1] d'un Marchand François de Schan-

<sup>.[1]</sup> Le Serkar ( c'eft-à-dire le Chef des affaires ) dans le Bengale , eft un la-

dernagor, & parloit Portugais. Il vint me voir, quelques Indiens qui se trouverent dans la Kascheri s'approcherent de nous, & la conversation roula sur l'Europe & sur les différentes Religions, avec une liberté que jen'aurois jamais Ie. Partie. cru trouver dans le centre de l'Indianisme.

Orientales .

Je partis le premier Juin de Badrek, & passai le Salendi, qui a son embouchure dans la mer, & dont le lit étoit alors à sec. A deux cosses de là est le Tonda, qui se iette aussi dans la mer. Le pont de pierre sur lequel on passe cette riviere, est composé de plusieurs arches à voûtes presque plates. A une cosse du Tonda on rencontre le Tchourakouti qui se jette dans la mer, & que l'on paile aussi fur un pont. Une cosse plus loin est Damlagar. Aldée gardée par un Tchoki, & dont le Bazar est fur la route. A deux cosses de Damlagar on rencontre l'Aldée de Guenti, au-delà de laquelle cit un grand arbre dont les branches extrêmement étendues couvrent le Bazar qui est fur le bord du Betarni. Ce Naddi a fon embouchure dans la mer ; je le passai, & continuant ma route dans l'Est, je le retrouvai une cosse plus loin. Après l'avoir traversé une seconde fois, je m'arrêtai à Djaspour, Aldée considérable qui formoit autrefois une grande Ville. On voit dans cet endroit les ruines d'un Palais superbe, bâti par un Nabab de Katek, nommé Mohammed Taki Khan. Če qui reste de ce Palais confifte en trois enceintes fort dégradées, dont le pied est baigné par les eaux du Betarni. Ces enceintes sont de pierre, en grande partic de granit, & la plûpart de ces pierres pofées simplement les unes sur les autres, se soutiennent sans ciment par leur propre poids. Les bains presque détruits, accompagnés de jets-d'eau & de bassins sont dans la premiere enceinte ; la seconde s'annonce

dien qui vous sere sans appointemens dans l'achat des marchandises & des denrées. Ses profits font un certain nombre de coris qu'il retire par toupie des Marchands Indiens. Ce droit s'appelle en Portugais de l'Inde, la Coustamade, Il monte fort haut dans les marchés confidérables : aussi les Indiens offrent-ils de l'argent pour être Serkars des personnes en place ; outre qu'ils se servent quelquefois du nom de ceux dont ils font Serkars, pour faire eux-mêmes le Commerce, en ne payant les droits que fut le taux fixé pour les Européens établis dans le Bengale.

VOY AGE
aux Indes
Orientales
It. Partie.

par un grand vestibule qui conduit au logement de Fauzdar; dans la troitième et lun très-beau Massigied, précedé d'un bassin pour les ablutions : le haut du Massigie est terminé par trois dômes en pierre revêtue de massic. On voit encore aux environs de ce Palais & fur le chemin plusseurs ruines de bâtimens en pierre & des restes d'escaliers dont le bas est garni de Sphinss en relies. La pierre est assignacommune a cette partie de la Côte. Les carrières d'où on la tire sont à six à sept cosses de Djassour : aussi les Massileds dans cette Aldée & les sondemens des maissons sont-

ils pour la plûpart en pierre.

Le foir j'eus un démêlé avec celui de mes Alkaras qui portoit les Lettres du Rajah. La modestie, ou plutôt l'économie qui me faisoit resufer les honneurs & les présens, ne lui plaisoit pas. Il voulut prendre un ton vis-à-vis de moi; & je me vis obligé d'en venir aux voies de fait, en présence de plus de cinquante Indiens, au milieu de la Kascheri. Je forçai ensuite cet Alkara de me remettre les Passeports. Il alla se plaindre au Fauzdar, qui me sit appeller. Mais sans daigner répondre à la sommation, je refait tranquille sur ma peau de Tigre; & ma sermete firrentrer l'Alkara dans le devoir. Je laissi mon scoond Alkara malade à Djaspour; mon Cuisinier & mon Saïs m'avoient déja abandonné: & comme je ne les avois pris à Balassor que pour soutenir le ton d'Envoyé, cette désertion, qui d'ailleurs' ménageoit ma bourse, ne me'estraya pas.

Indépendamment de ce qui formoit mon train, j'avois une espece de cortége, qui, sans m'être d'un grand secours, diminuoit pourtant l'ennui du Voyage. C'étoient dix-neus Cypayes Telongous, qui s'étoient lauvés de Schandernagor, & tâchoient de regagner leur Pays. Plusseurs 
étoient armés de sabres, les autres de bâtons; ils étoient 
conduits par un Indien que Mohammed Aali leur avoit 
donné à Balassor, & qui devoit les remettre à Ganjam. 
Ces Cipayes ayant appris que j'étois François, avoient 
forcé leur marche, & m'avoient rejoint à une journée de 
Balassor. Deux Fakirs Indiens s'étoient encore joints à 
ma petite troupe, & faisoient les mêmes journées que 
nous;

nous ; le premier , jeune homme de dix-huit ans , fait autour , tout couvert de poussiere , de cendre & de Vorage bouse de vache, & nud comme la main, nous amusoit aux Indes par ses culbutes & par les tours qu'il faisoit dans la route. Le. Partie. Me fachant Européen, il s'étoit attaché à ma fuite, dans l'espérance que je le guérirois de certain mal produit par son incontinence. Le second Fakir étoit un homme de quarante ans , bon dévot de Jagrenat , qui faisoit le pélerinage avec une belle Fakiresse de dix-huit à vingt ans, qu'il faifoit passer pour sa femme. Une taille haute & déliée, la jambe fine, le bras bien fait, une tête noble, le regard affuré & tendre, de grands yeux noirs & pleins de feu, une petite bouche avec des dents du plus bel yvoir ; toutes ces perfections failoient presqu'oublier que cette Fakiresse avoit la peau noire. Ses yeux se fixoient volontiers sur moi, & plusieurs fois elle s'offrit avec une honnête timidité pour faire cuire mon Kicheri. Mais j'étois trop occupé de mon voyage & du personnage emprunté que je jouois, pour être fensible à ces avances. Mon Alkara, petit maître dans son espece, qui portoit la toque haute, toujours le Betel à la main, & le jarret bien tendu, profita de mon indifférence; & le Fakir qui le voyôit se charger des frais du voyage, parut n'en pas prendre ombrage.

Je partis le a Juin de Djáfpour, & trouvai au-dela de certe Aldée le Modaguin, qui fe jette dans la mer, lorsque son lit est plein; il étoit alors à sec. Deux cossessuls soin est le Karsou, petite Aldée avec Tchoki: on voit dans cette Aldée avec Tchoki: on voit dans cette Aldée les ruines d'un grand Palais de Mohammed Taki khan, suivir d'une espece de Fort ou enceinte en terre qui autresois étoit garnie de canons. A une demi-cosse de les autres son à voûte sur les arches son à voûte sur handle des bas-sonds sur un pont de pierre polie, dont les arches son à voûte surhaussée les quatre coins garnis d'especes de ni-ches. Un peu plus loin est un Tchoki; & à une demi-cosse de ce Tchoki, le l'amoni, grande riviere gardée par un Tchoki.

Au delà est l'Aldée de Tilsasen.

Je m'arrêtai quelque tems fur les bords du Bameni; & fatisfait des foumissions de l'Alkara, je lui rendis les Dastoks.

\*\*Tome I.\*\*

VOY AGE aux Indes Orientales, Ic. Partie. J'agis prudemment, fans le Gavoir; trois heures après il eut ou occasion de me faire repentir de ma séverite. A une demi-cosse de manicosse de mentre de Romires (Caimans) qui l'outre fon nom de la quantiré de Komires (Caimans) qui l'nourir: cette riviere étoit alors à sec. Une cosse & demie plus loin, est le Galgati, peu large, mais fort prosond : nous le passames sur un pont, & primes ensuire entre les montagnes, les laissant à l'Est & à l'Ouest à une portée de canon. Toutes les Aldées étoient presque défertes : le Pays avoit été pillé par les Fakirs de Jagrenat. Nous trouvàmes un Tehoki près du Guinkti, riviere considérable; & con-deçà de cette riviere, l'Aldée d'Arckpour. Les bords du Guinkti sont couverts de bois remplis de Tigres. A deux cosses du Galgati, est un ancien Saraï détruit.

A une demi-cosse de ce Sarai, nous rencontrâmes l'armée des Fakirs de Jagrenat. Un Fakir de mauvaisse mine nous avoit apris une heure auparavant que nous n'en étions pas loin. Le jour baissoit; tout étoit désolé à in ronde: j'aimai mieux m'exposte aux Fakirs, qu'aux Tigres,

& continuai ma route.

Ces Fakirs font des Pelerins qui se rendent à Jagrenat de toutes les parties de l'Asie. Ils y vont un à un de la Presqu'Isle de l'Inde, du Bengale, de la Tartarie : j'y ai vu jusqu'à des Chrétiens Noirs. A plusieurs cosses de Jagrenat, les Tchokis exigent d'eux des droits affez confidérables qui font partie du revenu du Rajah, qui releve de Katek. Ils sont encore obligés de payer deux roupies par tête aux Tchokis qui font à l'entrée de la Ville, & de présenter au moins une demi-roupie au premier Brahme de la Pagode, pour être admis en la présence de Jagrenat. Comme alors ils ne font pas les plus forts, ils donnent ce qu'on leur demande, & se dédommagent, au retour, de cette maniere. Après avoir fait leurs dévotions, ils s'assemblent tous à quelques cosses de Jagrenat, & choisissent un Chef auquel ils donnent l'équipage d'un Général, des Gardes, un Éléphant, des Chameaux &c. Les Pelerins qui ont des armes, forment ensuite une armée partagée en différens Corps , qui marchent affez en ordre, mettent à contribution les Vil-

lxxv

les des environs, pillent & brûlent les Aldées. Quelquefois VOYAGE même le Rajah, est obligé de se racheter du pillage. Ces violences durent jusques affez avant dans le Bengale, où, à Orientales, cause des fortes Garnisons & des Troupes qu'ils sont expo- le Partie. fés à rencontrer, ils se dispersent, & portent ensuite chacun dans leur Pays les Indulgences de Jagrenat. De cette maniere, le Rajah, les Brahmes & les Pelerins s'enrichiffent, pour ainsi dire, par une convention tacite; & c'est comme ailleurs le Peuple qui paic.

L'armée des Fakirs que je rencontrai, étoit environ de six mille hommes. Je sus arrêté par l'avant-garde composé de quatre cents hommes. Elle étoit sur deux lignes. dans une grande plaine : à la tête, marchoient trois hommes de haute taille, fort bien faits, qui, de la main droite, tenoient une longue pique, & de la gauche, une rondache; Le reste étoit armé de sabres, d'arcs, de fusils à méche. Ma petite troupe n'auroit pas brillé vis à-vis deux. Ils me demanderent fierement d'où je venois, & où j'allois. Mon Alkara, après le compliment Religieux, Namou norogne[1], leur montra le passeport de Rajah Ram Alkara, & leur dit que je venois de Moxoudabad, que j'étois un François échapé de la ruine Schandernagor, qui tâchois de regagner Pondichery par Ganjam : mon titre d'Envoyé m'auroit nui dans cette occasion, & m'auroit fait supposer des richesses ou des bijoux que je n'avois pas. Mon attirail leur confirma le rapport de l'Alkara : ils baiserent avec respect la Tchape du Rajah, & me fouhaiterent un bon voyage. Les voyant s'humaniser ainsi, je leur demandai un passeport pour le reste de l'armée. La proposition leur parut singuliere; & ils me l'accorderent de bonne grace. Pendant plus de deux cosses, je rencontrai des bagages de toute espece, escortés par des bandes de cent & de deux cents Fakirs; & j'avoue que le passeport de l'avant-garde ne me tranquillisoit pas trop sur le zéle intéressé de ces Dévots d'une nouvelle trempe. Je passai la nuit à Padempour, éloigné de deux cosses & demie de

[1] Namo Naraien , c'est à dire je vous invoque (je vous releve, je bénis) Vijehnou. Naraien est un des noms de ce Dieu, qui est adoré à la côte d'Orixa, fous le nom & la figure de Khrefchnou.

Orientales . It. Partie.

l'endroit où j'avois rencontré les Fakirs, & eus beaucoup VOYAGE de peine à y trouver du ris pour ma petite troupe : Les Pelerins avoient pillé le Bazar & la maison du Moudi,

Le 3, à deux cosses de Padempour, nous passames le Maaladda dont le lit, qui est extrêmement large dans la faifon des pluies, étoit alors à sec. Au-delà, nous fûmes arrêtés à un Tchoki, près du Gât de Djoguera; l'Alkara montra ses Lettres; & un homme du Tchoki nous accompagna jusqu'à Katek. Nous laissames dans l'Ouest auprès des montagnes, le Fort de Barbati qui domine le Maaladda Nous vîmes sur la route le Dergah de Kadam Rezoul, beau bâtiment gardé par des Moullas Mahométans . & entourré de tombeaux & de maisons. Le reste du chemin, pendant une cosse, étoit rempli de Masdjeds & de jolies maifons de campagne.

J'arrivai sur les onze heures à Katek. Depuis Moxoudabad Katek est la plus grande Ville que j'aie vuë dans ces contrées: on y rencontre plusieurs maisons à deux étages. Le Palais du Nabab est dans la Forteresse ; mais ni les troupes de ce Prince, ni le Fort, grande enceinte de pierre sans bastions, n'avoient pu garantir cette Ville du pillage des Fakirs.

Je ne trouvai pas le Nabab à Katek; & il fallut faire les deux tiers de la Ville, pour me rendre chez Rama Pandet, son Betha. Ce Seigneur étoit au bain, lorsque j'arrivai. On me fit traverser deux petites cours fermées par des murs de nattes ; & je montai fur un petit Divan de terre, couvert d'un tapis rouge, & dont le toit étoit si bas, qu'on ne pouvoit gueres s'y tenir que courbé. Au bout d'une demiheure, je vis entrer, par une porte basse, qui, du corps de Logis répondoit dans le Divan, un grand homme de quarante ans, tout couvert de bijoux d'or, & nud jusqu'à la ceinture, avec le cordon de Brahme en écharpe. C'étoit Rama Pandet, à qui je remis les Lettres de Rajah Ram Alkara, & celles de Mohammed Aali. Il m'embrassa, en me prenant les mains, & portant sa tête au-dessus de mon épaule gauche : & nous nous assîmes. Le Betha étoit accompagné de deux de ses Sécretaires qui parloient Persan, & qui me ser-

virent d'Interprêtes. Après les premiers complimens, qui Voyage furent très-gracieux, il me présenta cinq betels, me demanda ensuite des nouvelles du Nabab de Bengale; nous par- Orientales, lâmes des guerres de ce Pays, de M. de Bussy dont il me parut avoir une grande idée, & voulut scavoir si j'étois envoyé pour le faire venir dans le Bengale, Rama Pander comptoit d'abord que j'étois le Bara Saheb ( le Chef ) de Cassimbazar. Lorsque je l'eus détrompé, & qu'il eût vu la modestie de mon train, je m'apperçus que son air n'étoit plus si affectueux. Il me promit neanmoins, pour le lendemain, cinq heures du matin, un Paravana du Nabab de Katek . & une Lettre du Fauzdar de Barbati pour son Betha . qui résidoit à Pipli. Je quittai Rama Pandet, enchanté de sa politesse, mais comptant peu sur les Lettres qu'il m'avoit promifes, & j'allai patfer le reste de la journée sous un Angar où ma petite troupe pouvoit tenir commodement,

Nous partîmes le 4, à sept heures du matin, après avoir attendu deux heures les Lettres de Rama Pandet. Au-delà de Katek nous traversâmes le Kadjori presqu'à sec. Le lit de cette riviere est fort large; le milieu, quand ses caux font balles, forme une espece d'Isle qui est gardée par un Tchoki. Mon Alkara fut arrêté dans cet endroit; pour moi, je passai outre, & l'Alkara me rejoignit quelque tems après. A quatre cosses de là, nous trouvâmes près d'un étang un autre Tchoki, qui portoit le nom du Fakir Indien Kesendas Kakara; & une cosse & demie plus loin. le Tchoki de Kovamari. Nous nous arrêtâmes à cinq coffes de-là , à Balenta , Aldée affez confidérable , gardée par une Fortéielle où je vis deux canons en batterie. Nous y éprouvâmes encore des difficultés de la part du Tchoki ; & cela me détermina à envoyer en diligence mon Pion à Katek chercher les Lettres que Rama Pandet m'avoit promifes.

Le 5, nous partimés de Balenta, & rencontrâmes à deux coffics de cette Aldée, le Kousbalta que nous còtoyâmes une demi-coffe, à la vuë d'un Tchoki que j'avois mis en fuire. Nous palsâmes une coffe plus loin, par Serkana. A une coffe de cette Aldée, coule le Modoupour, riviere affez confidérable: nous le pafsâmes, & nous nous rendimes à Pipli qui en eft éloigné de deux coffes.

VOY AGE
aux Indes
Orientales,
Ie, Partie.

Lorfque l'entrois dans cette Ville, un homme d'une phisionomie fort commune, s'avança vers moi, un gros bâton à la main, & prit la bride de mon cheval, en me commandant de m'arrêter. Dans le premier mouvement, je lui donnai un foufflet de la main gauche, & tirai le fabre de la droite. Cet homme court comme un furieux dans l'Aldée. & se rend chez le Betha, demandant justice de l'affront que je lui ai fait. J'ignorois ce qui se passoit. & traverfois l'Aldée, où je vis plusieurs Corps-de-gardes remplis de Soldars. Les Cipayes Telongous, qui étoient restés derrière moi, furent arrêtés, sans que je m'en appercusse, sur le prétexte qu'ils étoient Bengalis, & alloient en pelerinage à Jagrenat. Pour moi, je continuai ma marche, jusqu'au bout de l'Aldée, où je m'arrêtai fous un arbre qui étoit au bord d'un grand étang. Je confidérois de-là le Fort qui étoit en face, & allois mettre pied à terre, lorsque je vis courir à moi un jeune homme de dix-huit ans, bien monté, accompagné d'une quinzaine de Cavaliers Marates, armés d'arcs & de piques. Le jeune homme me fit signe avec une baguette de fer qu'il tenoit, de le suivre, & je sus sur-lechamp entouré de ses gens. Je m'appercus alors que j'étois feul avec mon Alkara: mais ne songeant pas à l'homme que j'avois frappé à l'entrée de lAldée, je crus qu'il seroit simplement question de m'expliquer, comme j'avois fait à Balassor & & Katek, & fuivis les Marates. A mesure que nous passions devant les Corps-de-gardes, les Soldats se joignoient à ceux qui m'escorroient : de facon que l'étois au milieu de près de deux cents hommes, lorsque j'arrivai à la maison du Betha, C'étoit le jeune Marate qui m'étoit venu chercher; il m'avoit devancé, & m'attendoit dans son Divan avec trois Conseillers d'un âge avancé. Je vis en entrant dans la cour, tout mon monde désarmé, assis sur le sable; & à l'entrée du Divan, l'homme que j'avois frappé, qui crioit comme un Énergumene, montrant son visage, ses bras. Je montai seul & voulus entrer dans le Divan; mais on me fit refter un peu plus bas entre quatre Sentinelles. Je compris alors de quoi il étoit question; je regrettai les Lettres de Rama Pandet, & prenant fur-le-champ mon

parti, je mis la main à mon pistolet d'arçon, prêt à frapper le premier qui oferoit me toucher, les yeux fermés fur les suites. Voy AGE

Le jeune Botha, avec une gravite au-dessus de son âge, fit aux Indes venir l'Alkara, & lui demanda qui j'étois & où j'allois. Ce- Orientales. lui-ci voulut faire l'Orateur, & crut se donnet de l'importance, en relevant Rajah Ram, son maître; le jeune Marate, sans s'émouvoir, lui fit distribuct douze coups de souce fur les épaules, en lui difant : apprends que je n'ai nul rapport à ton Rajah de Balassor. Cette seene avoit de quoi m'effrayer: mais j'étois disposé à tout, & payaide fermeté.

Le Betha sçachant que je parlois Persan, sit venir un Marchand de l'Aldée qui sçavoit cette Langue, & me servit d'Interprête. Aux premiers mots, je crus voir dans les yeux de cet homme, qu'il prenoit part à ma situation, & desiroit que l'affaire s'accommodât. C'étoit en effet de cette seule maniere qu'il pouvoit espérer quelque récompense. On me demanda d'abord pourquoi j'avois frappé le Cotoual. Je répondis que celui que j'avois frappé, n'avoit nullement l'air d'un Cotoual; que les François, Peuple guerrier, comme les Marates, repoussoient la violence par la force; que d'ailleurs j'avois moins frappé le Cotoual, que détourné sa main qui saississoit la bride de mon cheval. Cette réponse fut prise pour ce qu'elle valoit. Je m'apperçus pourtant que les Gardes n'étoient pas fâchés que M. le Cotoual eur une fois recu quelques mortifications.

On me dit, en second lieu, que depuis quatre ou cinq Tchokis, je n'avois payé aucuns droits; qu'un grand nombre de Bengalis que je menois avec moi, s'en étoient de même exemptés; & qu'ainfi, indépendamment de la réparation due au Cotoual, il falloit payer six cents roupies. Quand je vis que l'affaire commençoit à se civiliser, je crus qu'il falloit doubler de fierté. Je répondis que n'étant pas Pelerin de Jagrenat, je n'avois aucun droit à payer; & que les perfonnes qui m'accompagnoient, étant spécifiées dans le Paravana du Nabab de Katek, & dans la Lettre du Fauzdar de Barbati, devoient jouir de la même exemption. Le Fakir & la Fakiresse avoient eu la prudence de disparoître, & le jeune Jogui nous avoit quitté à la rencontre de

l'armée des Pélerins de Jagrenat.

aux Indes Orientales . It. Partie.

Cette réponse auroit étébonne, sile second Alkara cût été VOYAGE présent. Le seul effet qu'elle produisit, fut que de six cents roupies, on rabattit à deux cents. Je refusar de les payer, parce que je ne les devois pas, & fur tout parce que je ne les avois pas. A ce refus, les Conseillers se consultent avec . le Betha; leurs regards & l'air inquiet de l'Interprête ne m'annonçoient rien que de finistre, lorsque je vis arriver en diligence l'Alkara de Rama Pandet. Il avoit marché jour & nuit, prévoyant les difficultés qu'on me feroit aux Tchokis. & en particulier à celui de Pipli. Il apprit à l'entrée de l'Aldée l'embarras dans lequel j'étois; ce qui lui fit hâter le pas : & il étoit si éssoufflé, qu'il n'eût que la force de présenter ses Lettres, sans pouvoir presqu'articuler un mot.

A la lecture de la Lettre du Fauzdar de Barbati, adressée à son Betha résident à Pipli, tout changea de sace : les Soldats prirent par les épaules le Cotoual qui se débattoit en demandant justice & le mirent dehors. On me dit enfuite que je pouvois me retirer avec mes Domestiques particuliers, mais que les Cipayes resteroient. Trop heureux de me voir hors d'affaire j'allois accepter ce parti : leurs cris & la compassion me firent hazarder un dernier effort. Je dis au Betha que je ne partirois pas, sans le nombre de personnes spécifiées dans mes Passeports. L'affaire fur un peu débattue, & se termina à ma satisfaction. Nous partîmes tous & allâmes préparer notre dîner au bout de l'Aldée sous l'arbre où l'on m'avoit arrêté. Avant que de partir je fis présent à mon Interprête d'un joli coûteau, & au Betha de six sleches de Bengale qu'il choisit lui-même dans mon Carquois. Il me régala d'un Betel : ses Cavaliers firent devant moi quelques tours de manége, lançant leurs javelots en l'air, & les recevant au galop; & nous nous séparâmes bons amis.

Il y avoit cinq cents Cavaliers Marattes dans le Fort qui étoit au-delà de l'étang au bord duquel je m'arrêtai avec ma troupe. Ainsi, pour peu que l'Alkara de Katek cût tardé, ce jour auroit vrai-semblablement été le dernier de ma vie. L'Alkara de Balassor en sut quitte pour se faire frotter le dos avec du Safran, du sel & du beurre, & pour mettre

mettre sa cabave. Mais ce qui l'affligeoit, c'est qu'il craignoit que ses Stigmates ne déplussent à la Fakiresse.

Orientales .

A Pipli, commencent les étangs quarrés en pierre, gar- aux Indes nis de degrés, qui, des quatre côtés, vont en talus jusqu'au fond, où ils se réunissent à une petite Pagode de pierre. Je partis le 6 de cette Ville, & rencontrai à une cosse, l'Aldée de Mokadempour, & une cosse plus loin, Mirmola. Le Pays est beau, rempli de Hameaux; les chemins sont bordés de Cocotiers, de Palmiers, de Cassiers, mais dangereux à cause des tigres. A une cosse de Mirmola, est Patnaeka pokor; & une cosse plus loin, Amedpour pokor. Je trouvai près de cet endroit un Tchoki de soixante dix Cavaliers Marates, & de cent hommes de pied, posté sur le chemin, pour faire payer les droits aux Pelerins. Un peu au-delà, on passe la riviere de Gadambari; & trois cosses plus loin, celle de Kabelpour, sur le bord de laquelle est l'Aldée de Dangadaepour. A une cosse de Kabelpour, est le Doria; & une cosse en-decà de Jagrenat, le Tcharnala, ainsi nommé de quatre Nalas (ou Nalis) qui s'y réunissent,

A une demi-cosse du Tcharnala, le Tchoki d'Atraranala (les huit Nalas ) voulut m'arrêter : je passai outre. J'en rencontrai un second proche de Jagrenat, qui ne me fit aucune difficulté, & me trouvai à la porte de

cette Ville, sur les deux heures après midi.

Jagrenat est à plusieurs Cosses de la mer. Cet endroit est célebre par trois grandes Pagodes, dont les Vaisseaux faifant route pour le Bengale, apperçoivent les Dômes de huit & dix lieues. Du côté de la Terre, une multitude de petites Pagodes accompagnées de bois & d'étangs en pierre de taille, forment à cette Ville une avenue très propre à nourrir la dévotion des Pelerins, & à récréer la vue d'un Voyageur.

Les trois Pagodes dont je viens de parler, sont renfermées dans une enceinte faite de pierres noires, d'une énorme groffeur, qui ne paroissent liées par aucun ciment. Cette enceinte peut avoir environ cent toises en quarré : elle est coupée par quatre portes qui regardent l'une le Sud, l'autre l'Est, la troisième le Nord & la quatrième l'Ouest. Les deux dernieres sont ouvertes. Les cuisines sont à côté de la porte de l'Est.

Tome I.

aux Indes Orientales . 1. Partie.

La Statuë de Jagrenat, figure d'homme, haute de plus VOY AGE de huit pieds & travaillée grossierement, est dans la Pagode la plus élévée. Tous les Bengalis, de quelque Caste qu'ils soient, excepté les Parias, sont admis en la présence de ce Dieu : mais ils ne peuvent prendre leurs repas, ni dormir, que dans les deux autres Pagodes.

> J'entrai dans Jagrenat par la ruë qui mene à ces Pagodes : elle est fort longue & ornée de plusieurs grandes maisons, accompagnées de jardins. J'aurois desiré de voir l'intérieur des Pagodes; mais malheureusement j'étois connu. & l'argent que j'offris, ne put engager les Brahmes à m'en

> permettre l'entrée : il fallut donc me contenter de confidérer les dehors de l'enceinte. A droite de la porte du Nord, paroît sur le mur un bas-relief représentant Jagrenat, sa fœur & son ftere. Je n'y vis aucune inscription en caracteres différens des modernes. Le vol du rubis qui formoit un des yeux de la Statuë de

Jagrenat, me fut confirmé : mais on me dit que c'étoit le Chef d'un petit Comptoir Hollandois, qui avoit fait le coup. L'autre œil cst, à ce que l'on prétend, formé par une groile escarboucle. Je pense, au reste, que ces pierres précieuses & les richesses immenses que l'on dit être renfermées dans le Temple de Jagrenat, sont de la nature du Pagode d'or massif. & de quarante-deux pieds de haut, que l'Abbéde Choisv Siam, P. 180. avoit vu à Siam. Les Rajahs & les Brahmes de Jagrenat font trop avides, pour laisser au bois & à la pierre des Ornemens précieux qu'il leur feroit facilede remplacer aux veux du Peuple, par de simples dorures, par des grains de

Je vis dans cette Ville quantité de Piras & de Casbis. Les premiers sont de petits Sanctuaires isolés qui renferment la Statue de quelque Divinité Indienne; les seconds font des arbres plantés à l'honneur de Jagrenat, & dont le pied est entouré de chaux. Les trois chariots sur lesquels on devoit promener ce Dieu, étoient fur le chantier. Les roues, faites à rayons comme en Europe, me parurent

verre ou par de faux rubis places dans des jours favorables.

Maure des avoir vingt pieds de diametre. Douze jours plus tard, j'au-Bramines, p. rois vu cette Procession qui est à-peu-près pareille à celle € 49. & Juiv.

de Ganga. Mes affaires ni mes fonds ne me permirent pas d'attendre le jour de cette cérémonie.

OY AGE

Orientales

Je me retirai dans un petit Verger de Cocotiers, où l'on m'apporta des lentilles & du ris, cuits sans poivre ni sel dans la Pagode de Jagrenat. Mon Alkara voulur me persuader que ces ségumes avoient un goût admirable. Pour moi, je les trouvai insipides, quoiqu'ils passassible. Pour moi, je les trouvai insipides, quoiqu'ils passassible préparés par la Déesse Lakhschimi. Il fallut pourtant s'en contenter, parce que dans le tems des préparatifs de la Féte des chariotes, on n'en trouve pas d'autres chez les Marchands. On vent aussi dans ces Pagodes des pains bénis que les Pelerins paient plus cher, & trouvent plus délicats que les pains ordinaires.

Je ne dirai rien ici de l'origine du Culte de Jagrenat [1], parce que je n'ai pas encore lu les Livres Sacrés des Indiens. De même, dans la suite de cette Relation, lors-

[1] II est parlé fort au long de Jagrenar dans l'Épour Fédum, Ouvrage traduit de l'Indieu que M. de Volisites a euvoyé en 1794 à la Bibliotheque du Roi. Ce Manusferir apporté en France par M. de Modave, vient originairement des appiets de M. Barthelemy, feond de Confell de Pondichery, qui vusifemblablement avoir fait traduire l'original par les Interpretes de la Compagnie qui vete: les Interdocuerations Barbe de Chumonous, les Coriexas de Contespasiètre pas fischés de trouver ici le moretau de l'Épour Fedum qui a rapport au Culte d'une des pous elébres Villes de l'Inde.

Le Chapitre III. du Livre VII commence aind: «Pai encote une queftion à veus fairc (cell Biache qui patel ) au figire de Khrichnou, qu'on adort dan » l'Outkolo Dekan, appellé aujourd'hui l'Oriza, fous la figure d'un tronc de bois, » l'ai donné à ce bois le nom d'Eire fupréme. l'ai fait fon Hithoire fort au long ; » [z l'ai même enfeigrée. Bien des Esparans penten là-delles comme moi.

<sup>1</sup> all y est autrefioi dans l'Outrolo-Dekan ou l'Oriraz, un Sai appellé IndoDounnen. Ce l'enice qui foishaisei fincerensent de fe fauver, voyori à regret
qu'il aivoit encore rien fair dans tour le cours de fa vie qui più lui affurer un
fort plus heureux aprèt în mort. Cette penfe l'a Hiligeoit beaucouy. Il commanique plus d'une fois fe i inquiétudel lui-defus à Bramma à quatre vifages, dont
il avoir fair fa Divrinief favorite, è lui demanda quel feroit fon fort apres fa
mort. Bramma touché de fes peines, & charmé touts à la-fois de voir dans lui
tant de bonne voolone, lui dit un jour ceffer grand Prince de vous inquiéter fair
is vortre fort à venit ; je vuit vous enfeigrer un moyen de vous en affutet un qui
fere vrainnen faigne d'envie, e. qu'in metra le comble à tour vou struet. Tout
appellé Nilo, qui a deux lieures & denic d'étendoet. Elle porte aufi le noun de
Poursuficheonor, da nome da bler qui y labibiroi autrefiois Cette montagne
sell un lieu vrainnent facet, & qui a encore le pouvoir de pardonner les préchés.
Du tens da presentie à go ou pyoque un Temple cout de croofacré à Vichnou,

VOY AGE aux Indes Orientales Je. Partie, que j'aurai occasion de parler de la Religion de ces Peuples je me contenterai de rapporter ce que j'ai vu, ou ouï dire,

Elere (upreime. Il fublishe encore; mais il a die enferchi fons le fable & ne parroir plus. Enites-en revivre la mémoire, renouvelle les facrifices qu'on y orforis dors. & vous vous afforces un fort forum. Le Rei charmé de ce qu'il
evenir d'entendre, demands quidé écoient coux qu'i avoient fait blist ce l'emreis, grand Rou, répondit l'arman, qui le ficue bibit danc le premier âge du
Monde, & qui protaterent pat-la aux hommes le bonbeur de voir fur la l'ere
l'êtte fuprice ne perfonne, & un moyen fin de fauver. Allee donc, tenouvuelez enoore une foi s'a mémoire d'un liteu fi respectable; faines y défendée
de nouveu l'être faprice, & vous leup protatere le même bonheur Le moyen
de rouver un Temple enfeveli fons le faile, répondit le Roi avec inquisituel
de ne faturoi suma cu evenir à bout, if vous ne vous donne égalèment la
che ne faturoi sumai cu venir à bout, if vous ne vous donne égalèment la
nin qu'il trouveroir dans un déang tout aujest planess indices, & lui dit enhis qu'il trouveroir qu'un on deseq tout aujest planess indices, d'un dit out torque
aufil ancienne que je Monde, un poutroit le lail montre.

» Le Roi fatisfait rendit grace a Bra n na , & s'en fut, Il ne fut pas long rems » à chercher l'étang dont Bramma lat avoit parlé : il y vit en effet une Tottue » d'une groffe it pro ligicufe, qui l'ayant appereu s'approcha des bords, & luit n demanda qui il écoit, d'on il venoit, & ce qu'il cherchoit dans ce lieu. Je » suis Roi de naissance, répondit Indro Doumeno; mais je ne suis par état que » pécheur, & le plus grand des pécheurs. Le Dieu Bramma m'a dit en général. » qu'il y avoit un he i facté fut la montagne Nilo, mais il n'est point entré dans » un plus grand détail, & m'a renvoyé auprès de vous, m'affurant que vous êticz » parfaitement au fait de rout ecla , & parfaitement en état de m'y mettre. Je » fuis charmé, Prince, tépondit la Tortne, que vous me foutniffiez une occa-» fion de contribuer au bonheut des hommes , & à leur utilité. Je ne suis pas en » état de remplir tout-à-fait vos vœux, parce que mon grand âge m'a fait per-» dre la mémoire, mais je vous donnerai au moins quelques indices fue ce que w vous m'avez demandé. Il y avoit autrefois sur la montagne Nilo un Temple » fameux par son éclat & par ses richesses. Le Dieu à quatre bras , le Dieu des » Dieux y faifoit fa demeute : tous les Dieux venoient affidument lui rendre leurs » hommages; c'éroit de tous les lieux le plus fréquenté, & c'étoit là commu-» nément que les Dieux venoient se satisfaire & contenter leurs pailions. Depuis » long-tems la met a couvert ce lieu facté , & le Dien n'y recevant plus les fa-» crifices de personne, s'est retité dans le Veikountan ; je sçai en général que ce » Temple est enfoncé environ une lieue sous le fable : mais je ne me souviens pas précifément de l'endroit ou il cit Je vous enfeignerai cependant un moyen » für de le découvrit. Vous trouverez auptès de l'étang appelle Markondeo, une » Corneille qui jouit de l'immortalité ; interrogez la fut tout cela, & vous apm prendrez fürement d'elle tout ce que vous souhaitez scavoir,

Le Roi fur tout de fuite chercher l'étray dont on loi avoit parlé, & v trouvace offée une Cormille, que le nombre de fes années avoit était banchir. Il la «falsa profondément « lui diris Cornellie qui jouifiez de l'immortalité, vous » overe d'ezant vons un homme que le chaptin dévore, « li m'et que vous qui » puiffez me foulager. Qual ett donc le fujet de vou peines, reprir la Corneillé, « Q que puis-je fuir pour cel » Je vous le drais, répondir ladro Doumeno ; » mais je vous prie de ne me rice carbir fur tout de ce que je vous demande, « de me dire a vuix ice qui one fl. Diter-moi doue d'abord quel et le premier Sans porter de jugement. La comparaison que j'ai faite de Voyage ce que les Voyageurs disent de la Religion & des usages aux Indes

Orientales . It. Parties

» Roi qui a regné dans ce Pays , & qu'est-ce qu'il a fair. La Corneille qui se res-» fouvenoit parfaitement des histoires de l'ancien tems , lui dit : le premier Roi » qui a regné dans ce Pays s'appelloit Soturanouno. Il eut pour fils Bichio Bahu, » & de celui-ci naquit Indro Dumeno, qui ayant toujouts eu pour Bramma à » quatre vifages, une pieté fincere, s'est depuis quelque tems retiré aupres de » lui , & est allé jouir de la présence de ce Dieu. Ce Soturanouno dont je vous ai » parlé gouverna ce Pays avec beaucoup de bonié, & avoit pour les Sujets la » vraie tendresse d'un pere. Parmi les grandes actions qu'il a faites il y en a une so en particulier qui éternisera à jamais sa mémoire : c'est qu'il a eu la gloire de » faire descendre le Dieu des Dieux du Veikountan, pour le faire habiter sur la 30 Terre. Il lui avoit fait bâtir sur la montagne Nilo un Temple magnifique : les so murailles en éwient d'or, & l'intérieur étoit enrichi de tour ce qu'il y a de » plus précieux en pierseries. Les âges se sont succedés les uns aux aurres ; & ran-» dis que tout a péri, ce Temple à toujours subfisté. Il subsiste encore aujouro d'hui : mais depuis long-tems la mer l'a enseveli sous le sable , & il ne paroît » plus. Depuis ce tems le Dieu qui l'habisait a quitté à la vérité ce lieu char-» mant, & n'a plus habité dans ce Temple ; mais il ne voulut pas quitter une » montagne qu'il avoit confacrée par sa présence, & y resta sous la métainor-» phose d'un arbre. Un jour le l'énitent Markondeo, qui depuis nombre de sié-» cles faifuit pénitence sur cette montagne, voyant que cet arbre ne donnoit point ad'ombre, en fut indigné, fouma fur lui & le réduisit en cendres. Cependant, » comme cer arbre étoit Vischnou, étoit l'être supreme, & que par-la il devoit » être immorrel de sa nature, il ne fut pas tout réduit en cendies, & il en est refté encore le tronc. Je ne me souviens pas de l'endroit où étoit eet arbre ; » mais je fçais bien qu'il a été téduit en cendres en partie, & que c'étoit une métamorphose de Vischnou. Vous souviendriez-vous, dit le Roi, de l'endroit so où étoit le Temple, & pourriez-vous me le montrer? Oui sans doute, reprit and a Corneille ; your n'avez qu'a me suivre, & il ne faudra pas aller bien loin-» Dès qu'ils furent arrives à l'endroit , la Corneille se mit à creuser la montagne » avec lon bec , & après avoircreule une lieue de profondeur , elle lui fit voit le » Temple magnifique qui avoit servi de demeure à Narajon le Dieu des Dieux . » & la couvrit de nouveau. Le Roi convaincu de la vérité de tout ce que la Corso neille venoit de lui dire, & charmé d'avoir trouvé ce qu'il fouhairoir, s'adressa » encore à elle, & lui dit : voudriez-vous me dire encore de quels moyens je » pourrai me servir pour réveiller dans l'esprit des Peuples, la mémoire d'un » lieu si sacré, & lui rendre son premier éclar. Ce que vous me demandez, ré-pondit la Corneille, est au-destus de moi. Mais allez trouver Bramma, & il » vous dira ce que vous aurez à faire pour cela ».

Dans le Ch. IV. Chumoniou, qui paroît être de ces Indieus nommés Ganigueuls, qui ne reconnoillent que l'Erre fuprême, réfute le récit de Biache par des raifons d'abfurdité & d'impossibilité ; raisons que l'on peut allegier contre toute merveille, contre tout rair hors du cours de la Nature, & opposé à ce que nous pen-

fons d'après ce qui se passe tous les jours sous nos yeux.

Le titre du cinquième Chapitre est, «De l'Histoire de la Ville de Pourousenome & du Dieu Zaguatnato, appellé ici Jeangrena, & fon Temple, la Pagode noire ». Biache continue. « Endro Doumeno convaineu de la vérité de ce que la Cor-» neille lui avoit dit, suivit le dernier conseil qu'elle lui donua, & fut de nouafveau trouver Bramma. Après lui avoit offert plufieurs fois ses adorations & fee VOY AGE aux Indes Orientales, 10, Partie.

de Parses, avec ce que contiennent leurs Livres sacrés, m'a plainement convaincu que dans l'étude des opinions, des dogmes & des cultes Religieux, la lecture des Livres

» hommages, il lui dit : j'ai trouvé, comme vous me l'avez annoncé, la mon-» tagne Nilo ; j'ai vu le Temple magnifique qui a servi autresois de demeure à » Vischuou ; mais comment dois-je m'y preudre pour rappeller dans le souvenir » des Peuples la mémoire d'un lieu si respectable, & lui rendre s'a premiere splen-» deur t Si j'y fais bâtir une Ville, quel nom dois-je lui donner. Je sçai que » Vischuou doir de nouveau houorer de sa présence ee lieu sacré sous la figure » d'un trone de bois : mais comment y viendra-t'il , & quels sont les préseus » qu'il faut lui faire ? Daignez grand Dieu m'instruire là dessus. Pour rendre à ce » lieu sacré son premier lustre, répoudit Bramma, faires bâtir un nouveau Tem-» ple au-dessus de l'endroit même où se trouve l'ancien. Vous lui donnerez le nom » de Seridschoul. Qu'il ne soit pas de la même magnificence que le premier. Les » Peuples réduits aujourd'hui à la derniere misere, l'emporteroient par pieces, » & votre travail deviendroit inutile. Il suffira de le faire de pierres. Pour pro-» curer aux Peuples qui viendront en foule le visiter toutes sottes de commodités, » vous ferez bâtir en même-tems une Ville à qui vous donnerez le nom de Pou-» rouschottomo. A peine aurez-vous fini tout cela, que le troue de bois qui doit » potter le nom & 'la figure de Khrischnou, viendra de lui-même sus la merz vous aurez soin de le transsporte dans son Temple. Bischokomo ly façon-» nera, & lui donuera la figure du Dieu. Vous mertrez auprès de lui Schubodra, » fa fœur & Boloramo, fon frere. Vous leur offrirez des Sacrifices jour & nuit, » mais en particulier . le matin , à midi , le foir ; & par là , non-seulement vous , mais tous ceux qui imiteront en cela votre exemple, s'affureront le Veikountan. » Comme le Dieu ne pourra pas manger tout ce qui lui sera offert dans les dif-» férens sacrifices, les hommes trouveront de quoi se purifier en mangeant ce qui m en restera. Heureux reux qui eu pourront avoir quelque petite partie , ils iront » fürement dans le Veikountan; & pour faire connoître toute l'excelleuce des » restes du repas de Khrischnou, e'est que si, par inadvertance on vient à en » laisser tomber par terre , les Dieux se le disputeront , quand bien même les » chiens en auroient déja mangé une partie. Enfin , quand un Paria l'en tireroie » de la gueule d'un chien pour le porter à la bouche d'un Brahme, ce ris est si » pur & a rant de vertu , que malgré tout cela il le purifieroit tout de suite. » C'est la Déesse Lakschimi qui fait la euisine, & qui prépare elle même les mets 29 qu'on doir servir à Khrischnou, & la Déesse Ounopourna qui les distribue. » Une partie de l'arbre Kolpo descendra du Schvarguam, pour veuir se placer au » milieu de votre nouvelle Ville, Vous sçavez que c'est un atbre qui ne meurr » pas , & qu'il suffit de souhaiter quelque chose de lui pour l'obtenir sur le-champ , » de quelque nature que soit le souhait qu'on a pu formet. Voir seulement le » Temple que vous bâtirez, sera un acte de verm qui n'a point son égal. Rece-» voir des coups de bâton ou de bambou de eeux qui le desserviront, en sera un » tout égal. Iudro & tous les autres Dieux babiteront votre nouvelle Ville, & feso ront compagnie au trone de bois qui doit porter le nom de Khrifchnou. Le » côté de la Ville qui regarde la mer aura encore quelque chose de plus particu-» lier & de plus facré : ceux qui l'habiteront croîtront de jour en jour en vertu. » Vons donnerez le nom de Konoko au fable de la mer qui se trouvera dans cer » endroit-la : eeux qui mourront dessus iront surement dans le Veikountan. Voilà. \* l'rince . la répoule à ce que vous m'avez demandé. l'arrez incellamment , allez

Ixxxvii

Originaux étoit un préalable nécessaire ; qu'elle étoit même Voy ACE le seul fil qui pût conduire dans le labyrinte d'une Religion divifée comme celle des Indiens, en quantité de Sectes, & répandue, depuis plus de deux mille ans, dans la plus grande partie de l'Asie. Un Tartare s'exposeroit à ne prendre qu'une

" exécuter ce que je viene de vous prescrire. En attendant que eela soit fait, y Vischnon sous la figure de l'arbre qui doit servir à former le trons dont je vous " ai parlé , croîtra & le fortifiera.

. Indro Doumeno après avoir rendu ses actions de grace à Bramma, s'en fut . exécuter ses ordres. Il fir batir le Temple & la nouvelle Ville Tour étoir déja " fini , & le Dieu ne paroissoit pas. Cela commençoit à lui causer de l'inquié-., tude : mais peu de jours après , s'étant levé de grand marin , il vir fut la met se ce tronc d'arbre rant defité. Il se prosterna par terre , & s'écria dans l'excès de " sa joie : le jour d'aujourd'hui est le plus heureux de mes jours. Je comprens à " ce moment, & j'ai des preuves certaines que je fuis né lous une étoile favo-, rable, que mes actions & mes facrifices ont été acceptés , puisque j'en rerire a, un fruir si précieux , & que je vois de mes yeux celui que les hommes les plus ", éclairés & les plus verrueux ne peuvent voir. Après quoi le Roi se leva & ", fur au-devanr du Dieu. Il fut suivi de cent mille hommes, qui le chargerent ", fut leurs épaules & le porterent dans le Temple. Peu de rems après arriva Bifchiokormo, Charpentier de naissance, & très-habile dans son mérier. Il se 2, chargea de seulpter la pièce de bois informe & monstrueuse qu'on venoit de " mettre dans le Temple, & de lui donner la figure de Khrischnon : mais il mie a, une condition; c'est qu'il finiroit l'ouvrage dans une nuir, & que personne ne ", viendroir le voir travailler. Comme il le faisoir sans bruit , le Rei toujours ", dans l'inquiérude, s'imagina qu'il s'en éroit allé, & fut sans faire de bruie a épier par le trou d'une feuêtre s'il travailloit ou non. Comme il le vir occupé " à son ouvrage, il se retira fort content. Bischiokormo qui l'avoir apperçu a, fur le champ , se retita suivant la condition qu'il en avoit faire. & laissa l'ou-", vrage tou: informe : de forte que le tronc sella presque tel qu'il étoit, & qu'on ", y reconnoissoit à peine les premiers traits d'une figure liumaine. Le Roi ne ", laiffa pas d'en faire la Divinité & de Ini offrit les facrifices Il lui donna , même la fille en mariage, & la fête en fut célebrée avec toute la folemuité ", possible. Voilà quelle est l'Histoire de la Ville appellée Pourouschottomo, & du ", rronc de bois qu'on y adore. Il porte le nom de Zaguatnato, c'est à dire de Maître du Monde. Il y a routes les années un concours de monde infini ...

Dans le Chapitre fixième, qui est le dernier du septième Livre, Chumontou réfute ce que Biache vient de rapporter par les mêmes conféquences que dans le Chap. IV.

Dans le Recueil des Lettres édifiantes (T. 12. p. 419) le P. Tachard a auffi parlé d'une poutre de bois rouge, jettée par la met fut le rivage, & qui devint la flatue de Jagrenat. Il cite en témoignage la tradition du Pays, explique à sa maniere le merveilleux dont les Pretres seurent profiter. Mais il est difficile d'accorder la vénération que l'on a pour ce Temple dans plus de liuit cens lieues de Pays, avec l'évenement tel que le rapporte ce Missionnaire ; il falloit qu'avant cela le lien fut déja célebre dans l'Inde.

On peut encore consulter sur Jagrenat les Voyages de Tavernies in-40. T. IL. Liv. III. chap. a , p. 160, 361 , & ceux du Cap. Hamilton , vol. t. ch. XXXI. P. 380-386.

VOY AGE aux Inses Orientales .

connoissance imparfaite de la Religion Chrétienne, si, pasfant même dans les Royaumes Chrétiens les plus instruits. il se contentoit d'entrer dans les Eglises, de questionner le le. Parite. Sacristain ou le Pottier d'un Couvent. C'est pourtant à quoi se botnent dans l'Inde les recherches de la pluparr des Voyageurs. Heureux même s'ils ne s'en tiennent pas au simple témoignage d'un Dobachi, d'un Pion, qui, pour ne pas rester court, leur explique, en mauvais Portugais, des Mysteres qu'il connoît à peine, & que ses Prêtres ne pourroient rendte que difficilement dans la Langue du Pays.

Je partis le 7 de Jagrenat, & trouvai à trois cosses de cette Ville, un Tchoki près du Tchilka dont l'eau est foumache, & qui se jette dans la Mer. Je cotoyai ce fleuve jusqu'à Manikpatan, qui est à huit cosses de Jagrenat, sans rencontrer, depuis cette derniere Ville, ni maisons, ni arbtes. Deux cosses avant Manikpatan, on trouve un étang d'eau douce. Cette Ville a un Fauzdar qui réside à Maloud. Je passai la nuit dans le Dergah du Saïed Scrab-

durraman Medina.

Le 8, je traversai le Tchilka dans un endroit où il étoit fort large. La moitié de ce fleuve étoit guéable : je passai le reste dans une embarcation formée de deux Ballons. joints ensemble, comme sur la riviere de Balassor. De l'autre côté de ce fleuve, on trouve une citerne de pierre. Le terrein jusqu'à Maloud, est tout de sable : on rencontre seulement deux puits, l'un à quatre cosses, & l'autre à six de Manikpatan, & des arbrisseaux, dont la graine renfermée dans un pistil orné de feuilles blanches, repand une odeur fort agréable. Je descendis le Tehilka, dont le lit étoit rempli de bufles, laissant les montagnes sur la gauche. Une cosse en deca de Maloud je rencontrai un Tehoki & arrivai dans cette Ville sut les quatre heures. Le Fauzdar fortit de son Fort, pour venir me recevoir.

Je partis de Maloud le 9. Au-delà de cette Ville, le terrein est toujours sablonneux; la route est le long des montagnes, qui sont environ à une demi-cosse. A trois cosses, on trouve un Tchoki qui marque les limites de la Province de Katek & des dépendances du Bengale. On passe

après

après cela, un étang d'eau falée, & plusieurs fonds pleins VOYAGE d'eau. A une cosse de ce Tchoki, est Palour, premiere aux Indes Aldée dépendante de Ganjam, avec Tchoki, & étang d'eau Orientales, douce. Le chemin est ensuite très-mauvais, au milieu de It. Partie. montagnes de sables. Plusieurs de mes Cipayes se sentant près de leur Pays, m'abandonnerent dans cet endroit. A deux cosses de Palour, je rencontrai une petite Pagode, isolée au milieu des sables, qui de loin ressembloit à une Ananas. Les Marins l'apperçoivent en mer, & la nomment la Pagode blanche. Je vis dans la chambre-basse de la Pagode, une pierre large de trois à quatre pieds, avec un Takour dessus pareil à celui de la Pagode de Titvikarey. Je gravai Ci-d. p. xxin mon nom sur le mur de la Pagode, qui regarde l'Ouest. A une cosse de-là, je passai un grand Cari; & quelques pas plus loin, je manquai de me nover dans la vase. En sautant un petit fosse, mon cheval fit un faux pas. & enfonça dans la boue. J'en eus jusqu'au haut des cuisses : la difficulté fut ensuite de tirer mon cheval du bourbier. Une fois sorti de ce mauvais pas, le soleil qui dardoit à plomb, m'eut bientôt féché. Je trouvai après cela, des terres ensemencées de Nelis & de grains, & de grands étangs de sel que l'on prépare de cette maniere. On forme des monceaux de terre salée tirés des Caris, & on les met dans des creux. Le fel repose; & lorsque la pluie a pénétré ces monceaux de terre, & rempli les creux, détaché par l'eau; il paroît sur la surface, où l'on le ramasse avec des rateaux. A une cosse du Cari précédent, est Ganjam, premiere Ville dépendante du Souha du Dekan. La commence la Langue Telongouë (ou Talenga).

J'arrivai à Ganjam sur les deux heures après midi. Si M. Azam, qui commandoit dans cet endroit, fut surpris de voir un Européen dans l'équipage où j'étois, mon étonnement ne fut pas moindie, de me trouver dans un Comptoir François, après un voyage de quarante jours semé de difficultés & de périls de toute espece. Quoiqu'il m'eût vu à Pondichery chez M. Goupil, j'eus de la peine à me faire connoître à lui, tant j'étois changé. Enfin, après des témoignages réciproques d'amitié, je mangeai un morceau, & me Tome I.

VOY AGE aux la les . Orientales . Ic. Partie.

jettai fur un lit. J'y restai jusqu'au lendemain, six heures après midi, sans me reveiller, le bras gauche sur mes yeux, selon l'habitude que j'avois contractée dans mes voyages, & la main droite sur l'endroit où j'avois coutume de mettre mes armes. J'avois le visage, les mains & les pieds presque noirs. Ce sommeil, le premier auquel je me fusse livré sans inquiétude depuis plus de deux mois, remit mes esprits. M. Asam m'engagea à passer quelques jours avec lui; & ses manieres étoient trop polies, pour que je m'y refusasse. Mais je vis que le moyen le plus sûr d'obtenir les secours dont j'avois besoin pour la suite de mon voyage, étoit de continuer le rôle d'Envoyé de M. Law à M. de Bully. Malgré ma répugnance à feindre, je foutins ce personnage emprunté; & M. Azam crut, en me rendant service, obliger un homme utile à l'État : il le marqua même à M. de Moracin; & moi, pour soulager en quelque forte ma conscience, je lui écrivis le contraire.

La maison qu'occupoit M. Asam, avoit autrefois appartenu aux Anglois. Elle étoit au milieu d'un petit Fort, fait de terre soutenue par des bambous, & qui ne pouvoit gueres la mettre à l'abri que du premier coup de main. Cet Établissement me parut alors d'une grande importance. C'est à Ganjam que se fabriquent les plus belles Betilles ( espece de Mousseline ) de la Côte. Les vivres y sont à grand marché, les grains & le ris en abondance, & cette Contrée pourroit presque en fournir autant à Pondichery que le Bengale. Il seroit très facile d'y rassembler des Tisserands des Provinces Voifines. Enfin c'est la clé du Dekan du côté du Nord. Aussi Ganja a-t-il toujours été fréquenté par les Marchands de Bengale, par les Arméniens; & les Vaisseaux d'Europe du port de cinq à fix cens tonneaux, au lieu d'aller hiverner à la côte de l'Eft, pourroient se retirer dans son

Port, si l'on le nettoyoit, & l'élargissoit.

La riviere de Ganjam, formée de trois rivieres qui viennent, l'une du Sud, l'autre du Sud-Est, la troisieme du du Nord-Est, va du Nord-Ouest dans l'Est; & après avoir fait un coude, décharge ses caux dans la mer. Les lames y sont terribles. La langue de sable qui fait le coude, une fois coupée, elle couleroit directement dans l'Est, & pourroit recevoir des Vaisseure de cinq cents tonneaux. Il faudroit encore construire une digue, parce que dans quelques
endroits elle n'a que deux brasses & demie, & dans d'autres,trois & quatreiç & c'étoice que M. Azamavoit desse intres,trois & quatreiç & c'étoice que M. Azamavoit desse intres,trois & quatreiç & c'étoice que M. Azamavoit desse inpayer un droit annuel pour le nettoyage du Port. Nous allàmes, M. Azam & moi, voir l'endroit où l'on pouvoit faire
la digue. Le 15, nous plantâmes les piquets dans le NordEst de la langue de fable; M. Azam en commença la scission, en rirant la premiere pellerée de sable; & un Mahométan toa sur la place un Cabril d'un coup de sabre, pour
assure la sur la place un Cabril d'un coup de sabre, pour
assure le succès de l'opération. J'ai appris depuis que cette
entreprise avoit été abandonnée.

Je quittai Ganjam le 15, à cinq heures du soir, comblé des politesses de M. Azam, qui me donna les Passeports nécessaires, un Alkara, deux Cipayes, me prêta de l'argent, & me recondussit même jusqu'à la riviere de Ganjam. Un peu plus loin, je traversai un autre bras de cette riviere, & côtoyai le Naddi de Naogaon, jusqu'à l'Aldée de Guederpara, l'espace d'une grande cosse. Je marrêtai à trois cosse de l'a, à Mansoulkot, Aldée considérable, & ty passai

la nuit.

Je parris le 16 de Mansoulkot; & à une demi-cosse de cette Aldée, je passai à gué le Cari de Tchilka, qui est au milieu des sables, dans un Pays de Montagnes. On rencontre, à deux cosses de dec Cari, une petite Aldée; à une cosse della, Mataraddi, grande Aldée; & trois cosses plus loin, des marais salant, qui rendent le passage difficile, quoique le Pays soit d'ailleurs sort beau. La route est toujours au milieu des Montagnes. Un peu plus loin est la petite Aldée de Biperempali; à une demi-cosse, un Tcho-ki; & une demi-cosse plus loin, Itchapour, gros endroit où l'on voit un fort en terre, à moité ruiné & fans bastions. La Ville, précédée d'une avenue charmante, a les montagnes à l'Ouest, au Sud, la mer à l'Est, & cet ellemême struée au pied d'une montagne. A l'entrée, on ren-

Ic. Partie.

contre plusieurs Dergahs & beaucoup de Tombeaux Mufulmans. Les maisons dans cet endroit, (& en général chez Orientales, les Telongous) me parurent plus propres que dans le Bengale.

Au-delà d'Itchapour, d'où je partis le 17, est la riviere du même nom, qui est peu considérable; & une cosse plus loin Madoupatti, petite Aldée située un peu en deçà du Gondinara, que je trouvai à sec. A trois cosses de Madouparti est la grande Aldée de Diaripondi : & deux cosses plus loin, Bolgaon, endroit confidérable, orné d'un bel étang. J'avois toujours les montagnes à droite, & m'en approchois de plus en plus. A deux cosses de Bolgaon, je rencontrai Safferam, Aldée affez belle, près d'une rivière qui se jette dans la mer à Baroua où il y a un petit Port. J'allai coucher, une grande cosse plus loin, à une petite Aldée, nommée Amgaon : la terre dans ce Canton me parut bien cultivée.

A quatre cosses d'Amgaon, je trouvai, le 18, une petite Aldée au milieu des sables & des bruyers; & à une cosse de là, Parfamba, appellé aussi Kasibougaec: cet endroit est assez considérable & situé au pied des montagnes. J'en laissai une grande à gauche : le Pays étoit beau, garni de cocotiers. A deux cosses de-là, je passai par Kaita, jolie Aldée, toujours au pied des montagnes, au delà de laquelle le Pays est en friche. On rencontre, à deux cosses de-là, une petite Aldée; & trois cosses plus loin, Tourka takeli, Aldée peu considérable, dont les Habitans sont, partie Musulmans, partie Telongous. A trois quarts de cosse est le Nali Bendi, qui se jette dans la mer au Port de Panri. Je m'arrêtai à Nopara, éloigné d'un quart de cosse de ce Nali, & allai droit au Fort, qui n'étoit qu'une espece de grande Kaschery. A la porte, je sus arrêté brusquement par un Cipaye à qui je donnai un coup de houssine. Je comptois que la proximité de M. de Bussy & les Passeports qui portoient sa Tchape, suffisoient pour me faire respecter. Mais on scavoit qu'il retournoit à Aurengabad, & ma vivacité pensa me coûter cher. Le Daroga, Sayed, à qui le Cipaye alla porter ses plaintes, fortit le sabre nud avec plus de cinquante Soldats, & me remena affez vivement

xciii

à deux censpasdu Fort, me disant avec mépris, qu'il ne reconnoissoit en rien M. de Bussy. Il fallut passer la nuit fous un Apentis; & comme on m'avoit refuse un Couli, je pris le lendemain, felon l'usage du Pays, le premier Pay It. Partie. san que je rencontrai, & lui fis porter mon bagage, en le payant bien.

Le 19, à une cosse & demie de Nopara, je passai le Cari du même nom, dont le fond est vasart, & qui se jette dans la mer. Une demi-cosse plus loin, je trouvai un puits d'eau douce, & continuai ma route dans l'Est. Là je perdis les montagnes de vue; j'avois la mer à une portée de fusil. Le Pays est sabloneux, couvert de bruyeres & de cocotiers. A cinq cosses du puits d'eau douce est Latchenpour, -petit endroit suivi de belles plaines incultes. A deux cosses de-là, je trouvai une branche du Bari, dont le fond est bourbeux; & à une portée de fusil, le lit même de cette riviere, dont le fond est vasart & l'eau soumache. A une cosse du Bari, je m'arrêtai à Kalinkapatnam, endroit peu confidérable où est le Dergah du Saïed Medina, & qui est éloigné d'un quart de cosse du Port de Walapalam.

De Kalinkapatnam, d'où je partis le 19, à Gaela, Village peu confidérable, on compte deux cosses. A quatre colles de-là, on rencontre un grand Takia de Fakirs Mahométans, espece de Chaudri en paille, où ces Fakirs demeurent avec leur famille, & où ils donnent l'hospitalité, movennant quelques aumônes. A deux cosses delà, est un autre Takia, & à une cosse de ce Takia, Schikakol, Capitale de la Province du même nom. Cette Ville est entourée de Villages : on y voit de fort belles maifons Maures. Depuis Moxoudabad, en descendant la côte, c'est la Ville la plus considérable que l'on rencontre. La Province de Schikakol étoit une des quatre Serkars que Salabedzingue avoit donnés à la Compagnic.

Je demandai en entrant s'il n'y avoit pas de François dans la Ville, & l'on me conduisit à une affez belle maison . où je trouvai M. Law, frere du Chef de Cassimbazar, & le Chevalier d'Ahrembures, à table avec d'autres Officiers : ils VOY AGE aux Indes Orientales, Is. Partie,

devoient partir le soir pour réjoindre l'armée de M. de Busly, qui étoit à une journée de là. La maniere affectueuse dont ils me recurent, avoit quelque chose de touchant. La plûpart de ceux qui étoient présens, m'avoient vu deux ans auparavant à Pondichery avec un teint de lys & de rose. & ne m'auroient pas reconnu, si je ne m'étois nommé. M. Law me fit changer de linge ( c'étoit la premiere fois depuis Moxoudabad ): je mis une cabaye d'un de ses Dobachis. & commençai à respirer, en me voyant avec des François & même avec des personnes sur l'amitié desquelles je pouvois compter. J'appris en même tems que mon frere (celui qui est maintenant Chef du Comptoir François du Surate) étoit à Pondichery. Cette nouvelle ranimant mon courage, me détermina à hâter mon voyage. Mon Tatou fut alors réformé. M. Law me donna un de ses chevaux. Nous partimes le soir, passâmes la riviere de Schikakol dans un endroit où elle étoit guéable, quoiqu'assez difficilement (les chevaux d'une petite taille traversent cette riviere à la nage; on passe les canons, de quelque grosseur qu'ils foient, fur des radeaux portes fur des outres), & arrivames à l'armée sur le minuit. Je sus coucher chez M. Descroutes, Capitaine dans le Bataillon Allemand, qui voulut bien partager sa Tente avec moi. La fatigue ou le changement de situation firent sur moi une telle impression, que je me trouvai mal en arrivant. Quelques verres de bonne liqueur me remirent les sens, & je dormis tranquillement le reste de la nuit.

Il fut question le lendemain d'aller chez M. de Buss, o lui avoir dit qu'il étoit arrivé du Bengale un François qui avoit à lui parler de la part de M. Law, Chef de Cassimbazar. Javois cru devoir soutenir mon personnage à Schikakol, parce que les explications étoient impossibles devant vingt personnes, & qu'il étoit important de former les premieres impressions en ma faveur : mais il falloit enssin que le masque tombât. Je sçavois que M. de Buss y avoit demandé plusseurs osis s'il ne me verroit pas bientôt. De me rendis sur les cinq heures à la Tente du Général. L'accueil qu'il me sit, sur des plus gracieux; supposant que j'a-

vois quelque chose de secret à lui communiquer, il me mena dans un coin de sa Tente, où l'on apporta deux fau- Vor AGE teuil. Alors, pour ne pas me laisser entamer par des ques- aux Indes tions qui cussent paru tirer de moi un aveu forcé, je lui dis It. Parue. nettement: Monfieur, je ne suis pas ce que vous croyez. Je viens de l'armée de M. Law. Telle catastrophe m'a obligé de la quitter; & les circonstances m'ont mis dans la nécessité de prendre un titre auquel je renonce actuellement avec bien du plaisir ; car je n'ai jamais aime à seindre. Ainsi ne sovez pas surpris de ne me pas voir de Lettre de M. Law pour vous. Au reste vous êtes trop galant homme pour infulter à ma disgrace. Le peu d'égards que vous voudrez bien avoir pour moi, me mettra dans le cas de me rendre plus surement à Pondichery. Je compte partir demain; je vous prie de me faire expédier les Passeports nécessaires jusqu'à Masulipatan. Ce début parut étonner M. de Bussy. Touché de ma situation, il me dit, avec une sorte de tendresse: je suis fâché que vous vous sovez brouillé avec M. Law; vous pouvez cependant compter fur moi, & me mettre à l'épreuve : vous avez fans doute besoin d'argent? Je le remerciai de ses offres obligeantes anous parlâmes enfuite du Bengale, & je vis avec peine qu'il n'avoit pas une assez grande idée de la richesse de cette Province. Au sortir de la Tente de M. de Bussy, je trouvai M. Law qui voulut me conduire dans la sienne; mais je le priai de ne pas trouver mauvais que je me retirasse chez M. le Chevalier d'Ahrembures, parce que je ne pouvois me résoudre à lui avoir obligation, après ce qui s'étoit passé entre son frere & moi. Je lui racontai enfuite l'aventure de Calgan; & fur ce qu'il m'assura qu'il seroit le premier à donner le tort à son frere, si la chose étoit comme je la lui rapportois, je l'embrassai, & me disposai à continuer mon voyage. Il étoit question dans l'armée du siège de Vizigapatan, Établissement Anglois à la Côte d'Orixa; & comme M. Law, Prisonnier des Min. du Col. Anglois, ne pouvoit servir dans cette Expédition, il devoit Lawrence. quitter le Camp, & se rendre à Mazulipatam. On me con- T. Lp. seilla de partir avec lui; & le desir de rejoindre mon frere 148 151. promptement, m'y détermina, quelqu'envie que j'euste

our Indes

de me trouver à ce siège, dont on parloit diversement. Je partis le 24, avec M. Law, laissant l'armée du Dekan Orientales, campée à douze cosses de Schikakol. Nous suivîmes la route ordinaire. Comme nous allions par journées de quinze à vingt cosses, il ne me fut pas possible de marquer tous les lieux par lesquels nous passames : je pense qu'on les verra décrits dans les Campagnes de M. de Bussy, & l'on peut déja consulter à ce sujet son Mémoire sur l'Etat présent de Mem. de M. la Nation Françoife dans l'Inde , & les Lettres de M. de

Dupleix, Pice. Moracin à M. Godeheu , & aux Syndics & Directeurs de la julific. p. Compagnie; morceaux exacts & vraiment patriotiques. 55-108.

Nous mîmes neuf jours à nous rendre à Mazulipatam, parce que nous nous arrêtâmes près de trois jours à Narzapour, endroit confidérable, connu par fes Betilles, & ou fe fabriquent les belles Tchittes, qui portent le nom de Mazulipatam.

De Schikakol à Mazulipatam, il ne nous arriva rien de particulier. Sculement, étant à-peu-près par le travers d'Ianaon, notre promptitude penfa nous être funeste. M. Law avoit écrit à M. de Bury le fils , Résident à Janaon , de lui faire tenir sur la route les Passeports nécessaires pour une Aldée dont les habitans n'étoient pas trop foumis : mais impatient d'arriver, il part, devance ses Cipayes, je le fuis, & nous approchons sculs de cette Aldée. A l'entrée, Voy. les Mi- une vingtaine de Caleres, hauts de taille, armés de pi-

moires du Col. ques longues de dix huit à vingt pieds, viennent nous re-I.P. 47,48. cevoir avec quelque chose de finistre dans la phisionomie. Malgré nos armes ils pouvoient d'un seul coup nous enfiler dans nos Palanquins. M. Law leur demande ce qu'ils veulent. Sans trop faire attention à nos paroles, ils s'approchent de nous branlans leurs lances, & nous en voyons débouquer des forêts qui viennent groffir le peloton. Nous ne sçavions trop quel parti prendre, lorsque nos Cipayes parurent. Ils écarterent ceux qui entouroient nos voitures; on donna quelques roupies au Chef, & fur ces entrefaites arriva M. de Bury, qui étant connue de la Nation, les engagea facilement à se retirer.

Nous passâmes le Godavri à Rajimendri, Capitale de

la Province du même nom, un des Serkars donnés à la Compagnie.

Lorsque nous fûmes à quelques cosses de Mazulipatam, orientales, une soif ardente m'obligea de descendre de mon Douli, le Parie, pour boire au travers de mon mouchoir, d'une eau bourbeuse & fort froide que je trouvai sur le chemin. Il me prit auffi-tôt une colique violente, dont les douleurs me mirent dans un état affreux. Mes Beras s'arrêterent. M. Law voyant que le mal continuoit, sans qu'il pût me procurer aueun soulagement, précipita sa marche. Arrivé à Mazulipatam, il m'envoya le Palanquin de M. Denis son beau-frere, second de la Ville, avec double train de Beras & quelques cordiaux. La violence du mal étoit passée lorsque le Palanquin parut. Mes nouveaux Beras me porterent comme une éclair à Mazulipatam, où j'arrivai le 2 Juillet fur les huit heures du soir.

J'eus tout lieu de me louer de l'aceucil que l'on me fit dans la Colonie, & de la maniere obligeante dont le Commandant de la Place, M. de Moracin, se prêta à ma situation. Il m'offrit plusieurs milliers de roupies, & me permit de prendre au Magasin de la Compagnie, ee qui me seroit nécessaire. Je me contentai de retirer les mois de mon revenu qui m'étoient dûs; ee qui monta à trois cents roupies. Avec une partie de eette somme, l'acherai un Palanquin, & me disposai à quitter Mazulipatam. Les plaisirs de cette Ville me touchoient peu; d'ailleurs Madame la Commandante m'avoit donné des nouvelles fûres de l'arrivée de mon frere, & de son état à Pondichery. ces eirconstances me déterminerent à abréger le tems que demandoient les préparatifs du reste de mon voyage.

Mazuliparam, la plus ancienne Ville de Commerce de l'Inde, est comme l'entrepôt du Dekan, & le débouché des marchandises de l'Indoustan pour l'Europe, & de l'Europe pour l'Indoustan. Cette Place étoit alors sous les ordres de l'homme le plus propre à faire fleurir une Colonie, à étendre les branches de son Commerce & à y en attirer de nouvelles. Il eut seulement été à desirer que la mollesse, le luxe & des divertissemens de toute espece n'eussent

Tome I.

aux Indes Orientales . Ic. Partie.

Voy AGE engourdi l'activité que demandent les opérations de Commerce, ou du moins n'en cussent pas empêché les effets.

Je vis à Mazulipatam une de ces fangfuës qui ont abforbé la substance de la Compagnie. C'étoit un Abbé que l'on disoit de condition, envoyé dans l'Inde pour quelques fredaines, & qui recevoit par mois ( la punition est remarquable) mille roupies, comme les Capitaines de l'armée du Dekan. Il étoit alors occupé à faire un Voyage & même l'Histoire du Pays. Je m'avifai de lui demander quelles Langues il scavoit & quels Livres il avoit lus. Il me répondit avec satisfaction qu'il entendoit un peu le Portugais, ainsi que fon Dobachi qu'il consultoit sur ce qu'il ne sçavoit pas. J'avois vu à la Côte & dans le Bengale un autre individu d'une espece singuliere. C'étoit un Prêtre Irlandois, qui se disoit Envoyé du Ministre, pour examiner comment les Indiens fabriquent les toiles de coton & les mousselines. Le jeu, les femmes & le Commerce partieulier l'occuperent uniquement dans les quatre endroits où je le rencontrai, scavoir, à Pondichery, à Schandernagor, à Schikakol, & à l'armée de M. de Bussy.

On me parla à Mazulipatam de la Pagode de Sandol, qui est à trois cosses de Nizampatnam. On voit sur les murs de cette Pagode plusieurs Inscriptions en caracteres différens des Telongous, accompagnés de bas-reliefs. Un de ces bas-reliefs représente, à ce que l'on me dit, un arbre chargé d'un fruit qui ressemble à la pomme. Au devant est un homme qui montre de la main l'arbre à une femme. De l'autre côté de la pierre où est ce basrelief, paroît un homme ayant une tête de chien qui monte à un arbre. J'aurois souhaité d'aller visiter cette Pagode: les circonstances ne me le permirent pas, & je ne pus avoir communication du dessein que l'on en avoit tiré. Si le Monument est tel que je viens de le décrire , la premicre idée qui s'offre à l'esprit, est de prendre ces personnages pour Adam & Eve, & l'arbre, pour celui de la science du bien & du mal; la seconde, de reconnoître dans ces ei-d.p./xxxvj. bas-reliefs Indra ( ou Indro ) , Dieu des Indiens , qui monte nor. Aiphab. à un arbre pour cueillir une Grenade que sa femme desiroit avec passion.

Thibetan. p. 104 . 105.

Je partis de Mazuliparam le 18 Juillet en Palanquin, VOYAGE avec un Officier de l'armée du Dekan. Au fortir de cette aux Indes Ville, nous trouvâmes une longue chaussée faite de plan- Orientales, ches, sur laquelle on passe dans le tems des pluies : c'est ce le. Partie. que les Voyageurs appellent le Pont de Mazulipatam. A Lett, édif. & une cosse de cette Ville on rencontre un endroit nommé les p. 27. Pettes, qui consiste en plusieurs taupes d'arbres avec un petit Bengala, où les Particuliers de la Colonie vont faire des parties de plaisir. Les chemins de ce côté sont fort mauvais pendant les pluies. Au-delà est la petite riviere de Manguelkaloŭa. A une cosse des Pettes nous traversâmes le Kara goudoupalom fur des Sangris, bateaux de passage en usage dans cette Contrée. Ce font des especes de radeaux formés de deux troncs de Palmiers creufés & unis par des traverses, à trois pieds de distance l'un de l'autre : les tronçs sont beaucoup moins gros que ceux que l'on employe sur la riviere de Balassor. Nous trouvâmes ensuite le Gaon de Goudoupalom, suivi de plaines coupées par des fossés. A deux cosses de-là est Salempalom, Aldée située sur une afsez grande riviere, que l'on passe en Sangri; & deux cosses plus loin, le Kischna, sleuve considérable qui a sa fource dans les Gâtes. Nous le côtoyames une cosse & demie sur une espece de levée. Sans ces levées les chemins remplis de fonds que les pluies inondent, seroient impraticables; mais aussi ce mélange de haut & de bas farigue prodigieusement. A trois cosses & demie de Salempalom est Divi, groffe Aldée, Capitale d'un Canton du même nom, qui forme une espece d'Isle entre le Kischna & la mer. C'est à Divi que se fabriquent les mouchoirs à quarante conjons (c'est-à-dire à quarante fils). Le nombre des conjons dans une étendue donnée, fixe la finesse & le prix de ces mouchoirs, & en général de toutes les toiles de la Côte. Je fus obligé de m'arrêter à Divi, pour faire raccommoder mon Palanquin, dont les supports avoient été brisés dans les bas-fonds.

Le 19, nous passames en Sangri le Kischna, qui à Divi, est orageux. A deux cosses de là, nous entrâmes dans un bois, après avoir traversé des plaines de sable fin; & deux

Orientales . Ic. Partie.

cosses plus loin , nous passames le Haraldi sur des Sangris. VOY AGE Le chemin étoit toujours dans les bois, fur du fable fin, fort glissant & tout couvert d'eau. A deux cosses & demie du Haraldi, on trouve le Gaon Kalipalom, près d'une petite riviere qui se jette dans la mer; & à une cosse & demie de-là Nizampatnam. Cette Ville est la Capitale d'un Canton du même nom, qui est célebre comme Divi, par les beaux mouchoirs qu'on y fabrique, & fur-tout par le rouge vif qu'on y donne aux toiles.

Nous partîmes de Nizampatnam le 10, & rencontrâmes à un quart de cosse une petite riviere guéable; & une demi-cosse plus loin, le Mouterro, riviere de Nizampatnam qui se passe en Sangri. Les chemins, une demi-cosse devant & après cette riviere , sont fort difficiles ; on marche dans des plaines de sable mou & glissant, & couvertes d'eau: après quoi la route est assez belle. A cinq cosses & demie est Bapatera, grande Aldée dans laquelle

on voit une Pagode de moyenne grandeur.

Nous y passames la nuit; & le lendemain matin, 21. l'eus la douleur de voir mon train réduit à cinq Boués : les trois autres qui étoient de Mazulipatam, avoient déserté la nuit avec leur paie. Ce contre tems m'obligea de laisser mon Compagnon de voyage, & d'aller plus lentement. A une cosse de Bapatera, je passai au milicu des bois par Edellapalli, qui n'est qu'une continuation de l'Aldée de Bapatera. Les fables dans la chaleur, rendent les chemins brûlans & difficiles. A une demi-cosse, est Iperpalom; à une demi-cosse de-là, Pearar; une cosse plus loin, Tchira, au delà duquel, à deux cosses, est ladpalom, grande Aldée. On passe ensuite, à une cosse d'Iadpalom, par Pandellapalli, au-delà duquel, à une cosse, est Kadrakoudrou, Poste peu considérable, d'où l'on ne tire que du sel. Les Concessions dépendantes de Mazulipatam finissoient à une cosse Sud de cette Aldée.

D'Iperpalom à Kadrakoudrou, la route est variée par de belles taupes d'arbres. Montepelli est à une cosse de ce dernier endroit, près de la mer. Je rejoignis mon Compagnon de voyage à Kadrakoudrou ; l'Émployé François de

ce Poste me sit donner quelques Coulis, & nous partîmes le 22 de grand matin. Nous passâmes à une cosse & demie VOYAGE de Kadrakoudrou, le Cari Fereuguidipa. Le terrein dans orientales, cet endroit est sec, sablonneux, la terre couverte de lan- Ie. Partie des. A deux cosses de-là, est l'étang Maticonta, éloigné d'une cosse d'Amelmol, grande Aldée, où il y a Chaudri & Pagode. Au-delà de ce dernier endroit, est le Gondakamma, qui est agréable dans la belle saison. A deux cosses de ce Naddi, on trouve la petite riviere de Moudikondi; plus loin, l'Aldée d'Azaraspalom; & à une cosse & demie de la Ongol. Cetre Ville est soumise à un Rajahs: deux freres avoient alors ce titre. Le Cadet, après avoir battu un Détachement François, fit dire au Commandant de Mazuliparam qu'il recommenceroit les hoftilités, si on ne lui opposoit qu'un simple Capitaine. M. de Moracin marcha conrre lui; & le Rajah se retira. Ongol est défendu par un Fort, dont le pied me parut en pierre, la porte garnie de Tours. A quatre cosses de cette Ville, est Pellour, Aldée assez considérable : on y arrive par un fort beau chemin, bordé de terres labourées. Nous allâmes nous reposer à Ollour, petite Aldée éloignée de deux cosses.

Le 23, à une grande cosse d'Ollour, nous passames à gué le Mouci; & , trouvâmes , une cosse plus loin , Taraltour, joli endroit entouré de Sales d'arbres, & dont les environs étoient bien cultivés. A une cosse de Taraltour, nous passâmes le Cari Engaler : deux cosses au-delà, nous trouvâmes une petite Aldée; & deux cosses plus loin que cette Aldée Karpour. La nuit nous surprit passé cet endroit; nos Boués se tromperent de chemin, & nous sumes obligés d'envoyer deux Cipayes à la découverre, pour tâcher de rrouver quelqu'un qui nous remît dans la roure. En attendant, nous restâmes au milieu des champs; & il faut convenir que, si nos Boués nous avoient alors abandonnés, nous aurions été furicusement embarrassés. Nous les fîmes coucher par terre, & veillames sur eux jusqu'au retour des Cipayes. Ceux-ci revinrent seuls; nous nous remîmes en route sans scavoir où nous allions, prenant tantôt à

VOYAGE droite tantôt à gauche, & nous arrivâmes harassés à Ka-

aux Indes Orientales , Ie, Partie,

Nous en partimes le 24, & paísâmes à gué, à une grande cosse de la la même riviere. A une cosse bloin, un second bras de la même riviere. A une cosse bloin, un second bras de la même riviere. A une cosse de ce second bras du Manner, nous trouvêmes l'Aldée de Carvar, dans un Pays de landes. A deux cosses de cette Aldée, est Sanralla; & une cosse plus loin, le Erker, riviere peu large, au-delà de laquelle on trouve Ramapatama, endroit considérable, avec une Pagode. Deux cosses plus loin, on rencontre le Nali Oupoukaloita, & après ce Nali, une Chaudri. Depuis cet endroit jusque passe Managuidine, qui en est à quatre cosses, le Pays n'est pour ainsi dire qu'un bois de cocotiers, de palmiers & detamariers. A deux cosses de Managuidine, est est de la maguidine, est est ville étoit alors dépeuplée : nous y passames la nuir.

Comme je me méfiois de mes Boués, gens ramalles dans les Aldées par mes Cipayes, je les avois renfermés avec quelques Coulis, dans une paillotte. Le lendemain, voulant partir de grand matin , j'ouvre la paillotte , & la trouve vuide: Boués & Coulis, tous s'étoient sauvés par un trou qu'ils avoient fait au pié de la muraille qui étoit en terre. J'étois seul avec mes Cipayes, plus embarrassé de mon Palanquin, que de la route; il fallut m'armer de patience. Mes Cipayes, qui paroissoient m'être attachés, firent des courses pendant deux heures de différens côtés, & m'amenerent quatre Coulis qui porterent mon Palanquin. J'avois déja eu des preuves de leur zéle. Plusieurs fois les Cipayes de mon Camarade de voyage, homme un peu chaud, l'avoient abandonné, pour se joindre à eux; & dans un mouvement de colere, il étoit presque venu à moi l'épéc à la main, me croyant le moteur de cette désertion. Je le reçus avec le froid que donne l'expérience des dangers; ses Cipayes retournerent à son Palanquin : mais ces manieres vives me déterminerent à le laisser aller seul. D'ailleurs il n'étoit pas d'humeur d'attendre que mes Boués fussent rassemblés. Il partit donc, & je restai tranquillement dans mon Palanquin jusqu'au retour de mes Cipayes.

Le 25, à une demi-cosse de Koladende, je passai à gué. le Tchipiler, & trouvai à cinq cosses de-là, une Chaudri. Vor AGE Une cosse plus loin, est Ellour, endroit assez considérable, orientales, au milieu de plaines incultes. A une cosse d'Ellour, je R. Partie, passai par Mopour, au-delà duquel est le Paender, avec une belle Chaudri. Plus loin, à deux cosses, est Coraolour, éloigné de deux cosses de Coour, grand endroit avec une belle Chaudri.

Je passai à une cosse & demie de-là, une petite riviere : & une demi-cosse plus loin, le Penna, grand Fleuve guéable dans quelques endroits, & que l'on passe dans d'autres, en Sangri. Je trouvai au-delà du Penna, une Chaudri, plusieurs Tombeaux Maures ; & m'arrêtai à Neilour , grande Ville, plus longue que large, entourée de murs en . pierre, & dont les portes sont Nord & Sud. L'enceinte de Nellour forme une espece de Fort qui renferme le Marché & les principales maisons; le reste des Aldéens habite autour des murs en dehors. On voit dans cette Ville, deux belles Pagodes, dont les murs font chargés d'Inferiptions Telongoues: le tems ne me permit pas de les copier,

Nadiiboulakhan, Nabad de Nellour, n'étoit pas alors dans la Ville. Une Expédition particuliere l'avoit fait descendre à six cosses dans le Sud-Est, près d'Irenpali. Je me rendis le lendemain 26, à son Camp. L'armée de ce Prince étoit de trois mille hommes, renforcés de cent trente François, de cinq cents Cipayes & de quelques pieces de canons, le tout sous les ordres du Chevalier de Mouy. Ce Prince, ami des François de Mazulipatam, leur avoit demandé ce secours contre Pedanna, Chef des Pions, (Peuple Indien de cette contrée) qui refusoit de lui payer une somme d'argent assez considérable qu'il lui devoit,

Il étoit tems que j'arrivasse: mon Palanquin étoit porté par trois hommes qui n'en pouvoient plus, n'étant pas faits à cette corvée; & rien n'étoit plus inquiétant que de faire chercher des Boués, tous les matins, & d'obliger le premier homme qui se rencontroit, des Brahmes memes, à porter mon Palanquin. Cette violence me coutoit beaucoup, quoique je tâchasse de la réparer en payant largement.

aux Indes Orient ales . I. Partie.

La bonne réception de M. de Mouy, me fit oublier pour VOYAGE quelque temps les fatigues passées. Lorsque j'arrivai, il étoit à table avec le corps de ses Officiers. Nous passames ensemble le reste de la journée. Il m'avoit vu à Pondichery chez M. de Goupil. Notre entretien roula sur la Littérature

Orientale pour laquelle il avoit du goût.

Le lendemain l'allai avec M. le Chevalier de Mouy faire ma Cour au Nabab, gros homme, affable & d'une humeur gaie. Ce Prince me reçut avec bonté. On me présenta de sa part cinq betels; nous conversâmes en Persan, & cet entretien me valut un de ses Alkaras & six de ses Boués. gens robustes, qui me porterent grand train à Palicate.

Tandis que j'étois au Camp du Nabab de Nellour, il fut question d'une négociation. L'Employé François qui réfidoit auparavant pour la Compagnic à Nellour, fut envoyé pour cela à Pedanna avec Mir Kalil, Ministre du Nabab, & il y eut une tréve de trois jours. Je profitai de cet intervalle de paix, & partis du Camp de Nellour le 28, après dîner. À une grande cosse je rencontrai Bendepalli . Aldée confidérable; & à quatre cosses de Bendepalli, Manamanoura, où je m'arrêtai. Les ennemis (les Pions) étoient à deux cosses de-là, cinq cents dans une Aldée, eing cents dans une autre. A l'Ouest de Manamanoura, est le Potelkalwa, petite riviere, dont le bord est escarpé & le lit profond dans la crue des caux.

Le 29, à deux cosses de Manamanoura, je me trouvai à l'Aldée d'Endour, & fur les bords du Mitatkouri. La route étoit assez belle , toujours dans l'Est. A une cosse de-là, je passai par Gourour, Aldée considérable, au-delà de laquelle je trouvai de fort mauvais chemins dans des fonds. A deux cosses de Gourour est une levée d'une cosse & demie de long & de quatre à cinq pieds de large, brifée dans plusieurs endroirs : les chemins étoient toujours coupés par des fonds & en partie couverts d'eau. Une demicosse plus loin, je rencontrai Karwar, Fort quarré, en pierre & garni de Tours, dont deux défendaient deux Courtines construites aussi en terre, à l'Est, des deux côtés de la porte. Les Fosses me parurent peu profonds, les murs hauts de 30

Le Lendemain, 30, voyant que cette Lettre n'arrivoir pas, 3: patris à midi avec un Pion du Tchoki, qui me servoir comme d'escorre, & laissi mon Alkara en otage. C'étoit lui qui m'avoit mis dans ce mauvais pas; la Trêve alloit expirer, & S'étois exposé, après ce terme, à la fureur des Pions. On lui avoit ordonné de me mener long de la mer; & pour abréger, il m'avoit engagé dans le terres de Pedanna, au risque, si les affaires ne s'accommodoient pas, de me rendre victime de son imprudence.

A deux cosses du Tchoki, je passai par Ongeli, petit Gaon, avec un Tchoki, d'où je pris une Lettre pour Narpett. Le chemin étoit dans les bois, difficile & étroit. Je trouvai ensuite une levée longue d'une demi-cosse, suivie de descentes, de fonds; & laissai à droite un long étang. A une cosse de-là, je rencontrai Panlour, petite Aldée, au milieu des bois, dans un Pays plat. À une cosse & demie, allant toujours dans le Sud, je passai la petite riviere de Mamrikaloua; & plus loin, à une demicosse, le Sournamouki, large & guéable. A une cosse delà, est la perite Aldée de Toumour, sur un Naddi du même nom. Les chemins sont ensuite assez beaux, variés par de petites taupes d'arbres. A une grande cosse de Toumour, est Narpett. Le Pion de Narvapett porra à celui de Narpett le Passeport du Tchoki d'Ongeli: malgré cela je fus obligé d'attendre mon Alkara, à cause des difficultés que me faisoient les Tchokis, qu'il n'étoit pas pos-Tome I.

VOY AGE
aux Indes
Orientales,
le, Partie.

sible d'éviter, & qui n'étoient pas, si traitables, que ceux du Bengale. Heureusement il arriva au bout d'une demiheure avec les Dastoks nécessaires, & m'apprit que les affaires s'accommodoient. Cette nouvelle me fit un vrai plaisir. J'étois au milieu des bois, parmi des Gens presque voleurs de profession, & qui jettoient des regards de complaisance fur mon petit mobilier. A une grande cosse de Narpett, ie trouvai l'Aldée de Gueurdol dans les bois: & à une autre grande cosse, la petite Aldée de Nalabell. Deux cosses audelà, est celle d'Ickol, après laquelle les chemins font assez beaux : ensuite les bois recommencent, mêlés de terres cultivées. Deux cosses plus loin, on rencontre une Chaudri, & deux cosses au-delà, l'Aldée de Tandanbar, toujours dans les bois. A une cosse de Tandanbar est l'Aldée de Manarpour; & une demie cosse plus loin Soulour, fur le Kalengué. Les bords de cette riviere sont escarpés; Je la passai à gué, & allai coucher à Akamapett, joli endroit à deux cosses du Kalengué.

J'en partis le 31, de grand marin, & trouvai à un quart de cosse une Chaudri à còté d'un étang; à une demie cosse de-là, le Nali Oupouguei, & deux cosses plus loin, le Cari Pellaldendi, fort large, & que l'on passe en batteau. Je marchois toujours dans les bois. A quarte cosse de-là, je me trouvai à Ramaparom, Aldée considérable, coupée en deux par le Mordagaola, riviere fort large, & que l'on passe à gué. A quelque distance de là je traversai plusieurs petits bras de cette riviere, au-delà desquels sinifent les terres de Pedanna, & le Payso où l'on parle Tolonfent les terres de Pedanna, & le Payso où l'on parle Tolonfent les terres de Pedanna, & le Payso où l'on parle Tolon-

gou.

Ensuite commence la Côte de Coromandel & la Langue Tamoule. A une cosse du Mordagaola, je trouvai Schenipokonta, endroit assez considérable, premiere Aldée dépendante de Ram Rajah; & à trois cosses de là, Jedour, petite Aldée: les chemins étoient assez beaux. A une demie cosse d'sedour est Schombor, petite Aldée. Prenant sur la droite du chemin qui conduit directement à Paliacate, je me trouvai au bout de trois cosses, à Korour, où Ram Rajah faisoit sa résidence; la route étoit au milieu

des Nelis , garnie de beaux étangs. De Korour à Paliacate, qui en est à trois cosses, le chemin est uni. Cette VOYAGE derniere Ville est précedée d'un grand Cari qu'il faut aux Indes passer en trois endroits. Le Pavillon Hollandois étoit au Is, Partie. premier.

Paliacate est le second Comptoir Hollandois à la Côte de Coromandel. La Ville est protégée par un petit Fort confié à la garde de quelques Soldats commandés par un Sergent. Cet endroit est célebre par ses mouchoirs de soie rayes. Le ris y est abondant; mais on y trouve peu de bled, & encore moins de volaille. M. le Baron Van Eick qui commandoit alors à Paliacate, me reçut avec la politesse qu'il a toujours eue pour les François, & je trouvai un lit préparé chez M. Agmester , Prussien , Secretaire du Confeil.

Le lendemain, sur ce qu'on me dit que je ne pourrois continuer ma route par terre, sans Passeport de Madras. pour ne pas perdre de tems, je pris le parti de me rendre à . Pondichery par mer, quoique le bruit courût que deux Vaisseaux Anglois étoient en rade de cette Ville. Le Baron Van Eick me fit en conféquence donner une Schelingue, & je m'y embarquai le foir avec mon Palanquin.

Les Schelingues sont des embarcations légeres, profondes, dont les planches sont cousues avec de la corde faite de filamens de cocotier. Elles sont rondes par le bas ; cédent facilement à la lame, & s'échouent fans danger fur le sable. Il y en a de disférentes grandeurs ; la mienne étoit des moyennes, armée de sept Makois & d'un Mokodom ou Pilote. Les Mariniers rament en cadence, comme Ci-d, p. xxx, je l'ai déja dit, ne faisant presque que laisser tomber l'aviron (qui est une grande perche avec un cœur de planche large attaché au bout), & fatiguent moins que nos Matelots qui poussent l'eau en ramant. L'habileté consiste à éviter la lame, ou à la fendre à propos.

Je passai la premiere nuit & les deux jours suivans ( 2 & 3 Août ) avec un mal de mer violent, sans rien prendre, & sans pouvoir me lever de mon palanquin : mes Maquois pendant ce temps là, dormoient, ou avoient touVOY AGE

aux Indes
Orientales,
Is, Partie,

jours quelque raison pour aller lentement, & même s'arrêter. Le soir du troisieme jour, je n'étois qu'à six lieues en decà de Madras, Chef-lieu des Établissemens Anglois à la côte de Coromandel. Le danger & l'impatience me rendirent les forces. Je me leve & le pistolet à la main , j'oblige mes Maquois de ramer. La mer étoit très-groffe, & l'Equipage diminué de deux hommes qui étoient allé à terre faire de l'eau. Je me trouvai malgré cela le 4, à quatre heures du matin, à la vue de Madras. Jusqu'alors la Lune avoit éclairé ma route; mais heureusement elle fut quelque tems obscurcie par des nuages. Je passai à deux portées de fusil de terre, laissant sur la gauche une longue file de Vaisseaux & autres Embarcations. Le jour me prit vis-à-vis les dernieres, & je les avois à peine passées, qu'un coup de canon m'annonça l'ouverture de la rade. Une demi heure plus tard, j'étois arrêté, parce qu'après le coup de Canon, les Schelingues se mettent en mer. D'ailleurs on m'auroit ap-. perçu de la terre ou des Vaisseaux. La position étoit critique pour un homme qui venoit du Bengale, & que l'on auroit pu croire mieux instruit qu'un autre.

A deux cosses de là, je passai devant Saint - Thomé. Cette Ville, si célebre, par ce que les Chrétens du Pays racontent de Saint Thomas, & dont l'Évêque, Sussingagan de
Goa, étend sa Jurisdiction sur-tout sur la Côte, ne présente
mans de paisser de l'Eglise. Au bout de la Ville, on voit encore

un reste de Forteresse.

Je fis huit tostes dans ma Schelingue presque couvert de lames qui la balottoient étrangement, & m'arrêtai à un endroit de la Cote, absolument inhabité. Là, je fis descendre mon Palanquin, tirer la Schelingue à terre, & tâchai d'y prendre quelques heures de repos. Il y avoit deux jours que je n'avois, ni mangé, ni dormi. Je sus affitilli d'une pluie affreuse qui, fouettée par un vent violent, me perça ussqu'autoripas de lour parute, content d'avoir passe misqu'aux os. Dès que le jour parute, content d'avoir passe madrant plus m'exposer aux caprices de la mer, ni à la lenteur de mes Maquois.

Je les obligeai en conséqueuce, le 5, de potter mon Palanquin, les suivant à pied, le pistolet à la main; & nous dux Indes allames ainsi jusqu'à Kowelon. Après avoir marché deux Orientales, cosses, nous trouvâmes Karigar, petite Aldée de Pêcheurs, Is. Partie. dont les paillottes, faites en cônes, n'avoient au bas qu'une petite ouverture, ou porte de deux pieds de haut. Deux cosses plus loin, est Kowelon, appellé par les Maures Saadat Bander. Cet endroit étoit en 1750 entre les mains des François: il fut pris en 1752, par les Anglois, ou plûtôt livre lâchement par le François qui y commandoit. Les Anglois le donnerent ensuite, à la charge d'une redevance de plusieurs milliers de pagodes, à Mir Saheb Seigneur Maure qui y résidoit lorsque j'y passai. On voyoit de loin les ruines du Fort bâti par Anaverdikhan sur le bord dela mer . & démoli par les Anglois.

Je n'étois pas trop en sureté à Kowelon. Le Cotoual vint me voir : je lui dis que j'allois de Madras à Sadras: & me croyant Arménien, il me donna un homme pour me conduir dans ce dernier endroit. Si mes Maquois s'étoient vengé en me découvrant, l'aurois été fort embarrassé : car les Tchokis Anglois n'étoient pas loin. Comme j'étois habillé en Maure, je passai dans l'Aldée pour un Seigneur Mogol. Je n'étois pourtant pas si bien déguisé, qu'on ne pût aisément me reconnoître : le P. Ange, Capucin, Missionnaire de l'endroit, devina qui j'étois en me voyant passer. & m'envoya hors de Kowelon son Dobachi, qui m'accompagna jusqu'à Pondichery.

A quelques pas de Kowelon, je voulus mettre mes botines, parce que le sable me brûloit les pieds; mais je vis que le Peuple se disoit déja : c'est un Feringui. J'avois encore à passer une Aldée dépendante des Anglois ; il fallut donc continuer de marcher, les jambes nues, & avec de mauvaises sandales, dans le sable, dans la bouc, au milieu. des ronces. A deux grandes cosses de Kowelon, nous passâmes par Karné, petite Aldée aux Anglois; & une grande cosse plus loin, nous nous trouvâmes à Mavlipourom, Aldée dépendante de Sadras. Cet endroit est célebre par ses Pagodes, auxquelles on va en Pelerinage de plusieurs endroits

VOYAGE aux Indes Orientales, Ic. Partie.

de la Côte... On voir fur les murs des Incriptions en Malabar, des caracteres Bengalis gravés fans fuite, quelques Lettres qui ressemblent aux caracteres Tamouls des Priviléges des Juis de Cochin, d'autres approchantes des caracteres des Inscriptions de Keneri. Quelques-unes de ces Pagodes sont creusées dans le roc. Près de ces Monumens, une espece de jeu de la Nature atrita mon attention. C'étoit un bloe de pierre, rond, de deux toises de diametre, qui sembloir pois sur le surface de trois ou quatre pouces. Les gens du Pays me dirent qu'ils l'avoient toujours vû dans cette position.

J'arrivai le soir à Sadras, qui est à une cosse de Mawli-

pourom. Le Commandeur Hollandois me reçut avec beaucoup de politeile. Il fallut céder à fes inflances, & lui donner le jour fuivant. C'étoit l'effet des Lettres du Baron Van Eick. Il y eur gala pendant toute la journée. Ce qui me réteréa le plus ce furent des jeux Malabares qui se donnoient dans l'Aldée à l'occasion d'une fête de Pagode. La Place étoit remplie de Peuple des deux sexes. On y voyoùdes siffleurs de couleuvres, des Devins, des jouteurs de Gobelets, des faiseurs de tours de force. Je ne pense qu'avec effici à un de ces tours, qui fut répeté plusieurs fois. On avoit planté dans la Place un Bambou haut de trente pieds, qui tenoit par deux cordes à des arbres peu eloignés. Ce Bambou étoit terminé par une baguette de sex.

terre.

Je partis de Sadras le 7 avec de bons Boués, & passai à une cosse & demie de-là par Lengueschetti, où il y a une. Chaudri. Six cosses plus loin est Moutoukara, A ldée avec Chaudri. On rencontre ensuite le Schesour, que l'on passe chareau, & à une cosse de la Lamparve. Ce dernier caroir étoit alors le premier Posse au Nord de la Côce dépendant de Pondichery. L'Aldée est proregé par un Fordont la Courtine est en pierre & s'étendle long de la mer.

fille de quinze ans monta dessus, se mit le bout du fer dans le nombril, se donna dans cette position un élancement, & sit la pirouette ayant le corps horisontal à la

aux Indes Orientales,

Ic. Parcie.

J'écrivis de Lamparvé à M. de Leyrit & à mon frere, & en partis le 10 Août de grand matin, après m'être morfondu Voy AGE deux jours à atrendre des Boues.

Je traversai en bateau la riviere de Lamparvé. De-là ie me rendis à Kourekatti, Aldée avec Chaudri, qui est à cinq gueris (heures de 24 minutes, environ trois coifes ) de Lamparvé; à la Chaudri de Viraschetti, qui est à deux gueris ( environ une cosse & demie ) de Kourekarri ; à Scheschaschelom, éloigné d'un gueri (environ trois quarts de cosse ) de Viraschetti ; à Kounmour , qui est à trois gueris ( près de deux cosses) de ce dernier endroit ; à Kalapour, éloigné de Kounmour; d'un gueri; à la Chaudri d'Arangapoulei, où je trouvai un Poste de Cipayes, & qui cst à près de trois gueris (environ une cosse trois quarts) de Kalapour ; à Ninipoullei , éloigné de deux gueris de la Chaudrid'Arangapoulei; aux Limites qui sont à un demi gueri ( environ un quart de cosse ) de Ninipoullei . & enfin à Pondichery, situé à un gueri des Limites.

J'entrai dans cette Ville à une heure après-midi, & allai descendre au Gouvernement. Je me rendis ensuite chez M. de Goupil, où je trouvai mon frere. On étoit à table : les Convives étoient mes anciens amis. La joie de nous voir fut réciproque; mais la nature ne pouvant tenir à celle que je ressentisen embrassant mon frere ( & peut-être le plaisir de me voir au terme d'un si long voyage [1] y contribua-t'il), je me trouvai mal. Les transports de mon frere ne furent pas moins vifs. Plusieurs fois M. de Leyrit lui avoit fait entendre qu'il ne me verroit plus. Ma mort avoit été annoncée du Bengale, & confirmée pendant le cours de mon Voyage.

Je trouvai Pondichery fort différent de ce qu'il étoit

viron cinquante-fix jours de marche, & quarante-cinq de léjour en différens endroits.

<sup>[1]</sup> Calgan est par vingt einq degrés, environ trente-une minutes de latitude Septentrionale ; Pondichery , par onze degrés, einquante-einq minutes : ee qui faie à peu-près Nord & Sud trois cens quarante lieues , à vingt-cinq au degré : mais comme le gissement de la côte est Nord-Ouest, avec bien des coudes, ces trois cens quarante lieues en donnent plus de quatre cents, & plus de six cens cosses ( felon l'exacte évaluation de M. Danville ). Ce résultat s'accorde avec le relevé de mon Journal, qui présente plus de six cens cosses, faites en cent un jour, en-

VOY AGE aux Indes Orientales , Ie. Partie.

- lorfque j'y abordai pour la premiere fois en 1755. Le Comptoir manquoit de fonds; les Conseillers, les Capitaines & les Sous-Marchands ne recevoient pas leurs appointemens. Mon frere avoit ce dernier grade; & M. de Leyrit, convaincu que nous n'avions pas d'autre ressource pour subsister, nous donna une Ordonnance pour la Caisse, en conséquence de laquelle nous touchâmes notre revenu tout le

tems que nous passâmes dans cette Colonie.

Les amis que j'y avois retrouvés étoient toujours les mêmes à mon égard : mais je m'apperçus bientôt que l'interruption du Commerce les mettoit un peu à l'étroit. Plutôt que de m'exposer à des refus qui leur auroient beaucoup coûté, je m'adressai au Gouverneur & le priai de me permettre d'emprunter cinq cens roupies à la Compaguic. C'étoit le moins que je pusse dépenser pour me mettre en état de paroître à Pondichery, n'ayant pour tout équipage que ce qui m'avoit servi dans mon Voyage, M. de Levrit toujours occupé des intérêts de la Compagnie, me répondit qu'il ne pouvoit charger le Comptoir de cette dette; & me menant dans son Cabinet, il ouvrit sa bourse & en tira cent Pagodes qu'il me pria d'accepter. Mes refus furent inutiles : ses paroles obligeantes vainquirent ma répugnance; à peine même me permit-il de lui faire mon Billet. Il fut ensuite question de ce que j'allois devenir. Je dis à M. de Leyrit que je ne voyois que Surate qui me convînt, à cause des Lettres que j'avois recues de M. le Verrier: il approuva cette idée & dissipa celle qu'une sorte de découragement produit par les fatigues que j'avois csuyées, m'avoit fait naître, de retourner en Europe.

L'état de mon frere m'inquiétoit plus que le mien. Je représentai à M. de Leyrit que les vûcs de la Compagnie étoient qu'il fût avec moi , pour faciliter mes recherches & affurer la correspondance dont j'avois besoin ; & comme le bruit couroit que M. le Verrier vouloit quitter Surate. je priai le Gouverneur d'envoyer mon frere second dans ce Comptoir, avec l'expectative de la place de Chef. Plein de bonnes intentions, M. de Leyrit approuvoit mes raisons: mais le Poste étoit brigué, & sa tranquillité natu-

relle

relle l'empêchoit de me dire fur-le-champ ce qu'il vouloit VOYAGE faire. Je-le pressai si vivement, qu'il témoigna au P. Lavaur que mes instances lui déplaisoient. Il s'adressoit sans Orientales, le sçavoir à mon Avocat. Ce Pere qui m'a toujours aimé Is. Partie. comme son fils, lui représenta que ma demande étoit juste, qu'elle ne me regardoit pas personnellement, mais le bien des Lettres, & qu'elle exigeoit une réponse prompte &

Comptoir de Surate, avec l'espérance de relever M. le. Verrier, quand celui-ci voudroit quitter cette Ville. Je remboursai à M. de Leyrit les cent Pagodes qu'il m'avoit prêtées si obligeamment; & après avoir pris congé de lui, de M. le Chevalier de Soupire, Commandant Général des Etablissemens François dans l'Iude, & de nos amis, nous partimes mon frere & moi pour Mahé, le 27 Octobre 1757, fur le Bristol, Vaisseau de vingt-cinq pièces de canon, commandé par M. Duhoux , & armé en guerre [1].

décifive. Mon frere fut nommé en confequence second du

[1] Tandis que le Briftol voguant à pleines voiles m'éloigne pour toujours de la Côte de Coromandel, je jette les yeux fur la conduite des Européens dans cette partie de l'Inde, & sur les concessions que le Souba dn Dekan avoit faites aux François à la côte d'Orixa. La plûpart des objections que l'on peut faire contre l'utilité des conquêtes des Européens dans l'Inde se réduisent à ces quatre chefs.

10. Il n'en est pas des Indes Orientales comme de l'Amérique. Les Européens dépérissent dans l'inde, parce qu'il n'y a pas la moirié de ce qu'on appelle l'Etar-major de marié, parce que la plupart de ceux qui se marient ne prennent ce parti qu'à un âge avancé, ne porsent au mariage qu'un corps usé ; & que d'ailleurs très-peu époulent de femmes Enropéennes, ou du moins de lang blane. Parmi les Soldats quelques-uns se marient à des femmes noires , dont les enfans forment les Mulatres, espece abatardie, que la Nation ne peut avouer, & qui en effet ne lui est d'aucune utilité. Il snit de ce calcul 10. Que deux cens hommes envoyés dans l'Iude, sour à peu près cent quatre-vinge samilles perdues pour la Nation, le retour ne devant presque être compté pour rien, 2°. Qu'on doit faire paffer dans ces Contrées le moins d'Européens qu'il est possible 3 & espendant de grandes concessions , & les guetres qu'elles occasionnent exigent de grands envois. Vey le Mim. 10. Les frais des expéditions militaires , & les pertes qui réfultent du malheur de la Compagnie des armes, font pour le compte des Compagnies, tandis que leurs Officiers par- des met de M. Godeben.

3°. Le Commerce, pendant cette fermentation, languit ou même cesse absolument ; ceux qui font au service des Compagnies portent dans la gession des affaires cet esprit de rapine & de violence , que le trouble des armes a fair naître & qu'il femble excufer.

tagent au moins avec elles le fruit des succes.

4º. Enfin il est à craindre que les Puissances du Pays aguerries par les échecs qu'elles recoivent , tenforcées par une multitude de déserteurs Européens & par Tome I.

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
Is Partie.

ceux de leurs Sujets qui sont formés à notre maniere de combattre, ne se portent un jour à exterminer des Peuples qui viennent fans autre droit que leur érée . s'emparer d'une partie de leur Domaine. D'ailleurs, témoins des guetres que de grandes posseitions doivent naturellement allumer entre les Nations Européennes établies dans leur Pays, elles ne se regardent plus comme protectrices de quelques Marchands qui demandent funplement la liberté du Commerce. Ce feroit donc s'abuser que de compter sur leur secours pour défendre ces fautômes de neuttalités qu'elles pensoient être en état de maintenir lorsqu'elles les ont preserires : elles s'attacheront à la Nation la plus puissante, & seront les ptemieres à se déclarer contre le Peuple vaincu , ne se ctoyant plus obligées aux engagemens qu'elles ont contractés avec lui lorsqu'il o'étoit que Matchand, depuis qu'avant comme changé de nature, il a voulu devenir Conquérant. De plus, ces Puissances fondées fur le despotisme, & qui ne reconnoillent par conséquent que le dtoit du plas fort, font divifées par des intéreis toujouts lubfillans, & entraîneront dans leurs querelles des Peuples dont elles connoîtront la force, & pour qui ces querelles seront un appas à de nouvelles acquisitions. Reste à sçavoir après cela, fi de fimples Compagnies de Marchands peuvent supporter les suites de pareils engagemens.

Les mêmes réflexions ont lien contre les grandes concellont accordées par les Princes da Pays, parce qu'elles artifont la jaloutie, parce que la garde de ces conceflions demande une augmentation destroupes, & que d'ailleurs elles fupposfeut une ligne offentive & défentive entre celui qui donne & celui qui recort ; jiuge, qui entraîne tous les inconvéniens que l'on oppole au tyfétime des conquêtes.

Il faudmit un volume pour bien difeuer les quatre objections que je viens d'erpofer. & jamis on ne le feta d'une manier fautfailante, el los n'à par un ecannoillance exalte du climat de l'Inde, du génie des Peuples qui l'habitent de de la ourre de leur Gouvernment. Je me concerne de préfente rie platéraux su vies propres à jetter quedque jour fur un objet dont l'intrété personnel permet difficillement d'esvilgar également le bon & le masvis soité

On peut d'abord demander en général si les Etablissemens que les Eutopéens ont formés dans l'Inde, & le Commerce qu'ils sont dans cette Contrée, leur sont réellement avantageux. Avant que de répoodre à cette question, j'examine ce qui donne naissance aux Colonies.

Un Peuple refferté dans son propre Pays, ou borné dans son Commette National, se met au large par des envois d'hommes, qui augmentent co mêmetems sa puissance & ses revenus, en répandant au soin le fruit de son industrie, dont des tetours également suctatifs animent, les ressorts.

Des Infalaires dont le puiffance & la richelfe ne potent que fur leurs Vaileaux, fur l'écudee & la multiplicité de leurs rapports avec les Erangers, peuvent avoir deux motifs d'envoyer dans l'Inde des Colonies qui leur feroient d'ailleurs à charge; je penincie, derenit en shalient les bass qui fone leur finerée, é celtdelle, chier les leurs de l'augment de la morte de forent leur de la proputer avec les leurs de l'augment de la morte de forent leur cettir par Paparacce d'un Commerce université à la morte de forents leur cettir par

Les Portugiis & les Hollandois font dans le premier ens ; le fecond s'applique naturellement aux anglois s'e comme les François ne font et dans l'un ni dans l'autre, je penfe que les Erabilifements de l'Inde & le Commerce qu'on y fair, au fout pas à la France d'une utilité d'elle. Pajouer qu'ils loi four même endreux ; cas un Commerce de réingt à visege-reisq millions par an peur faire un returne de l'autre de l'autre d'une de l'autre d'un de l'autre de l'autre d'un les Hellandois à Collan, à Batrais mais à peine fera-s'i flendaine dans un levoume comme la France; tambique s'il est artqué par une Nation puisfaire. J'appeutil de définel fera aufic couract que pour un objet de la derniter conféquence,

parce que l'hooneur de la Nation y sera également intéressé. Ainsi, sans cotrer daus l'examen particulier des marchandifes que ces Contrées foutniffent à la VOYAGE France , de leur utilité réelle ou idéale , je venx dire , de mode , je crois ponvoir aux Indes avancer que dans l'état où sont actuellement les choses, il n'y a que deux mo- Orientales, tifs qui puiffent engager à cooferver les Colonies de l'Inde ; le premier , de dimi- Ie. Partie. nuer& de rendre dispendieux le Commetce de pos voisins ; le second, de ne pas recevoir des Etrangers, même à moindre prix, ce que nous ponvons aller cherchet nons-mêmes, & de montret à l'Eutope & à l'Asse que les François sont aussi actifs & aussi propres à des entreprises périlleuses, quoiqu'elles ne leur soient pas absolument nécessaires, que les Nations doot le Commerce est l'élément.

Voilà le point de vue sous sequel j'envisage l'état actuel des Colonies Francoifes dans l'Inde. Car de penfer qu'avec un esprit déquité & de modération on pourra se sourenir daos ce pays & y faire le Commerce avec honneur & avantage, fans conrir les rifques qu'il a jufqu'ici entraînés, e'est connoître bien peu l'Histoire de l'établiffement des Enropéens dans certe partie de l'Asie, & les dispositioos des Natioos qui y commercent. Les Espagnols n'oot-ils pas employé tous les moyens pour empêcher les Hollaodots de s'établir dans l'Inde? Ceux-ci, d'abord sur la défensive , n'ont-ils pas ensuite réussi à leur enlever le Commerce des Moluques, celui de la Chine, à envahir la plûpart des Etablissemens Portugais; & à lenr tour n'ont ils pas souffert dans la formation de leurs Comptoirs aux Iodes, autant de traverses de la part des Anglois, que de celle des Naturels du Pays ? On peut consulter à ce snjet le Recueil des Voyages qui ont servi à l'établissement & aux progrès de la Compagnie des Indes Orientales, formée dans les edit. Amsterdam Provinces-Unies aes Pays-Bas. C'elt l'Ouvrage, à quelques fautes près, le plus p. 418 be. instructif qu'on puisse lire sur cette matiere. Il présente uo tableau fidele de la Politique des Iodiens, & des moyens que l'avidité suggete pour supplanter un rival dans le Commerce.

Cette lecture montrera elairement la fausseté de ce qu'on a avancé contre M. Dupleix. C'est lut, dit-on, qui le premier s'est déclare Conquérant dans l'Inde, guerret de l'Inde & qui y a allumé une guerre ruineuse à la Compagnie. Je réponds que co grand (Ourrage ben homme n'a fait que préveoir les Anglois , qui l'auroient devancé fi leurs affaires fait & singuliere le leur eussent permis.

te teur cuiteut permis.

Eo 1749, avant les guerres anxiliaires, les Anglois ne balancereot pas à don
in fam. Tie.

ner du secours à Saujohi, Roi du Tanjaont, qui seur abandoooa eo conséquence fr. T. s. p. 117. Divikoté.

En 1754, avant la déclaration de la guerre entre les deux Nations, Madras encouragea Jafer Ali khan Gouverneur des Provinces de Rajimeodri & de Schi- 17.p. 187. kakol à ne pas remettre ces Serkars à M. de Buffy.

En 1755, la Compagnie Angloife fit partir pour Bombaye des troupes qui de- 319, Trad. fr. voient le joindre à Nana (Balajirao) contre Salabetziogue, afin d'engager ce Ptince à renvoyer M. ce Buffy.

ce à renvoyer M. de Bully.

Dans la même aande, les Anglois, pendant la trêve, s'emparetent du Ma- IX, sjanntiff
duré, de Tinavelli &c.; en 1716, ils firent marchet uo détachement courte filléreasée,
Velour, pour foutenit les prétentions du Nabbb Mahmet Ali khan s & Yon P 440-Th/fir.

Contra de la Vellour, dans le Renagle, (1974-71). scait que dans la même année, sans la prise de Kalkuta, dans le Bengale, fçair que dans la même année, lans la prife de Kalkuta, dans le Bengale, Id. en Angl. p. ils alloient envoyer à Salabetzingue un leconts confidérable, pont l'aider à 41c.T. fr. T. II. chaffer entiferenen les François du Dekan. Ces procédés oe marquent pas un p. 45°, 48°c. graud amour pour la paix mais ils paroltont moios extraordinaires, lostque Recede Veste fellend dec. Pon fera réflexion qu'une Nation puissante ne peut se comenner dans l'Inde que T. 111, p. 140. d'un Commerce exclusif, à moins qu'elle ne soir dédommagée d'ailleurs. Les Hollandois eux mêmes ne se soutiennent que par leur Canelle, leur Muscade, Dupleix P 211. leur clou de Girofie : s'ils parrageoient ces trois articles avec les lauttes Nations Européennes, ils seroieot bicorot obligés d'abandonner l'Inde. Et encore, quot-

Id. en Angl. 174. Trad. fr T. Id. en Angl.

Mem. de M. Go.

PI

**VOYAGE** eux Indes Orientales . Ic. Partie.

que leur Compagnie fasse seule ce Commerce , elle seroit acquellement hors d'état de réfister aux François ou aux Anglois , si l'envie leur prenoit d'attaquer ses Comptoirs. On feait la peine qu'ils ont à faire face aux Rois de Ceylan & de Bantam , qui n'ont d'autre telation avec les Européens , que quelques armes que

les Anglois leur fournissent.

Mais ni les Anglois ni les François ne peuvent faire un Commerce exclusif, ou jouir long-tems de possessions capables de les enrichir, sans être exposés à de fâcheux revers de fortune. Lent état dans l'Inde n'est donc que précaite ; c'està-dire , que la Compagnie Françoife ne doit pas artendre de ce Pays de ptofiis réels, parce qu'elle n'y aura jamais de l'uccès durables, & que les Anglois n'ont d'autres avantages à en retirer que ceux qui font propres à leur qualité d'Infulaires-

Si à la longue les Compagnies se rninent dans l'Inde , les Etats auxquels elles appartiennent en souffrent t'ils? Je réponds que d'un côté c'est toujours un avantage pour ces Etats que d'avoir affoibli leurs voilins , en partageant leur Commerces que de plus ils paroiffent en quelque forte dédommagés par les droits confidérables qui entrent dans leurs tréfors pendant le brillant du Commerce & des conquêtes , & par les fortunes des Employés, des Officiers &c. fortunes, qui mertent l'émulation dans les Arts, & en général répandent l'activité dans la Nation. D'un autre côté les frais de défense, l'état qu'il faur tenir dans ce période de fortune & de grandeur , les perses que les guerres nées de cerre grandeur , occasionnent , balancent au moins les profits, & peuvent même les absorber : de maniere qu'abstraction faite de toute . autre confidération, en cinquante ans l'Angleterre, par exemple, ne pourra montrer que le Commerce de l'Inde l'ait enrichie ; je ne crains pas même d'avancer que si elle est de bonne foi , elle avouera des pertes.

Ces raisonnemens o it aussi lieu à l'égard de la France, quoiqu'elle il'ait pas retiré de les Colonies les mêmes avantages que l'Angleterre. Ses malheurs ne viennent selon moi, que de certains arrangemens mal pris. Si Madras eut été rasé comme le vouloir M. Dupleix , la France auroit joui pendant pluseurs années des richesses qui aveuglent actuellement l'Anglererre : & si nos concessions , au lieu d'être fituées à deux cens coffes de Pondichery , s'étoient trouvées à portée des fecours , comme celles des Anglois dans le Bengale , que de faux frais d'épargnés ! Les revenus immenses de ces Provinces auroient été perçus exactement ; cette armée roujours subsistante d'Européens & de Cipayes, qui en absorboit la plus grande partie , n'auroit pas été nécessaire ; enfin je vois dans cette perspective la Compagnie riche & mille Particuliers revenir avec des fortunes.

Mais ce qui a porré un coup mortel à nos fuccès dans l'Inde, c'est le nouveau. plan de conduite suivi par les successeurs de M. Dupleix. Voici comment je m'exprimois à ce sujer dans un petit Mémoire que je présentai en 1762, à mon retour de l'Inde , aux Commissaires de la Compagnie. Les téstexions que j'ai faites depuis ne m'ont pas fair changer de façon de penfer. » Il paroît, disois-je à Mes-» sicurs de la Compagnie, que les malheurs des François dans l'Inde doivent être » en partie attribués à la manière dont ceux que l'on met à la tête des Comp-

» roirs envifagent le génie des Peuples qui l'habitent, la nature de leur Poli-» tique & la forme de leur Gouvernement...

» L'un s'imaginera avoir affaire à des Sauvages, que la crainte seule, fondée » sur une domination inflexible & arbitraite, pourra tenir en respect. L'autre » animé par des vertus qu'il eroir naturelles à rous les hommes, & comptant » peut-être un peu trop fur l'esprit d'ordre qui regne parmi plusieurs Peuples de » l'Europe , fera pour les procedés doux & purement justes. L'idée qu'il s'est for-» mé de la probité du Genre-humain, l'empêchera de prendre des mesures, qui mailleurs passeroient pour offensives, mais qui dans l'Inde ne seront peur être que de prudence. Tenir le milieu entre ces dispositions, seroit le vrai moyen de se a concilier l'amour & le respect des Indiens.

m Cette Nazion peut être considerée sous deux faces différentes , comme seule

ou comme alliée aux Européens établis fur les Côtes de la Perfqu'ille. L'Indien cell naturellemendour, mais d'une douceur de monchalance & de partiel. Let chableurs excellives du climat fous lequel il vir, l'énervent. L'abondance & le las prix de siverse, la freige les plusis visanent dans leur faiton, l'invitent aux repos. Le sur le control de la comme de la control de la comme de la co

Indien VOY AGE
eschasiprix
sur Inies
sur Inies
orientales,
fe. Partic.
imens
é que
rotient
vie les
à huir
in ness

cxvii

» de fri à l'eau.

» La lichet eu coupappa cotinairement la mollefie. Auffi l'Indien fâtil foible pla lichet eu fore qui c'épande dann out un Peuple confirer les Gaurenments libres, en tenant fest plus en halcine, épuilemit les trefforts de ceux menurs libres, en tenant fest plus en halcine, épuilemit les trefforts de ceux met la lichet. De la le Déposition général qui tegre dans ses value? Pays, Mais la Naure ne fuit pas toujours les mémes Lous ; ji fe renconte quedquétois de ces ginier mâtes que le climat à pai dompret. Leur ambigion ne connoit de bornes que le crione. L'Indien effrayé à la vue du jong qui le menace, fait de foibles efforts piencés i fi le faile de réflière, & l'amour du repor le founce. Le Conquérant qui ne doit la victoire qu'à la fasheit de les nouveaux sojiers, les remente, devient a dest influence qu'à la fasheit de les nouveaux sojiers, les remente devients aless influeporable ; aucure Particulier et et l'en da peu de bien qu'il possede, & la vie du richt foible devient le jouer d'un pouvoir arbittatie.

" L'Indien qui vit fous ce Gouvennement en fuit les impressions. Obligé de rampet, il déveint foutbe, parce qu'il ne peut le révolect ouvernement. Comme il ne s'eait ee que les Chess lui laistienant de son gran, il se permet p'usure a la raine de anne Lommeret. Le mécontennement le fait cabulet s'our-odement. Sujet, mais s'ans attachement pour son Prince; il se l'uver au premier homme extraordinaire qui s'eat capriver son admiration. A lui inflyere quelque confiance. D'un autre côté, le Prince ignore le plaisir que goise un c'hetquirable & amm de ceux qui lui obrillent. La méliace s'fait s'altred, & le

"vuide de son amm en peut etre rempli que par les plaisits groffiers que l'or oula force lui procurent.

» La Politique de ces Princes doit senir de leur Gouvernement : leur amité nel filmule. D'une main on leu voit fignet un Traile, 3 de l'autre, lis pierent la » petre de celui avec lequel ils font aliance. Le menfonge et la bafe de leur» accords, comme l'intérêt ou la cainne ef la lien que reune leux subjes ; thabilité confife à bien feinde. Jamas il ne prodonneut , parce que le repeair chez cur in ét di qui à la craine, g. de sa mères possible en trémograges d'ami-

» tiè ne four fouvent qu'aiguifer le poignard qui doit frapper leur ennemi.

» Telles écoient à-peup-rès les dit-politions des Indiens, lorfque les turopéess
» leur demanderent des Etabliflemens dans leur Pays. La fuite de la tyrannle.

» L'appas du gain portoient le Peuple à defice des Extangers fur fes Côt e jes
» Princes comptoient s'en faire un rempart contre leuts voidhs. & augmentet
» leurs tréfors par un nouveau Commerce.

» Les vies des Indiens font encere & fetont toujours les mêmes. Les ménager adroitement eft le ful moyen de furmer & conferver dans est Conretes » des Colonies flortifantes. La familiarie & la baibarie produiront les mêmes miconvéniens. Due doucer molle leur prouter foblieffe & les déterminers, en «as de rupeure, à fe reiter thez votre ennemi. L'injustice attroce her rap-pelleta les Princes du Pays ; a tévolteta les feprits. Une confiance extréme

VOYAGE aux Indes Orientales , I. Partie.

» passera pour stupidité. Un Gouvernement noble , ferme & juste , est celui qui » convient à un Peuple esclave par mollesse. S'il est de plus sourenu par un » Commerce roulant, que les Chefs foient d'un abord facile, le Matchand pro-» régé & même respecté, alors on verra les Indiens, qui généralement ne cher-

n chent dans nos Etabliffemens que leur avantage, peupler les Colonies & y déposo fer leurs tréfots ».

Ce seroit trop nous flatter que de reconnoître notre administration dans le tableau que je viens de tracer. Chez nous, une partie de plaifir arrêtera une expédirion de la dergiere importance. Quel Capitaine Marchand ofera se présenter a cettaines heures pour régler avec le Gouverneur ce qui regarde son Vaisseau ? Jamais il ne pourta percer la haie de Pions, de Dobachis &c. qui l'environnent : c'est aux affaires à se ranger à nos commodités. Cela fait voir que nous ne sommes pas fort intéressés : mais austi ce caractere n'est gueres propre à un Pays où nous ne voudrions nous soutenit que par le Commerce. Une faute irréparable fous le Gouvernement de M. Dupleix, c'est de n'avoir pas permis aux Arméniens d'avoir une Eglise à Pondichery. Cette Nation a porté ses richesses à Madras , & le plus fort du Commerce qui se fait d'Inde à Inde , comme les Juifs

établis à Cochin font celui de la Côte Malabare.

Malgré cela, notre caractere, je ne crains pas de le dire, est celui qui agrée le plus aux Maures & aux Indiens , parce qu'il porte une certaine franchise qui les gagne. Le Hollandois en est souverainement méprisé, comme simple Commercant. Ils craignent les Anglois & ne les aiment point, parce qu'ils voyent qu'une avidité infatiable les porte à envahir non-seulement le Commerce des autres Européens, mais même le leur, pour enrichir l'Angleterre, sans parler des injustices & des violences qui ne leur coûtent rien quand elles sont utiles à leur Nation. Ils pensent bien différemment de nos conquêtes ; ils ne les regardent que comme une suite de notre humeur guerriere , austi célebre en Alie qu'en Europe Ils nous voyent dépenfer nos revenus en plaifirs, en pompe, & leur rendre ainfi d'une main ce que nous leur enlevons de l'aurre. Ils n'ont pas oublié le trair de générolité de M. Dumas lors de l'irruption des Marates en 1740 , la conduite de M. Dupleix à l'égard de Schandalaheb , notre attachement conftant aux intérêts de Salabetzingue. Tous ces traits ont fait regarder les François comme des guerriets généreux, sur la parole desquels un Prince malheureux pouvoit comprer, quand même leurs intérêts en souffriroient. C'est ce préjngé honorable pour la Nation qui nous a soutenu dans le Dekan & à la Cour de Dehly. Malgré l'étendue de nos Conquêtes & les maux qu'elles ont du naturellement entrainer, jamais il ne nous est rien arrivé de pareil au massacre des Anglois à Kalkura & à Patna. Les Marates eux-mêmes , Peuple fier & ennemi né des Mogols , ne vou-Inrent traiter en 1752 & 1755 avec le Sonba du Dekan, que sons la garantie de M. de Buffy ; & ils déclarcrent en 1757 que Salaberaingue devoit la paix au mérite personnel des François & de celui qui les commandoit ( M. de Busty ).

Rip de M. Du-

C'est notre réputation qui a porté le Nabab du Bengale à nous offrir Kalpleix à M. Go. kuta; à prendre notre défense, quoique nous ne l'enssions pas aidé dans son exdeheu, Piec. juf- pédition contre les Anglois ; à faire marcher ( trop tard , il est vrai , ) son armée uf. p. 134 . 135. au secours de Schandernagor , contre l'avis de son Conseil que les Anglois avoient gagné; enfin a protéger les restes sugirifs des Colonies Françoises du Bengale. Mais ce malheureux Prince se trompoir, croyant avoir affaire aux François qu'il avoit vus sous la Nababie de son oncle & sons le Gouvernement de M. Dupleix, remplir le Bengale de leur nom. Tout étoir changé. Les Anglois avoient dit aux Maures & aux Indiens, que la façon de penser de M. Dupleix n'éroit pas celle de sa Narion. Leur dessein écoir de nous faite perdre l'ascendant que Mim de M Du. nous avions sur l'esprir des Princes du Pays , & de leur ôter la confiance qu'ils pl. p. 107, 108. s'accontumoient à avoir dans nos Traités & dan les secours que nous leur avione promis. Le rappel de M. Dupleix, randis que son rival, M. Saunders, étoit re-

wêtu de nouveaux pouvoirs, devoit mettre le sceau à ec qu'ils avançoient. Ils l'obtintent ; l'étonnement dans l'Inde fut général. Les Auglois allerent plus loin : ils répandirent que leur Nation plus puillante en Europe que la nôtre, nous avoit obligé de rappeller celui qui nous avoit acquis une partie de l'Inde, que déformais nous nous garderions bien de les attaquer , & qu'il n'y avoit nul fecours pour les Princes du Pays à attendre de notre part.

La conduite foible ou gênée des successeurs de M. Dupleix , sideles observateurs des Traités par le squele les Anglois nons jouoient , & dont les pas mesutés étoient Levre dons le représentés comme la marche timide de la Nation , confirma aux Indiens la yé- Alemde M. Purité des discours des Anglois. L'abandon du Bengale qui pouvoit d'un moment Pleix,p.169,170. à l'auste être attaqué par les Vaisseaux de guerre que nous avions eu l'imprudence de laiffer à nos rivaux, acheva de les persuader. C'étoit la mine d'ou les Anglois vouloient riter les tréfors dont ils avoient besoin pour les frais des expédirions qu'ils méditoient à la Côte, & pour gagner les Chefs Maures qu'un

refte de réputation nous attachoit encore dans le Dekan.

Aussi ai-je roujours regardé comme un défant de vue de n'avoir pas fait l'imposfible à la Côte pout mettre Schandernagot hors d'insulte, lorsque l'on sçut que le Colonel Clive partois avec fix cens Européens pour reprendre Kalkuta fut les Maures; ou du moins de n'avoir pas fait marchet l'armée du Dekan dans le Bengale. furtout lo: squ'elle étoit près de Ganjam. 1º. La conservation du second Comptoit François de l'Inde, & peut-être du plus utile à la Compagnie, ésoit préférable à celle des quatre Provinces, surrout depuis qu'on avoit renonce aux projets de M. Dupleix; & tous eeux qui ont vu le Bengale de près ditent avec moi, qu'un corps de troupes reglées , conduit par un Chef tel que M. de Bully , actif , profond dans la politique des Mogols & des Rajahs, & dont le nom avoir volé d'une extrêmité de l'Inde à l'autre, qu'une te'lle armée auroit fait changer de face au Bengale, même Mêm de Eufy, après la prife de Schandernagor : la longue réfiftance de M. Law avec une poignée expof 60. 1764. de François prouve ce que j'avance. 1º. Qu'étoit il besoin de retoutnet si promptement à Auteugabad ? Salabetzingne étoit obsedé; sa Cout étoit livrée aux An- de l'Inde, 7.1. glois. Je le veux pour un moment. Mais ceux-ci obligés d'envoyer toutes leurs for- p. 485. 486 ces dans le Bengale ne pouvoient donnet aucun secours au Souba. La perte de Kalkuta les avoit forcés de renoncer aux offres que Salabetzingue leut avoit faites. T. I. p. 247. On pouvoit done, & même plus facilement, retoutnet dans le Dekan après la ptile duBengale, & recouvrer a Aurengabad l'ascendant que l'ony avoit auparavant; tandis que les Conquêtes des Anglois dans le Bengale , en leur donnant des monts d'or , entraînoient la perte du Dekan. De plus, cette Province, après l'expulsion des Anglois du Bengale, étoit austi aisée à reprendre, quand cette marche l'auroit fait perdre, que difficile à conserver après la réduction du Bengale au pouvoir des Anglois. Ce dernier événement est l'époque de nos malheurs, ou du moins "

c'est depuis ce tems que l'on voit nos asfaires aller en décadence dans l'Inde. La perte du Bengale ; l'espece d'indifférence sur l'accroissement de la puissance Angloife à Surate ; le manque d'argent dans le Dekan & à la Côte, malgré l'étendue de nos polleilions ; les épargnes auxquelles l'état de nos affaires nous forcoit ; notre conduite timide, & juste jusqu'au ridicule , qui ne nous permetioit de soupconner les Anglois de rupture , que lorsque nous les avions sur les bras , voila ec

qui a toutné la fortune contre nous,

Il se tronve que dans le même tems les Anglois soutiennent avec avantage la supériorité que nous leur avions abandonnée. L'expédition de Surate, entreprise contre toute équité, a affuré l'approvisionnement de leut Escadre, & leur a fait un nom, quoique les Militaires s'y foient conduits comme de fimples Milices. Mais ee nom, ils ne le doivent qu'aux qualités personnelles du Chef de l'entreprife ( M. Spencer ). Il n'a pas moins falle que l'humanité, la douceur , la probité de ee généreux Anglois, pour faire oublier aux naturels du Pays la violence qu'il exercott au nom de la Nation.

VOYAGE aux Indes Orientales , Ie, Partie.

Lett. de M. de

Lawrence, Tr.fr.

Voy age aux Indes Orientales . Ie. Partie,

Cependant les Anglois, malgré leurs succès, n'ont peut-être jamais été plus près d'une révolution. Toute l'Inde est convaincue que c'est pour la dépouiller de les tréfors qu'ils sont venus porter le fer & le feu dans ses Ports. D'ailleurs s'ils obligent, ce n'est qu'autant que leurs intérêts le leur permettent : d'abord, pour ne pas le brouiller avec Nana, dont la Capitale est a quatre journées de Bombay, ils refuserent de donner des tronpes au Souba du Dekan passé Aiderabad. Austi voit-on les Princes du Pays avoir un reste de compathon pour les François échappés au défaître de Jeur Nation. Le caractère qu'ils remarquent en eux, leur fermeté, leur gaieté même au milieu de l'accablement ou ils font, font des traits qui confirment aux Indiens que ce qui s'est fait depuis M. Dupleix est contre le génie de ce Peuple; & je ne crains pas de dire qu'ils seroient les premiers a nous offrir du secours & nous remontrions notre premiere valeur , au rifque. Il est vran de les voir nous abandonner, torfque de nouveaux changemens nous replongeroient dans l'indolence qui nous a perdus.

Après ces réflexions que la vue même des lieux m'a foitnies, il est aifé de penfer de quelle maniere je répondrai aux quaire objections que je me suis

Ci-d. p. xvij.

La premiere est sans réplique, à moins qu'on ne suive le plan que j'ai déja propolé, ou qu'on ne crose les foibles avantages que j'ai touchés plus haut, préférables à la conservation de cent quatre-vingt familles sur deux cents hom-

mes, par exemple, qu'on enverra dans l'Inde. La leconde objection est une erreur de fait : elle suppose que ce qui est arrivé une ou plusieurs tois, doir toujours être de mê ne. Si les revenus de la Compagnie étoient bien administrés, le gain dans un tems équivaudroit en partie aux pertes que l'on anroit soufferres dans un autre, comme on le voir actuellement dans la Compagnie Angloite. Je conviens cependant qu'en prenant une perode fixe de tems, comme einquante ou cent ans, on trouveroit, comme je l'ai deja dit, qu'après cet espace, la perte l'emporteroit sur le gain , parce que le Commerce ordinaire est peu confidérable en lui-même; que les Conquères & l'augmentation du Commerce ne peuvent le soutenir long-tems; & que ees différens avantages doivent à la fin être absorbés par les frais qu'une grande Nation est obligée de faire, pour réfitter aux forces d'une Rivale égale en puissance.

Rien de plus juste & de plus réel , que la troisieme objection. La Compagnie Angloile n'en fent que trop la trilte influence. Des gens accourumes à voir les Princes du Pays mettre à leurs pieds des laks de pa sodes, à recevoir des préfens de einquante, de cent mille roupies pour une affaire qui se termine en deux heures, aspirent après les révolutions, & ne peuvent se restraindre au gain lent que donne le Commerce. M. Speneer fut envoyé en 1764 dans le Bengale, pour rétablir l'ordre dans les Comptoirs, & mettre un frein à cette avidité qui détrônoir, & réinstalloit les Nababs à son gré. Ses peines ont été vaines. Avec einquante & eent mille livres de sente, on le joue des Réformateurs.

An reste, eetre insubordination a lieu en tems de paix comme en tems de guerre, l'ai vu à Surate le Tombeau d'un Commiffaire-Général envoyé aux Indes par la Compagnie Hollandoise. Les personnes que son voyage pouvoit re-garder de près, trouverent le moyen de l'empêcher d'aller plus loin.

D'ailleurs, fi la guerre influe fur l'esprit des Particuliers, on peut dire que la paix rend souvent les Chefs de petits Tyrans; parce que tant que les affaires font fur un bon pied, on voir rarement les Compagnies examiner leurs rapines,

& daigner écourer les plaintes des subalternes.

Mais e'est en vain qu'on voudroit parer à tous ees inconvéniens ; ils tienpent à l'humanité. Si les Particuliers qui vont dans l'Inde, sont des sujets médiocres, ils feront peu de mal & peu de bien. Si ce sont des gens d'esprit, le elimat les invire d'abord au libertinage ; les plaifirs confument leurs premieres années. Eft-il surprenant qu'ils tâchent ensuite d'aller vîte, pour réparer le tem

perdu? La seule chose qu'il y ait à faire, c'est de les veiller autaut que cela est " possible de six mille lieues, de les mettre dans le cas de se satisfaire, en fai- VOYAGE fant le bien des Comptoirs, & de n'en venir aux résormes & aux punitions, que lorsque les sautes ne sont excusées, ni par le elimat, ni par les usages du Pays, ou qu'elles ne sont pas couvertes par des talens capables de les effacer. Il ne faut II. Partie. pas croire, au reste, que les exemples, à moins qu'ils ne soient d'une certaine force ( & dès-la ils sont très-rares), fassent grande impression dans un pareil éloignement. Celui qui est obligé d'agir souvent de lui-même, & qui a le courage d'entreprendte des choses extraordinaires, se flatte tonjouts ou d'avoir raison,

Orientales .

ou que le succès le justifiera aux yeux de ses Supérieurs & à ceux du Public. La premiere partie de la quarrieme objection m'avoit d'abord frappé i mais faifant réflexion sur ce que j'ai vu moi-même dans le pays , j'ai changé à ce sujet de façon de penser. En effet , les Européens s'abarardissent dans l'inde ; à la seconde ou à la troisième génération , on auroit de la peine à les assujettit à la Discipline des troupes d'Europe : les Natutels du Pays eu sont donc encore moins susceptibles ; & fi on les voit observer quelqu'ordre , télister quelque tems , lorsqu'ils sont soutenus par des Européens , pour pen qu'ils soient abandonnés à eux-mêmes, ils retombent bien-tôt dans leur premiere mollesse, plient ou se débandent ; ce qui est une suite de la chaleut du climat & de la nature de leur Gouvernement. Il peut être dangereux d'apprendre le métiet des armes à des Peuples nombteux, accoutumes à un ftoid rigoureux. Des corps endurcis par les glaces, se seront un jeu de ces exercices pénibles qui penvent les rendre tedoutables à leurs maîtres. Chez les Nations qui habitent un sol brûlant, le courage aura, si l'on veut, de la vivacité ; mais la premiere pointe émouffée , les refforts du corps se relachent, & une expédition militaire dégénere en courles particulieres, en pillages, & finit par une retraite honteule ; fur-tout fi l'honneur n'est point l'ame des combats : & ce mobile agit rarement fur les troupes Afiatiques, & en général fur celles des Etats despotiques. Le Soldat, qui n'est exposé qu'à changer de maître, y est insolent & jindiscipliné; la guerre lui montre le besoin que le Despore a de lui pont se soutenir, & il s'en prévaut sans qu'on ose quelquefois l'en punir. An contraire, sous un Gonvernement libre, chaque foldat se croit chargé de la désense de l'Etat, s'obéit pour ainsi dire à lui-même, en obéiffant à son Capitaine, & celui-ci n'étant que le dépositaire de l'autorité que les Citoyens, & le soldat, par conséquent, lui ont confiée, commande avec fermeté, parce qu'il ne craint pas de révolter des esprits que la vûe de leur propre bien lui soumet, & qu'il n'a lui-même d'autre intérêt que le leur.

La seconde partie de l'objection est sondée sur l'ignorance des passions & de la marche du cour humain. Tout homme qui fait un Commerce considérable cherche à le garenrir de l'infulte de ses voifins. De là les Forteresses & les Troupes dans un Pays dont le maître n'est pas en état de donner la sureté que tout posfeffeur defire. Ces fortifications augmenteront en proportion du Commerce , & par conféquent de la jalousse des voisins, parce que plus on est riche & plus on craint de perdre ce que l'on a : jusqu'iei c'est la désense naturelle.

Tome I.

Le Prince qui vous a reçu sur ses terres prend ombrage de ces précautions . prétend qu'il peut vous défendre, exige que vous démolissiez vos Forts. Mais est-il naturel d'exposer ainsi son Commerce ? Peut-on honorablement se réduite à l'état où l'on étoit en arrivant? Et qui sçait si des ennemis jaloux ne le portent pas à faire cette proposition, pout tomber ensuite sur celui qui aura eu l'imprudence de se mettre ainsi à découvert ? On resuse; & voulà la guerre, toujours comme défense naturelle,

Le Prince est lui-même attaqué par ses ennemis. Il suppose que les forces qu'il vous voit sont à son service, puisqu'il s'est engage à vous protéger, puisqu'il vous a donné azyle fur fes terres; il vous demande du fecours : voila la

VOY AGE

aux Indes

Orientales

116. Partie.

## VOYAGE AUX INDES

ORIENTALES.

II. PARTIE.

C'est ici proprement que commencent mes travaux Littéraires. Les deux premieres années de mes Voyages préfentent un mélange de courses, de dangers, de malheurs, de ressources, dont il saut chercher la cause dans les plaisirs enchanteurs des Colonies, dans ma jeunesse, dans la fougue des passisons, & dans l'état où se trouvoient nos Etablissemens à la Côte de Coromandel & dans le Bengale. Les deux mois que je passia l'Pondichery depuis mon retour de cette derniere Contrée, surent deux mois de rédexion. Supris moi-même des travers dans lesquels javois donné, ce qui me touchoit le plus étoit la pette de deux années, & la crainte de voir la guerre mettre obstacle à l'ardeur raisonnée dont je me sentois animé. Tellos furent les idées qui m'occuperent pendant la tra-

\_\_\_\_\_

guerre auxiliaire qui peut vous mettre aux mains avec des Européens unis d'interêss avec les ennemis de votre Protecteur.

Vous le refufez : il foupçonne quelques liaifons avec fes ennemis, cherche ailleurt du fecours, enrichit vos vossins en leur faifant des corcessions dont vous pouvicz jouir, gêne votre Commerce, & vous aceable lorsque vous y attendez le moins.

Vous vous trouvez affailil par des voifins jalour : il vous abandonne & vous devenez la vicilme de vorte moderation, trêt-home pour l'état d'innocence, mais abfolument déplacée au milieu de ce tourbillon de paffions qui meut le Gen-rel-Humain. Tout hommer riche a des envieux, a béclion de fectours contre eur; & dans des Pays auffi éloignés pour être en état de le défendre , on doit être en état d'attaquez on bien il Hart le bontre à un Commetce traineux, & s'attendre à deveuir le jouet des Naturels , comme les Portugais le font du Sonde, du Maratte & du Bonfolo.

On me pastera sans doute ces réfictions sur les Etablissemens des Européens dans l'Indec Ce sont les observations d'un Vorgaque qui a pin unal voir, étre mal infrait, mais qui rapposte avec impartialité & sans prétendre che-quet personne, le bien de le mal qu'il a été à porte de remarquet; se sont les résidents nd'un homme de Leures, qui sur les possifictions des François dans cette partie de l'Asse, ris leur conduite à l'égat de Anolpis, préfente le pour & le cource avec la rritique qu'il se croireis permise, s'il parloit des Colonies des Romains des guerses Pauliques & de la ruite de Carbago.

versée; elle fut de près d'un mois, & sans événement intéressant. J'eus à mon ordinaire le mal de mer pendant les VOYAGE douze premiers jours; on me plaisanta selon l'usage, & je aux Indes pris enfin le dessus. Nous mouillâmes devant Mahé le 17 Ile, Parise. Novembre 1757.

La Côte Malabare, où j'ai passé le reste du tems que j'ai voyage dans l'Inde, peut se diviser par Royaumes & par Langues, Actuellement, remontant du Sud au Nord-Ouest. on y diftingue onze Puissances principales. 1°. Le Travancour, dont les Etats commencent au Cap Camorin. 2°. Le Roi de Cochin. 3°. Le Samorin. 4°. Le Bayanor. 5°. Le Cananor. 6°. Kolastri. 7°. Le Canara. 8°. Le Sonde. 9°. Le Bonfolo. 10°. Les Marates, 11°. Les Maures,

Selon la seconde division, il y a à cette Côte cinq Langues principales (fans les Jargons) que je regarde toutes. excepté le Maure (qui tient beaucoup du Persan & du Tartare Mongal avec un mélange d'Indou ), comme dérivées ou corrompues du Samskretan. La premiere de ces Langues est le Malabar pur ou le Tamoul, qui s'étend de Koélan au Mont Delli : la seconde, le Canarin, qui, de Pongaye va jusqu'aux Terres du Bonsolo; la troisiéme, le Marate, qui commence aux Terres du Bonfolo & a cours jusqu'à Surate; la quatriéme, le langage du Guzarate ou l'Indou; & la cinquieme, le Maure.

Les Jargons ou Dialectes sont 10. Le Patois de la Côte de la Pêcherie, qui est un Malabar corrompu; 2º le Toulou, mélange de Tamoul & de Canarin, qui a cours entre les Pêcheurs, les Poulias & autres Castes basses, depuis le Mont Delli jusqu'à deux journées Nord de Mangalor ; 3º. le Maraste formé du Canarin, du Marate, du Maure &c. qui est en usage depuis Bombay jusqu'à Surate.

En général on pourroit rapporter toutes les Langues de la presqu'isle de l'Inde, relativement à ce qu'elles ont de commun ou de différent dans le génie, la construction, les racincs des mots, le fond de la forme des Lettres & la marche des Alphabets, à deux principales; le Malabar ou Tamoul, & l'Indou ou Guzarate : la premiere Langue, pour les Pays qui s'étendent d'un côté, depuis le Cap Camorin

aux Indes Orientales , Ile Partie.

jusqu'au-delà du Canara , & de l'autre jusque près de Ganjam; la seconde, pour le reste de la presqu'isse jusque assez avant dans l'Indoustan.

Par une distribution particuliere, la Presqu'Isle peut se partager du Sud au Nord en cinq Zones. La premiere contiendra les Peuples des deux Côtes, depuis le Cap Camorin jusqu'aux Pays où le Tamoul & le Malabar sont en usage. Ces deux Langues forment la seconde Zone, qui comprend Mahé & Pondichery. Dans la troisième, font le Canarin & le Telongou, dont les lettres ont des rapports. Le Marate qui forme la quatriéme Zone se parle à Katek & à Poni. L'Indou ou Guzarate, le Maure & le Bengali (on peut y joindre le langage de Balassor ) remplisfent la cinquiéme. Le Persan est très usité dans les deux dernieres Zones. & même dans la seconde & dans la troisiéme . à la Côte de Coromandel. Ces combinaisons méritent d'être approfondies; mais ce n'est pas ici le lieu de m'y arrêter.

Je reprends la suite de mon Voyage. Mahé me parut mériter à-peu-près le nom d'exil qu'on lui donnoit à la Côte de Coromandel : & comme il falloit attendre pluficurs mois avant que les occasions pour Goa ou Surate se présentassent, me voyant sans engagement, je résolus de tirer parti de cette relâche . & voulus d'abord me mettre au fait de la fituation de nos Comptoirs à cette Côte. M. de Palmas, Ingénieur de la Place, voulut bien me communiquer les Plans particuliers de nos différentes possessions. Celui qu'il avoit levé de Mahé & des environs, fixa d'abord mon attention, & je vérifiai fur les lieux l'exactitude de son travail [1]. Mais bientôt les manieres rebu-

<sup>[1]</sup> Les François s'établirent à cette partie de la Côte Malabare en 1722. Il y avoit long trins que le Bayanor , Souverain du Pays , avoit invité la Compagnie à venir former un Comptoir dans ses Etats. M. Molandin , Rélident François à Calicut , fut chargé de traiter avec ce Prince , qui lui fit l'accueil le plus gracieux, parce qu'il avoit dessein de se servir de nous contre les Anglois établis à Talichery. On bâtit en conséquence une Loge à Mahé. Mais bien tôt le Bayanor gagné par l'argent des Anglois, & pour satisfaire aux conditions de la paix qu'il venoit de faire avec eux, obligea les François d'abandonner cet Erablissement, ou ils n'étoient encore qu'en petit nombre , & de retourner à Calicut-

tantes du Chef de ce Comptoir, homme haut & dur, qui avec des prétentions à l'esprit, affectoit de le mépriser. VOYAGE m'obligerent d'ecrire à M. de Leyrit, pour le prier de certi- aux Indes fier au Commandant de Mahé le traitement que la Compagnie nous faisoit à mon frere & à moi, & lui demander même quelques avances. La premiere partie de ma Lettre eut son effet, & je me disposai sur-le-champ à deux Voyages, l'un au Nord l'autre au Sud de Mahé, que j'avois projettés en arrivant a la Côte.

J'avois lû dans les Voyages du Pere Vincent Marie de Sainte Catherine de Sienne [1] que le Canara étoit féparé

Orientales .

He. Partie.

Trois ans après, eo 1715, la nlace qui étoit prefque détruite, fut reptife par M. de Pardaillan , ce qui occasionna avec le Bayannrune guerre qui dura huit mois. Ce Prince eut d'abord quelques avantages : mais la paix mit fin aux holtilités, de l'Abordon. Depuis, Mahé s'est aggrandi considérablement Cet Etablissement méritoir l'at- 6 ceux de la tention de la Compagnie, tant à cause de son Commerce (de Poivre, de Carda- Compdes Indesmon, de Sandal, de Gingembre, de Canelle pour l'Inde & pour l'Europe, de Pet les que fournit la Côte de la Pêcherie, de pierres précieuses que l'on trouve dans les terres, d'ailes de Requin que l'on porte à la Chine, de grolles toiles fabriquées aux environs de Mahé & de Coleche , & qui font d'un grand débit à Baffora, &c ) , qu'à cause de son emplacement, qui étoit susceptible d'embellifiemens & de fortification : mais pour cela les trois Forts auroient du être unis par de bons murs. On auroir même pù renfermer dans ces murs Kalaicounou ( le Fort de la montagne verte ) , & former ainsi une enceinteraisonnable , prolongée jusqu'a Kodaii, & a portée des tecnurs. Il aproit enfuire fallu dreffer une forte batterie fur le bord de la mer près de Kodati , pour empêcher l'approche des Vaisseaux. Au moins ces ouvrages, en alfurant la Colonie contre les entreprifes des Noirs & des Anglois, auroient ils été plus utiles à la Compagnie que les conquêtes qu'elle a faites dans l'intérieur des Terres. J'aurai occasion de parlet de ces conquêtes dans la su re de cette Relation ; je ne puis en artendant m'empêcher de faire quelques réflexions relatives à cet objet. Il fusfit de faire un pas à la Côte Malabare, depuis le Cap Camorin julqu'à Mangalor, pour voir que les Européens ne peuvent le l'outenir dans les rerres lans des frais & même des perres confidérables, Le Pays bordé de montagnes qui le dominent de près est coupé par des tivieres sans nombre & rempli de champs de Nelis & de Forêrs de Bambous qui le rendent impraticable. Ajourez à cela que la Noblesse Indienne (les Nairs) y est beaucoup plus brave qu'à la Côte de Coromandel; que derrière ses Bambous & fes Cocotters un Noir y vaur un Blaoc qui n'a pu trainer avec lui soo Artillerie, & que le secours , dans un pareil Pays , ne peut venir à rems , ni prévenir un al-Saut dans la saison des pluies . les François l'ont éprouvé à Neliceram & à Mate ave. Il n'y avoit donc que l'espérance flarreuse d'un gain considérable qui pue nous engager à pénétrer dans les Terres. Cette espérance ne s'est jamais réalisée, & ne pouvoit même avoir lieu , parce que les mêmes raisons que je viens d'exposer devoient nous empêcher de compter fur les récoltes, fur la foi des Traités, fur la perception des droits & des tributs, ayant affaire à des Princes que pos Troupes ni nos Vaiffeaux ne pouvoient aller affieger dans leurs retraites.

[1] » Smontati ( au fortir d'une tonne ) in quelte nuovo Regno , vedemme

Orientales, He. Partie.

du Cananor par une muraille qui s'étendoit des montagnes VOYAGE à la Mer, dans un espace de deux journées de chemin; & je scavois que M. Delisse avoit placé cette muraille au Sud, peu loin de Mangalor, & M. Danville, dans sa Carte de l'Inde, au Sud de Dekle. Un Monument de cette elaireissement nature me parut digne de ma curiosité. Je me flattois en furla Carre de même-tems d'y trouver quelqu'Infeription en anciens caracteres. Je laiffai donc mon frere à Mahé, & me rendis

en tonne à Ramataly le 2 Décembre 1757. Les tonnes sont de petits bateaux longs & étroits, dont

l'arête ou la quille fait un angle très obtus. Les plus grandes peuvent contenir jusqu'à vingt-cinq-personnes; les plus petites, fix à sept. Ces embarcations s'échouent facilement fur le fable; & comme elles font fort légeres, deux personnes suffisent pour mettre les petites à flot. On peut élever fur l'avant des grandes tonnes une cabane de Bambou propre à contenir deux personnes : dans les petites on est exposé à toutes les injures de l'air.

M. Bourguenoud, Commandant de Ramataly, me fit oublier par ses politesses les rudesses du Gouverneur de Mahé, quoique je n'eusse pour lui aucune Lettre de recom-

mandation.

Ramataly situé environ à quatre lieues Nord de Cananor, ne présenta rien à mes yeux qui me parut mériter quelqu'attention. C'est un assez gros endroit désendu par un petit Fort en terre. Le Gouvernement, bâtiment très commun, avoit vue fur la Mer. C'étoit le second Poste des François à la Côte Malabare [1]. Je ne passai qu'une nuit à Ra-

» pnco distante la cinta di muro, laquale stendosi per due giornate dalla monta-» gna fin'almare, divide questo (le Canara) de quello di Cananor : licentiati » li Marinari, che subito s'absentarono; montando la collina, dove sta situata » la Fortessa ( de Decle ) , summo à visitate il Governatore , o Generale di quel » Prefidio . . . . » Viaggio all'Indie Orientali. L. V. Cap. III. p. 448 , 449. Venet. 1683. in-40.

[1] En 1750, le Canara potta ses armes dans le Sud jusqu'à Palotte, que les Portugais appellent Bamlipatam , & qui est deux lieues & demie plus bas que Ramataly. C'est dans cette Ville que résidoir autrefois Kolastri. Depuis, ce Prince a fixé sa Cour à Kottar, dans la Province de Tcherikel, à un quarr de lieue de Palorre, dans les Terres; & c'est de là qu'il porte le nom de Tcherikel dans le Pays qui est en-deçà de cette derniere Ville.

mataly; M. Bourguenoud me donna des Lettres pour Ne-liceram, & je partis le lendemain en tonne pour ce der- VOYAGE nier endroit, où j'arrivai le foir même [1].

aux Indes 1 Orientales . Ile, Partie.

Les Nairs poursuivis par le Canara nous appellerent à lent secours, en nons offrant Neliceram : & comme des-lors l'entrée de la riviere qui conduit à ce Poste, nous devenoir nécessaire. Kolastri nous donna Arkan, situé sur la langue de terre qui cftà l'embouchure de cetre riviere. Nous arbo: âmes Pavillon François dans ces deux endroits le 22 Juiller 1751, & fumes obligés de soutenir la guerre pendant un an courre le Canara.

Ce Monarque éroit maître de Matelaye, & arrêtoit les tonnes que l'on envoyoir à Neliceram ; ce qui obligeoit d'y transporter tour par terre & à grands frais. Une circonstance nous rendit la jouissance de la riviere de Neliceram, Kolastri avoit confervé Ramataly, moyennant quarante mille Pagodes d'or : mais comme il ne pouvoit les payer fut le champ, le Roi de Palery, Pays éloigné de quelques journées à l'Eit de Neliceram , avoit tépondu pour cette fomme, & occupoir en conféquence la moitié du Forr. Kolastry, pour le décharger de la deste qu'il avoit contractée avec le Roi de Palery , renonça au Fort de Ramataly & nous l'abandonna, nous déclarant qu'il n'étoir pas en état de le défendre : le Roi de Palery nous ayant fait le même aveu , nous y arborâmes le Pavillon François en Octobre de la même année 1751. Il ne nous reftoit plus que Matelaye à prendre pour être maîtres de la riviere de Neliceram. Ce Poste étoir alors un grand Fort flanqué de huit tours, précédé d'une avance de rerre qui formoit deux anses. Les premiers Soldars qu'on y envoya n'ayant pas été sourenus, furent hachés sur certe langue de terre, au nombre de cinquante, fante de tonnes pour se rembarquer ; le Topaye François ( l'Interprete Noir ) s'étant ensuite rendu au Fort pour faire des propositions, eut le col coupé. Cerre Place tomba enfin au pouvoir des François le 23 Janvier 1742. Elle fur furprife en 1756, le 22 Juin , par Adiodi , neveu du troifiéme Roi de Neliceram , le même dont les troupes barrirent à Palaye un dérachement François dont le Canon s'étoit rrouvé embarrafié dans de mauvais chemins : ce Prince nous la rendir pour une rançon. Voila le técit succint de nos principales & rrès-inutiles expéditions à la Côte Malabare 2 expéditions dans lesquelles le Canara nous a ménagés par un reste d'amitié pour les François qui avojent autrefois une Loge à Mangalor , & un Agent ( M. Defnovers ) à Bedrour.

[1] Au fortir de Ramataly le Mont Delli me resta au Sud-Est, & la chaîne des montagnes de Cardamon me parut aller du Sud-Est au Nord , la terre ferme & la riviere de Neliceram au Nord, & la langue de terre formée par cerre riviera au Nord Nord-Ouest. Le Mont Delli donr je viens de parler, est appellé en Malabar Ettou koulam , à cause des huir anses qu'il forme , & dans lesquelles se retirojent les Pirates avant que les François s'en fussent emparés. Les bornes de sa dépendance vont jusqu'à la riviere de Maraye.

La riviere de Ramaraly prend ee nom à une lieue environ au-dessus de ce Comptoir : avant que de s'y rendre elle passe près de Maraye , tourne ensuite Ramataly

de l'Est au Nord & à l'Ouest, & se jette dans celle de Neliceram. Une demie lieue plus Nord , la riviere de Cavaye , qui descend à peu près du Nord-Est , se iette dans la riviere de Neliceram. Certe derniere coule parallelement à la Côte . & est remplie d'Isles, dont les Nairs ni les Brahmes n'ont jamais voulu dire les noms à M. de Palmas. Ceux qu'elles porient maintenant leur ont été donnés arbitrairement par M. Duha ffc , qui leva le plan de cette riviere en 1753. En 1753 Melfieurs Dupaslage & de Palmas rectificrent ce plan par ordre de la Compagnie ; depuis VOY AGE avn Indes Ile. Partie.

Le Commandant du Fort, M. Doudan, à qui je remis les Lettres de M. Bourguenoud, me donna deux Cipayes Orientales, François; l'Employé chargé des affaires de la Compagnie, deux Paliagars Indiens qui devoient me servir de guides & de sauve-gardes, & je continuai le 4, à pied, ma route dans le Nord.

> ee rems l'embouehure de la riviere de Neliceram s'est retirée de cinq cens toises dans le Sud-Eft. Elle empiéte continuellement de ce côté, & des vicillards de soixante ans m'ont dit avoir vu l'ancienne embouchure, qui avoit trois cens toiles de large, à trois lieues & demie Malabares (environ fix lieues Françoifes ) de la nouvelle. Au bout de la premiere Isle ( l'Isle de sable ) la riviere est resserrée

> par une langue de terre considérable suivie de la seconde lise. Les montagnes continuent dans la même direction": au bout de l'Isle longue ( la troisième Isle ) elles paroissent aller du Sud Est au Nord Nord-Ouest. La riviere va toujours dans le Nord. Delà le Mont Delli paroit dans le Sud-Est. C'est aussi sa position à l'égard de la quatriéme Isle. Matelaye est vis-à-vis la einquiéme Isle. Ce n'étoit lorsque j'y passai qu'une

> espece d'enceinte quarrée fortifice , fituée au Nord-Est un quart Est , ayant les montagnes au Nord Nord-Ouest.

> Le Fort de Neliceram est le centre d'un entoutrage de quinze cens toises. Voiei sa position à l'égard des lieux voifins, telle qu'elle a été relevée par M. de Palmas. Neliceram a au Nord Kondinkaday ; la montagne de Tricounou au Nord-Est , trois degrés Est; la montagne de Chatot, à l'Est un quart Nord-Est; la montagne de Cheroutour (Biroumaley), à l'Est un quart Sud-Est, trois degrés Sud; le Retranchement de Moly, sur la montagne de Niacounou, an Sud-Est un quart Est, deux d-grés Est; la esoupe de la montagne de Matelaye au Sud-Est un quart Sud, trois degrés Sud; Palicounou au Sud un quart Sud-Eft, trois degrés Sud,

> La montagne de Biroumaley dont je viens de parler, est à un grand quart de lieue de Neliceram : elle fut prife en 1755 fur le Roi de ce dernier endroit, qui s'en étoit emparé pour se rendre maître de la récolte des Nelis, sans rien payer à la Compagnie, Il n'y avoit alors ni Fort ni Aldée. Elle est baignée par une riviere qui descendant du Nord-Est, des montagnes, passe à Palaye, & se jette à l'Ouest Nord-Ouest dans celle de Neliceram. La riviere de Palaye est profonde : on y voit des Caimans. Au-dela de Palaye, au Nord Nord-Eft, est Canour, Fort en terre, & trois quaris de lieue plus loin Podar , Fort conftruit en pierre. Le cours de la riviere est ensuite à-peu-près Est & Ouest. Le pied de la montagne de Biroumaley est encore arrole par un bras de la riviere de Neliceram, qui se jette dans celle de Palaye. Un autre bras de la premiere riviere pafie à Marelaye , tourne ensuite du Sud-Eft à l'Eft Nord-Eft , & se jette dans eelle de Palaye.

> Voici la roure par terre de Ramaraly à Neliceram , telle qu'elle m'a été donnée pat l'Ecrivain Noir de ce dernier endroit. Elle est par heures mesurées au fable. De Neliceram à Tchanderoutti , une heure de chemin ; de-la à Touroutti, une heure; delà à Paliconnou, deux heures; delà à Matelaye , une heure ( à une heure environ de chemin , à l'Eft de ce dernier endroit , eft Polikotou , Ville dépendante du premier Roi de Neliceram ) ; de Matelaye à Padinaye , une heure : s'est daus cette Aldee que refide le premier Roi de Neliceram; il y a un grand basar de Maures. De Padinaye à Cavaye, deux heures ; dela à Ramataly, une demie heure de tonne : ce qui fait près de neuf heures , qui reviennent environ à fix heures Françoiles.

A quelques portées de fusil de Neliceram je passai par Kondinkadav , petite Aldée où nous avions un Poste de Voyage Cipayes soutenus par quelques Blancs. Les montagnes dux Indes de Cardamon me parurent aller au Nord. A une demie-heure IIe. Partie. de chemin de-là je trouvai les limites des possessions de la Compagnie.

On rencontre ensuite à quelque distance au Nord le Fort de Madrangaye, que les François prirent en 1751 . & abandonnerent en 1756. Près de là est une chaîne de montagnes affez baffes, qui tournent de l'Estau Nord-Ouest. Je passai la Riviere de Neliceram en tonne. Au-delà, le Pays jusqu'à Dekle est inculte; mais la situation en est belle. Areikerao, autre Poste, toujours au Nord, est sur une des petites montagnes dont je viens de parler, à trois quarts de lieue de la mer. On trouve à une lieue de là Madikaye, Fort occupé par des Nairs, & dont les François se sont emparés deux fois. Le terrein où sont situés ces différens Postes appartenoit alors au premier Roi de Neliceram.

A un quart de lieue environ de Madikaye est Pongaye, premier Poste du Canara. Cet endroit est défendu par un Fort en pierre & en terre, flanqué de onze bastions. La porte est au Nord. L'angle de l'Est est protegé par une plate-forme garnie de huit canons, espece de Pâté que les Canarins ont élevé dans le Fort par le confeil des Anglois. La Courtine du Sud est plus songue que les autres. A un quart d'heure de chemin de-là je m'arrêtai un moment pour jouir du coup d'œil que le Pays me présentoit. A l'Est s'élevoit un amphithéâtre de montagnes de différentes hauteurs, qui contrastoient parfaitement avec les bas-fonds de l'Ouest. Le Pays hors des lieux habités étoit inculte, on ne rencontroit sur la route que des Lingams de pierre. Un de mes Cipayes mandé par le Gouverneur de Pongaye, alla déclarer qui j'étois, & que la simple curiolité étoit le motif de mes Voyages.

Après avoir marché une heure, je me trouvai à Ajenour, Aldée Maure affez confidérable avec une Mosquée. Entre Pongaye & Ajenour, je m'éloignai un peu dans l'Ouest pour aller voir une pierre qu'on m'avoit dit marquer ancien-

Tome I.

aux Indes Orientales , He. Partie.

nement les limites du Canara; mais je me contentai pour lors de la reconnoître, mon dessein étant de l'examiner une autre fois à loisir. A un quart de lieue d'Ajenour est un Fort presque détruit, garni de quatre tours rondes & bâti par Ciapnek, Général du Canara. Les fondemens subsistent encore, & font très-folides. On voit à l'Ouest Nord-Ouest un Etang sec. Je passai au pié des montagnes dont l'ai parlé ci-deflus, allant dans le Nord Nord Ouest. p. exxis. Sur ces montagnes est le Fort de Tchittave, bâti en pierre

& en terre, & qui me parut en fort mauvais état. Il est baigné dans le Nord Nord-Est par une riviere du même nom, large & guéable, qui coule de l'Est au Nord-Ouest. & se iette à deux portées de fusil delà dans la mer.

De Tchittaye à Dekle, suivant le Nord Nord Ouest, on trouve le Pays couvert de Landes. La distance est la même de Pongaye à Tchittaye, & de Tchittaye à Dekle. Ce dernier endroit est fort considérable & très-éloigné des grandes montagnes qui vont toujours dans le Nord : j'aurai occasion d'en parler dans la suite. Le Brahme Bagapayar, Gouverneur de Dekle, sous les ordres de Karnik, un des Généraux du Canara, me permit de me rafraîchir dans l'Aldée.

A une heure de chemin de Dekle, je paslai par une groffe Aldee nommée Trikenar. Tournant enfuite Kotekelon, je continuai ma route par le bord de la mer, & arrivai à Kiour sur les neuf heures du soir. Cette Aldée est à une demie lieue Canarine ( c'est-à-dire une lieue Malabare, ou deux heures ) de Dekle; & je fis le chemin en deux heures, ainsi que celui de Dekle à Pongaye, & celui de Pongaye à Neliceram, sans trouver sur la route, ni appercevoir aux environs aucune trace de muraille. Je passai la nuit sur une natte dans une case de Tive (une des dernieres Castes Indiennes), sans rien prendre, parce que la fatigue m'avoit alteré le poux. Quelques heures de repos me remirent dans mon affette.

Le lendemain matin je passai assez près du Fort de Kiour, flanqué de douze bastions, c'est-à dire, de douze Loges couvertes de toits & garnies de peu de canons. Les murs me parurent faits de pierre & de terre, la porte à l'Est Sud-Est. Le Pays aux environs est bien cultivé. Vis-à-vis de Kiour est la Riviere que les Canarins nomment Kanserkora, VOTAGE & les Malabars, Kangerakottou, & au Nord-Ouest la sar loist Forteresse du même nom. La riviere de Kanserkora des formaties, ecnd du Sud-Est, passe au Sud, coule ensuite l'espace d'une portée de canon de quarre, le long de la mer dont elle est sépare par une langue de terre très-mince, & s'y jette à l'Ouest Sud-Ouest. Son embouchure est désendue par une Redoute garnie de deux canons, construite en pierre & en terre se une montagen qui la dompie.

due par une Redoute garnie de deux canons, construite en pierre & en terre sur une montagne qui la domine.

Je mis une demie-heure à me rendre de Kiour à Kanferkora. Atrivé dans cet endroit, mon premier soin sur de m'informer de la muraille qui étoit l'objet de mon voyage. Les Brahmes que je consultai, me dirent qu'ils n'en avoient nulle connoissance. Le Gouverneur de l'endroit me vint voir. Cétoit un vieillard respectable; nommé Poursapnek. Il voulut m'engager à rester quelques jours avec lui, & me pria d'accepter un pecti préfent de figues bananes. Un de les Sécretaires m'écrivit l'Alphabet Canarin, & le Brahme Tameya, qui l'accompagnois me raconta pusseurs pusseurs d'accepter un petit préfent de sigues bananes. Un de les Sécretaires m'écrivit l'Alphabet Canarin, & le Brahme Tameya, qui l'accompagnois me raconta pusseurs pusseurs d'accepte au presiditions du Canara. Il me parla d'Iemtapnay, Général du Canara, qui prit il y a trois cens ans, Konda pour (appellé par les Portugais Barcelor) éloigné de cinq journées de Kanserkora, & de Ciapnek,

Après m'ètre reposé quelque tems, assuré par mes veux & par le témoignage des anciens de Kanserkora qu'il n'y avoit ni le long de la riviere, ni aux environs aucune muraille d'une ni de plusieurs lieues, je revins sur mes pas pour regagner Neliceram. En chemin je m'arrêtai sur un massif de pierre haut de trois pieds, au Sud - Ouest de Kanserkora. De-là je vis Kiour au Sud Sud-Est, la merau Sug-Ouest, & à l'Ouest Nord-Ouest une Mosquée accompagnée d'une pyramide. A une demie-heure de chemin de Kiour richies de la compa-

qui chassa il y a quatre - vingts ans les Portugais de Mangalor , & poussa les conquêtes du Canata sur les Nairs jusqu'à Ajenour , où il sit élever la pierre que j'y

avois vûc.

aux Indes Orientales . He. Partie.

je rencontrai une petite Pagode ruinée, suivie d'un étang VOYAGE en pierre qui étoit presque détruit. J'y vis un Caiman long de trois pieds sur lequel je tirai. Je repassai ensuite à une heure de chemin de Kiour, par Kotekelon, Promontoire escarpé & sans habitations, qui forme dans la mer une anse avec le rocher opposé. Les petites montagnes me parurent suivre la Côte, qui dans cet endroit est Nord & Snd. Une demie heure de chemin plus loin s'avance dans la mer un second Promontoire du même nom que le précédent. La Côte qui y conduit va du Nord au Sud Sud-Est.

> Je venois de me défalterer au milieu de la plaine qui sépare ces deux Promontoires, dans un petit ruisseau d'eau douce qui arrose le Village de Jogreimata, lorsque je vis paroître une vingtaine de Noirs armés de sabres, de piques, de longues épées tonantes à des brassarts, de rondaches, de fléches qui me crierent de m'arrêter. Le petit ruisseau dont je viens de parler me séparoit d'eux; mon premier mouvement fut de me mettre en défense, & je les tins quelques minutes en respect avec un fusil à deux coups : mais je vis mes deux Cipayes prêts à m'abandonner, sur ce que ces gens leur dirent qu'ils étoient de Kiour, & qu'ils avoient ordre de me conduire à leur Commandant de gré ou de force. Comme nous étions alors en paix avec le Canara, & que l'avois dessein de prendre dans la suite cette route pour me rendre à Goa, je ne voulus rien brusquer. Je tâchai seulement d'obtenir qu'ils me laissassent passer le reste de la journée dans une Chaumiere qui étoit peu éloignée, tandis que deux de mes gens iroient saluer le Gouverneur de Kiour. Un Maure de la troupe, d'une physionomie assez revenante, paroissoit porté à m'écouter, lorsque le Chef arriva avec le reste de l'escorte. Elle pouvoit monter à deux cens hommes, que je vis se précipiter des hauteurs voisines & m'entourer à l'instant. Alors mes raisons furent inutiles, & tout harassé que j'étois, il fallut, dans le fort de la chaleur, marcher avec eux. A cette violence près, ils me donnoient des marques de respect que je nedevois pas attendre d'une paseille foldatesque, se renant toujours à quelque distance de moi.

d'une jolie Pagode, située à une portée de fusil du Fott de Kiour. Le Maure qui m'avoit témoigné de l'humanité obligea les Brahmes du lieu de me donner un verre d'eau que je trouvai délicieuse.

VOY AGE aux Intes Orientales, IIs, Partie,

Nous artivâmes enfin au Fort de Kiout: mais on ne ne premit pas l'entrée. Je descendis au bas de la montagne sur laquelle il est construit, & m'y reposai à l'ombre d'un arbre tousus, tandis qu'on interrogeoir mes gens séparément. Craignant que dans un Pays où l'on ne connoissoir les Européens que par leut avidité, les Canarins ne prissent ma curiosité en mauvaise part, s'ils écoiemt instruits de l'objet réel de mon Voyage, dans la route j'avois prévenu mes gens de ce qu'ils devoient répondre au Gouverneur.

On leur demanda d'abord qui j'étois & où j'allois. Leur réponse sur que j'étois François & que j'allois à Mangalor. Mais, ajouta-t'on, pourquoi n'a-t'il pas continué sa route, & pourquoi examine-t'il le Pays avec une Lunerte ? Ces deux points prouvent que c'est un espion. Mes Paliagats ni mes Cipayes ne se couperent point. Ils réponditent que j'avois oublié quelque chose à Neliceram, & que voyageant par terre, je remarquois les chemins pour ne pas me tromper au retour. Mes gens furent ensuite gardés dans des paillotes féparées. Le Gouverneur me fit propofer deux partis ; le premier , d'aller à Mangalor. Je tefufai net. J'acceptai le second, qui étoit d'attendre la réponse à une Lettre que l'on alloit envoyet à Neliceram. Je craignois pourtant de n'avoir pas la liberté d'écrite de mon côté, & que la réponse de Nelicetam, démentant les dépositions de mes gens, ne me mit dans un nouvel embarras.

Mais les bons offices du Maure qui m'avoit témoigné de l'amitié me tirerent de ce mauvais pas ; il fut décidé que je retournerois à Dekle. Je partis sur le champ à quatre heures après-midi, avec une escorte nombreuse, dont le Chef devoit remettre une Lettre au Gouverneur du Fort. Je n'avois mangé dans la journée que quelques figues, & mes gens étoient presque à jeun.

Mes nouveaux Guides qui connoissoient mieux le Pays

Vor AGE que mes Paluagars, me firent prendre par les montagnes.

Le chemin étoit plus court, plus beau; mais les eaux le

rendent impraticable en Hiver, & la nuit on est exposé à

le passai la riviere de Dekle en ballon (la langue de fa
ble qui la aville la semanto del mer. Se tronvoirt alorse nou-

y rencontrer des Voleurs & des Pirates qui s'y retirent. Je pallai la riviere de Dekle en ballon ( la langue de fable qui la veille la féparoit de la mer, se trouvoit alors coupée), laissant en deçà une jolie Pagode, & arrivai dans cette Ville à six heures du soir extrêmement fatigué.

On me conduifit fur le-champ au Dorbar dans le Fort, où l'attendis le Gouverneur affiz long-tems. Il parut enfin, & me dit obligeamment de m'alf.oir. Tandis qu'un Sécretaire. Ifoit la Lettre du Commandant de Kiour, la Garnifon du Fort, composée de près de trois cens hommes, les Officiers à la tête, vint faire, passant comme en revûe, le Salam au Gouverneur. Les brandons allumés, le bruit confus des tâls & des tambours, le son rauque des flutes & des Clairons, tout cela entrennêlé de coups de fuil, faisoit un vrai charivari très propre à déconcetter un homme harasse, & inquiet du personnage qu'il alloit jouer.

Après cette scène Militaire il fallut en commencer une Juridique, & dans laquelle je n'étois plus simple spectateur : mais la vûe de l'Interprete me rassura. C'étoit un Canarin Chrétien qui parloit Portugais. Je lui fis entendre en deux mots qu'il n'avoit rien à esperer du Gouverneur, s'il me deffervoit . & que . de mon côté . ses bons offices ne setoient pas sans récompense. On lui donna à examiner mes papiers qui étoient pleins de lignes avec quelques plans, ma Boussole, ma Lunette; & sur ce qu'il assura que toutes ecs choses avoient rapport à l'Astronomie, on me les rendit. Après cela recommencerent les questions qu'on m'avoit faite à Kiour, & auxquelles je répondis de la même maniere. On me demanda ensuite pourquoi je n'avois pas de Lettres de Neliceram : c'étoit en effet la négligence du Commandant de cet endroit qui m'exposoit aux soupçons des Canarins. Je répondis simplement que je ne les avois pas cru nécesfaires, mais qu'au reste le Gouverneur pouvoit envoyer un Exprès à Neliceram, & qu'on lui feroit connoître qui j'étois. Cette réponse ne parut pas satisfaisante.

Le Dorbar fini je me ietitai chez le Portugais qui m'avoit servi d'Interprete, avec permission d'aller où je voudrois dans l'Aldée : mais on avoit eu la précaution de réoriendets,

\* pandre cinquante hommes autour de la maison où je coule. Reme.

Le Gouverneur étoit lui-même fort embatrasse. Il craignoit de déplaire à Karnik de qui il relevoit, s'il laissoit
échapper un espoin-st'un autre côté il appréhendoit de se
brouiller avec les François, qu'il pouvoit en quatre heures avoir sur les bras, s'il me retenoit sans raisons apparentes. Voici en conséquence la tournure qu'il donna à
cette affaire. Le lendemain 6, il envoya dès cinq heures du
matin un Exprès au Commandant de Neliceram, & lui
marqua dans sa Lettre qu'il avoit sait arrêter un soldat
blanc, accompagné de quatre Cipayes, & qu'il croyoit
déstretur. Pendant la journée on me manda plusseus sois

du Dorbar : mais crainte de nouvelles difficultés, je refu-

fai d y paroître, & remis les Canatins à la réponfe du Commandant de Neliceram.

Ma Paillotte étoit à une portée de fusil Est du Fort. de l'al es montagnes me parurent aller du Sud-Est au Nord-Est. Je voyons de cet endroit le Fort à découvert. Il est bâti fur un Premontoire qui domine la mer. La porte est à l'Est. Il est flanqué de treize bastions ou tours rondes, & peut contenir buit mille hommes. L'Aldée qui est à l'Est du Fort, placée sur le côteau & entourée d'un petit mur de terre rensermoit sept à buit mille chevaux. La garde s'y faisoit exactement. Le soir, sur les huit heures je vis passer de ma Paillotte la ronde, composée de seize hommes commandés par deux Officiers.

Une heure après , j'eus avec mon hôte une querelle qui pouvoit avoir des fuites. Le bon Canarin non content du petit préfent que je lui avois faite, comptoit encore me rançonner à son aise sur le prix des vivres qu'il me sour-nissiot ; mais comme ma dépense étoit fixée , & que je n'y avois pas fait entrer le tems de ma détention à Dekle, je me trouvois alors très à l'étroit. Aussi, pour me déliver de cette tyrannie domestique traitai-je mon Portuver de cette tyrannie domestique traitai-je mon Portu-

YOY AGE aux Indes Orientales . He. Partie.

gais comme il le méritoit, & mon air assuré produisit l'effer que j'en attendois.

Le 7, à dix heures du matin arriva la réponse du Commandant de Neliceram. Le Cipaye qui l'apportoit n'eut audience qu'à deux heures après midi, parce que le Gouverneur etoit allé à quelques lieues de-là accompagné de cinq à six cens Cavaliers, examiner une affaire dans laquelle un

Nair avoir été rué.

Après la lecture de la Lettre du Commandant François les avis furent partagés pendant quatre heures. Les uns vouloient que l'on écrivit à Mangalor, d'autres qu'on me renvoyât à Karnik, quelques uns qu'on me retint encore: mais le Cipave de Neliceram avoit répandu dans le Fort, que Mahé etoit informé de ma détention, & que mon frere qui y étoit, alloit venir à Dekle avec un détachement me tirer de leurs mains. Ce bruit semé à propos termina la Délibération. A fix heures du foir on m'annonca. que je pouvois partir avec mes gens. Le Cipaye de Neliceram fut chargé d'une Lettre pour le Commandant François, dans laquelle le Gouverneur de Dekle se faisoit auprès de lui un mérite de la modération qu'il ne montroit fürement que malgré lui.

La visite des Brahmes, Ecrivains & Pions du Gouverneur qui m'étoient venus faire Salam, m'avoit appris que l'heure de ma délivrance approchoit. Il fallut me faignes pour ré-

pondre à leur politesse par de petits présens.

Mon dessein d'abord étoit de passer la nuit à Dekle ; mais les craintes de mes Cipayes me forcerent de partir. Jamais en effet je ne vis de gens si effrayés. Il sembloit qu'ils cussent tout le Canara sur le dos. Ils me dirent nettement que si je voulois rester, ils alloient me quitter. appréhendant que le Gouverneur ne changeat d'avis, & & ne les envoyat passer le reste de leur vie dans les prifons de Bedrour; je me rendis à leurs raisons. Nous prîmes dans l'Est de Tchittaye, de Pongaye & de la riviere de Neliceram, marchant dans l'eau jusqu'à la ceinture, plutôt que de nous approcher des Aldées ou des Forts. La plus petite lumiere, le bruit d'un Tamtam éloigné, faifoit

foit voler mes Cipayes. Pour moi, à qui la crainte ne don-. noit point d'aîles, je fentois toute la fatigue d'une parcille VOYAJE marche. Nous nous trouvâmes enfin à onze heures du foir aux Indes fur le bord de la riviere Neliceram. A peine mes Cipayes Ile, Parie, me laisserent-ils reposer au pié d'un arbre en attendant le Canot qui devoit nous passer, Les pauvres gens se tâtoient encore lorsqu'ils furent dans le Fort, doutant presque que ce fûr eux-mêmes.

Je trouvai mon frere à Neliceram, & le plaisir que je ressentis en l'embrassant me fit bien-tôt oublier le péril auquel je venois d'échapper. reconnoître la pierre qui marquoit anciennement les limi-

Ma curiolité n'étoit pas satisfaite : je m'étois contenté de Gide, exxix,

tes du Canara. J'allai la voir une seconde sois avec deux Cipayes que l'on eût bien de la peine à déterminer à m'accompagner. Nous partimes le foir, pour n'être pas vis. & arrivâmes fur les dix heures dans l'endroit où elle étoit. à une demi-heure de chemin Nord Nord-Ouest de Pongaye. Je la desfinai à la lueur d'une bougie. Cette pierre étoit renverlée. C'est une espece de colonne qui a quatre pieds, deux pouces de fût, & vingt-trois pouces de base. Cette derniere partie devoit être enterrée. Son diametre est de seize pouces, neuf lignes. Je n'y vis d'autre figure que celle qui occupe la face supérieure depuis environ le milieu du fût jusqu'au haut,& que je crois être un Lingam ou un bâton de Commandement. Je demandai dans la suite à des vieillards de Pongayes'iln'y avoit rien d'écrit sur la face qui touchoit la terre. Les uns me dirent que Ciapnek ayant trouvé

le nom d'unParticulier gravé auprès de son Inscription, avoit tout effacé; d'autres m'affurerent qu'il n'y avoit pas d'autre gravure que celle qui étoit sur la face supérieure. Ils ajoutoient que c'étoit une pierre de Pagode qu'on ne pouvoit remuer sans s'exposer à être frappé de mort. Mais j'ai remarqué généralement que ma curiofité les effarouchoit.

Quel fonds après cela peut-on faire sur de pareils témoignages? Je passai un jour à Neliceram ; le P. Claude, Missonnaire Carme, qui étoit à la Côte Malabare depuis Tome I.

aux Indes Orientales , Ile, Partie,

VOYAGE 1743, m'y communiqua les recherches qu'il avoit faites fur les Antiquités & la Religion du Pays [1]; & l'Ecrivain

> [1] Je trouvai dans les papiers du P. Claude quelques :raits d'Histoire & de My. thologie Indienne, que l'on verra peur-étre ici avec plaifir. Ce Missionnaire fait remonter au tems de Schoparia, Prince puissant, Auteur de la distinction des Caftes, l'origine de celle des Parias. Ce Monarque ayant défendu de tutr des Vaches ni d'en manger ( ceci semble prouver que l'abitinence des Indiens à l'égard de cet animal ne tient pas au fond de leur Religion ) , déclata ceux qui dans la fuite furent nominés Parias, immondes & meme abominables, pour avoir transgresse fon ordre. Il est en conséquence défendu de les toucher ; & c'est pour se préter au génie Malabare , très porté aux superstitions , & qui les quitte difficilement , que dans le Madare, le Mayilour, le Carnare, les Jéfuites ont cru pouvoit baptifet les Parias dans des Fonts particuliers, & leur donner la Communion hors de l'Eglife. Les Parias forment entr'eux pluticurs Caftes pattieulieres, Celle des Poulias est releguée dans les varges ( les champs ). Ils ne peuvent entrer dans les bazars ; ils doivent se retirer quand ils voyent patier des Malabares d'une Caste différente de la leur. Les Brahmes, en allant le matin à la Pagode, crient de tems en tems, pour avertir les Indiens des autres Caftes de ne pas se trouver sur leut chemin, ce qui pourroit altérer leur pureté. Les Nairs en font autant, d'aussi loin qu'ils apperçoi vent un Poulia ; & fi ce pauvre malheureux par Inadverrance ou autrement. se trouvoit près du Nair ou le touchoit , eclui-ci pourroit le tuer , sans autre forme de procès.

Voici ce que le même Pere rapporte de la Théologie Indieune. Selon les Gen-Hift de la Mif- rils , Karra ( c'elt-à dire , agiffant, en Maur ) appelle encote Bara Vaftou ( le grand fion Danoifedans Etre) ou Patalalchy , (eul Dieu Souverain , le plus lubtile des Elemens , infiniment les Indes de Tr. parfait , éternel , indépendant , la sublime puissance qui contient l'Un'vers & en fr. I. I. P Itt. ett le foutien , l'ame pour y produire tout dans un ordre merveilleux , subsiste par

lui-même, répandu partout, & principe de tout.

Ce Dieu supreme , pour se manifester , a répandu su substance dans tout l'Univers , & en a compose les merveilles des quatorze Mondes. Ensaite il a paru sous une figure humaine, qu'il a nommée Schiva : mais comme Schiva alloit le retirer dans le Ciel des êtres les plus parfaits, nommé Sattialogom, Katta, pour demeuret avec les hommes, s'est transformé en trois autres figures humaines; la premiere appellée Roudra (Ilwaren ) ; la feconde , Vischnou , & la troisième , Btouma , (Brahma); & a rempli cestrois personnes d'intelligence. En elles il n'y a qu'une Divinité, qui eft Karta. C'est pour (peur-être, par) elles qu'il opere tout,

Brouma eft le Créateur, & prétide a la transmigration des ames. Vischnou est le confervareur & entretient le bon ordre dans les Mondes. Roudra est le destructeur & met fin à tout. Schiva qui est la plénitule de Karta & Katta lui-même

dominent fur tout.

Selon d'autres Théologiens Brahmes, Karta avant pris une figure humaine qui avoit mille têres , deux mille bras & deux mille jambes , Vischnou fortir de son estomac & reçut de lui le pouvoir de conserver ; Brouma sorrit du nombril de Vischnou, & eut le pouvoir de créer ; Roudra sortit du visage de Brouma, & ear le pouvoir de déruire,

Quelques uns veulent que Parafafchy ( Karta ) air fait naître d'un œuf Bronma & Latchimi, d'un autre œuf Vilchnou & Parvari, d'un troisième œuf Koudra & Sarafouvadi, qu'il ait ensuite donné ces trois Déclies formées de la substance pour femmes à ces trois Dienz , avec les attributs distinctifs dont j'ai déja parlé , & fait Sarafouvadi , Déeffe des Sciences , Larchimi, Déeffe des richeffes , & Parvati , des plaifers charnels.

des Cipayes, né dans les Etats du Sonde, me donna VOYAGE les noms des grandes montagnes qui divisent la pres- aux Indes qu'isle de l'Inde en deux parties, Est & Ouest, depuis les Orientales,

Karta plaça ces truis Dieux dans un rocher d'argent, appellé Nahou merou . rempli de delices . & y produifir une infinité d'autres Dieux pout gouverner l'U.

Comme ees trois premiers Dieux ne devnient regner qu'un certain nombre d'années au de fiécles ( parce qu'ils étnient burnés dans leur être ), Karra les fit paffer dans le Sattialogom, pour les y faire juuir ( comme un dédommagement ) d'une Béatirude plus parfaite. Il les aensuite reproduits plusieurs fois au commencement des Mondes : desnrte qu'il y a dans le Nahou meron Paravadam , & dans le Sattialogom plusieurs de ces reproductions de Vischnou, de Brauma & de Raudra.

Le rems du regne des autres Chefs du Monde est aussi fixé : après quoi , ils iront felon le mérite de leurs œuvres dans le Sattialogom , ou bien ils renaîtront dans le Pulhoam, sous quelque figure particuliere, pour y faire pénitence de leurs

Karra a détruit plusieurs fois mus les Mondes : on en est au quatriéme age. Après cette destruction toutes les ames qui sont dans le Sattialogam retournent dans la premiere substance de Karra, & ne fant plus avec lui qu'une même chose. Les autres (ames ) vont dans le Memai (l'Enfer ) Monde particulier, plein de ténebres, où il n'y a ni peine ni plaifir, & où ils attendent la production d'un nouveau Monde. Lorfque Karra apere cette production, il reproduit aussi les Chefs du Nahou-

mer nu Paravadam, & ceux qui funt dans les Enfers vont de nouveau felon leurs mérites, habiter nu gouverner les antres Mondes.

Les Brahmes eroyent le Monde (matériel ) éternel, sans principe; un pur esprit ne leur parnît pas possible.

La pluparr des Gentils admettent le destin pour le bien & pour le mal. Tout est reglé des la naissance par Brouma, qui selon les mérites envoye ensuite en Enfer ou en Paradis, ou bien fait repasser les ames dans des corps Ils emmptent trois millions, rrois cens mille Dieux grands & perits, à la tête desquels est Karta ou Arianaden, l'Erre suprême. Les Indiens eroyent l'ame d'origine divine. Il n'y a chez enx ni Athée ni personne qui nie la vie à vanir ; sensement au lieu de résurrection . e'est une reproduction

On verra plus bas dans la Description des Pagodes d'Iloura & de Kenery , les noms d'une partie des Divinités Subalternes des Indiens ; je me contente d'ajouter ici quelques réficxions à l'Expolé du P. Claude. 1º. La maniere dont les Indiens s'expriment fur la nature de l'Erre suprême s'accorde avec ce que me raconia, lorf. que j'érois à Kandanaie l'Archevêque Jacobire Schokur-eulla. Un Chrétien de Kutrariguire ( peut-être Kottagarekaré ) lui dit un junt, qu'il avair lu dans un Livre Indien que les Divinités Malabarrs n'étoient que secondaires, eréées par l'être infint . & que e étnir cet Etre que l'on adornit , en leur rendant des respects ; mais qu'il n'y avoit que les habitans des montagnes, & les Brahmes particulierement consacrés au culte de ce Dieu, qui puffent en parler dignement.

10. Ce qui distingue encore dans une même Caste les Indiens les uns des autres , e'est la dévocion particuliere qu'ils marquent pour quelqu'un des trois Dieux secondaires, Brama, Vischnau & Roudra. Le culte de ce dernier Dieu est le plus érendu. Le Lingam , ( c'est-à-dire , les parties naturelles de l'homme réunies à celles de la femme, ) sous la forme duquel on l'honore, est le symbole de la Nasure roujours produisante; tous les Etres participent à la matiere & se perpétnent par l'uning de ets parties, qui en elles-mêmes n'ont tien d'indigne de celui qui les

VOYAGE aux Indes Orientales, He.Partie Pays qui font au Nord de Goa descendant dans le Sud, jusqu'à Neliceram [1].

Après avoir fait une petite course à Biroumaley, je me rendis à Ramataly, & visitai en passant le Poste de Matelaye. De Ramataly ieus la curiosité d'aller voir le Mont Delli, dont le Fort, dans l'état où il étoit alors, me parut de peu de défense. Les Malabares, depuis cette Montagne jusqu'à Pongaye se nomment Toulous. On verra plus bas que les Toulous, avant que d'avoir été subjugués par les Canarins, s'étendoient jusqu'à deux journées Nord de Mangalor.

Je voulus ensuite retourner à Mahé par les terres, & le Commandant de Ramataly me donna pour guide un Nair. Les Indiens de cette Casse sont très-braves. C'est la Noblesse militaire du Pays. Avoir un Nair pour soi, c'est avoir toute sa Casse, parce qu'ils se soutientem tutuel-



a faites : voilà en deux mots le fonds du Linganisme, que l'on fera remonter, si l'on veut ; jusqu'aux premiers àges du Monde. 3º. L'éternité du Monde matériel ne désigne proprement que l'éternité de l'é-

tenduse, qui, divifée dans le tems, forme la maiscie ou les coirs particuliers, «". La trainfigiration det ames cienci à la perfection abfolute & unque du premier Eire, Karra, & a la maniere domi il produit, ç eft la-dire à l'émanation Comme du noût est être fouverain ne peud odonne! J'éternisé, môme podiferiaure, à det du noût est être fouverain ne peud odonne! J'éternisé, môme podiferiaure, à des position de lui-même, & que de l'autre le nombre des émanations doit être borrés, l'util de-la que pour perféques les Mondes au-delud terms fiés à ces émana-

tions, il faui qu'il let à full reparolire par tranfmigrations on par reproductions. [1] Let montagnes qui divifient la prefqu'ille en deux parities, ont depuis le Cap Camorin jufqu'à Paniane, un nom général que j'ignore. De Paniane à Mangulton olte sa popule let montagnes de Carlamon, & ra-delà de cette ville, fimplement les Ghàtestelles font encore défignées par les noms des Rajahs, dans les terrets défquise lelles fe touvent.

Voiré Juliceur de leurs noms particuliers. Dans le Nord, à quinze journées de Pentrant de Niciteuran, font les Bouchtesghés. Dans le Pays du Boufolo, tousjours au Nord de Goa, à dit journées de Patrant de Neliceura.

Le le Pargon (F. Parfassis ghés) 1, Ginhies de Binber (É Bimberde-ghés), ou Binde Pargon (F. Parfassis ghés) 1, Ginhies de Binber (É Bimberde-ghés), ou Bingamét-ghás). Dans le Pays du Soude, au Sad Est de Goa, font les Ghires de
Schanggeris (Schangueris-ghás), 1 les Ghires de Benotialié, à fis joursee de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephiseste de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Media (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Belghi (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Media (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Redoit (Edephisdes de Patrant de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Redoit (Edephisghés) 1 les Ghires de Redoit (Edephisghés) 1 les Ghires de Néliceuran (Le Canara) font es Ghires de Redoit (Edephisghés) 1 les Ghires de Redoit (Edephis
Belli (Flaghis-ghés) 1 les Ghires de Redoit (Edephis
Belli (Flaghis-ghés-) 1 les Ghires de Redoit

lement. Aussi sont-ce les guides les plus sûrs. Si l'on vous . fait quelqu'avanie, ils sont hommes à vous désendre aux VOYAGE dépens de leur vie, & même à se donner la mort, pour aux Indes attirer la vengeance de leur Caste sur ceux qui les atta- Ile, Parite. quent. Leur principal défaut est d'être extrêmement fiers.

A deux heures de chemin de Ramataly je passai par Kougniengalao. Le Pays est très-beau, les bords de la riviere de Ramataly sont couverts de Nelis. A une heure un quart de chemin delà je traversai cette riviere, qui du Nord-Ouest tourne dans le Sud où elle baigne une petite chaîne de montagnes qui va du Sud-Ouest à l'Est Sud-Est. Les grandes montagnes Sud & Nord un quart Nord-Est; les plus prochaines de ces montagnes, à une heure de chemin.

Après avoir marché deux heures & demie je me trouvai à Maraye, fitué un peu au-delà d'un Fort de Kolastry, bâti en pierre sur une haute montagne & flanqué de douze tours ou bastions. Maraye est une grosse Aldée, dont les environs prolongés entre deux chaînes de montagnes, font bien cultivés ; elle est arrosée par une riviere de même nom qui se jette dans la Mer près de l'embouchure de la riviere de Palorte.

Cette derniere riviere est à une petite heure de chemin de Maraye, à l'Ouest d'une montagne sur laquelle est la grande Pagode de Kerekotta : vis-à-vis de cette Pagode est une Chaudri & un étang d'eau douce. La riviere de Palorte est fort large, & ne peut se passer à gué. Après avoir descendu dans l'Est elle se jette dans la mer au Sud Sud-Ouest. Des deux côtés de son embouchure sont deux Forts nommés Palorte, qui étoient alors entre les mains des Anglois. L'ancien Palais de Kolastry est dans le Sud-Est.

Le Pays compris entre Maraye & Palorte se nomme Tcherougouna, du nom de deux montagnes fort hautes qui le dominent. A moitié chemin l'on passe sur un pont de bois une petite riviere qui se jette dans celle de Palorte. Dans cet endroit les petites montagnes sont à gauche, les terres basses & peu cultivées, quoique le fond en foit bon. On rencontre beaucoup de Pagodes en bois : on Voyage en voit une construite sur un rocher; l'escalier qui y conduit

aux Indes, Orientales, Ile, Partie,

Palorte fitué sur la riviere de ce nom, est un endoite considérable. Il est porcégé par un Fort qui appartientà Kolastry, élevé sur une petite montagne. Ce Fort consiste on quelques Tourelles qui communiquent par une Courrine, espece de rempart garni d'embrasures. A une portée de suisit dans l'Ouest est une batterie dresse sur une montagne qui défend la riviere. Un peu dans l'Ouest on voit un autre Fort commencé, & dans l'Est, à un quart de lieue, lo Château de Kolastry, nommé Kortar. En tout il peut y avoir deux lieues & demie de Ramataly à Palorte, & une cilieue de Palorte à Cananor. Généralement le Pays est bien cultivé aux environs des Aldées, & comme les champs sont souvent enclòs de petites levées, garnies de cocotiers, on ne peut voyager qu'avec peine & lentement.

A une heure de chemin de Palorte est Inkounnou, dernier Fort du Pays de Kolastry. Je fus arrêté par les gens du Tchoki, qui me tinrent près de deux heures sur le chemin, tandis que mon Nair étoit allé au Fort, déclarer au Commandant qui j'étois. J'eus beaucoup de peine à les empêcher de s'emparer de mes armes, & surrout de mon fufil à deux coups. Il sembloit de leur part qu'il n'y eut que curiolité; mais si mon Nair ne m'eut pas rejoint avant la nuit, il est certain que j'étois volé, & même que j'aurois couru risque d'être assassiné. Ce malheur étoit arrivé quelques tems auparavant à un Soldat François qui alloit de Mahé à Ramataly. Ce retard m'obligea, après avoir passé une petite riviere qui coule de l'Est Sud-Est, des montagnes, de m'arrêter à Tchauguès, petit Village situé à une demie lieue d'Inkounnou. Je passai la nuit dans l'enceinte d'une Pagode, couché dans l'eau au milieu des herbes. Le moins que je rifquaffe étoit d'être mordu par quelque couleuvre.

Je partis le lendemain de Tchauguès, passai à une petite portée de canon d'Aguerikotta, Fort du Cananor, Prince Musulman, & traversai une petite riviere sur un pont de bois à moitié détruit. Je vis de cet endroit la Kuenna, riviere peu considérable, qui du milicu de deux montagnes fort hautes, formant une espece de Promotire, se jette à l'Ouest dans la mer. Plus loin parois sur une montagne un petit Fort appartenant aux Anglois, appellé Arckati. L'Aldée de ce nome stid dans un sond ; elle est considérable & dépend de Kolastry, qui est toujours maître du Pays, dans l'intérieur des terres; le Cananor ne possède que la Côre. On voit à Arekati deux grandes Pagodes en pierre, précedées d'une cour, comme à la Côre de Coromandel : mais les portes sont beaucoup plus basses, & couvertes d'un toît qui déborde en forme d'auvent; au lieu qu'à l'autre Côte elles se terminent en Pyramides.

Je mis près de trois heures à me rendre de Tchauguès à Eleena, par des chemins affreux, dans des fonds & dans des champs de Nelis. A une demie-lieue du Fort de Cananor (apperçu du haut des montagnes qui conduffent à Arekati) la route dans l'Eth, le Nord-Eft & l'Eth Nord-Eft. Un peu plus loin eft la tiviere de Moutattou, large & non guéable, qui mene à Talichery, Comptoir Anglois, Je la paffai à Po-

rator, Aldée affez confidérable.

Au-delà de cette riviere commencent les Etats du Roi de Kotiat & de ses deux freres, appellés les trois Nambiars : ce sont des Princes Gentils qui ont conquis ce Pays fur Kolastri. Le Palais de Koriat est à un quart de lieue, fur une montagne, entourré de murs percés de crenaux. & garnis de deux especes de tourelles. A une lieue & demie est Kotiat, grosse Aldée sur une riviere de même nom. qui n'est pas guéable. Je vis dans cet endroit des fusils à batterie Européenne faits par les Naturels du Pays. Les grandes montagnes du Sud Ouest au Nord-Est. Je laissai à quelque distance dans l'Ouest un Fort abandonné, que Kolastri avoir pris sur les Anglois. Le Domaine de ce Prince recommence à la riviere de Ponia, & va jusqu'à celle de Mahé. La premiere de ces rivieres descend du Nord-Ouest & se ierre dans la mer au Sud-Ouest, après avoir fait le tour du Compas.

Je me trouvai vers les deux heures après midi sur la rive septentrionale de la riviere de Mahé, dont l'aspect de ce côté est très riant. Les Malabares appellent Aijour les Vil-

VOYAGE lages situés aux environs de ce Comptoir.

aux Indes Je passai quelques jours à Mahé avec mon frere, qui Orientales , se disposoit à partir pour Goa, dans le dessein de se ren-Ils. Partie. dre ensuite à Surate par terre. C'étoit aussi mon projet : mais les Chrétiens de Saint Thomas, après ce que j'avois lû dans l'Histoire du Christianisme des Indes de La Cro-

Imprime à se, & dans l'Histoire de l'Eglise Malabare de Raulin , Rome en 1745 me tenoient trop au cœur, pour que la proximité de leur Pays ne m'engageat pas à leur rendre visite. Je me disposai en consequence au Voyage de Cochin ; M. Hous-

laye, Résident François à Calieut, me donna des Lettres pour le Commandeur & le Secretaire de cette Ville, & pour le Pere Anastase, Carme, Missionnaire de Matenchery, & je partis de Mahé en Tonne le 28 Décembre, à dix heures du foir.

J'arrivai à Calicut à neuf heures du matin. Les François, les Anglois, les Danois & les Portugais ont des Loges dans cette Ville. Les premiers ne l'occupoient pas alors toute l'année, les clefs étoient entre les mains du Topaye, qui même n'y résidoit pas. La Loge Portugaise avoit pour Facteurs trois Jesuites.

Calicut est une Ville considérable, bâtie l'an 825 de J. C. (l'an 933 de sa fondation répondoit à l'an 1758 de J. C. selon le fils du Topaye de la Loge Angloife, & située à onze degrés dix-sept minutes de Latitude Septentrionale, à deux journées Ouest des montagnes de Cardamon, Son Commerce confifte principalementen Poivre, Cardamon, Sandal, bois de Sisem. Cette Ville a toujours fait partie du Domaine du Samorin. On croit qu'elle a été fondée par Scharan Peroumal Empereur de la Côte Malabare, dont les Etats parfrang. 1609, tages entre les parens & les principaux Officiers, ont forme les Royaumes de Calicut, Crancapor, Cochin &c.

Orient. &c.tr. p. 14-16.

Lorsque je passai à Calieut le Palais du Samorin étoit à une portée de fusil de la Ville. Ce Monarque pouvoit mettre cinquante mille hommes sur pied. Ouniaschi Erary & Teningery Namboury, Ministres fort habiles, étoient à la tête de ses Conseils. Il étoit alors en guerre avec le Roi de

de Cochin , & s'étoit déja avancé à la hauteur de Cran- VOYAGE ganor avec une armée de trente mille hommes, dont trois aux Indes à quatre cens étoient armés de fusils Européens. Le Roi de Orientales . Travancour s'approchoit aussi du côté du Sud, sous prétexte de vouloir secourir le Roi de Cochin: mais il se retira quelque tems après. Les Hollandois se seroient trouvés fort embarrassés, si le Roi de Travancour d'un côré. & le Samorin de l'autre, les eussent attaqués en mêmetems, comme ils paroissoient le craindre.

Je ne passai à Calicut que huit heures, dont j'employai une partie à me promener dans la Ville. Elle fourmille de Maures [1] qui y ont un Bazar particulier & font même fort insolens, & de Tives, Caste d'Indiens dont le caractere est bien différent. Les Tives sont doux, affez fideles, & s'accommodent fort bien avec les Européens, qui les pren-

nent volontiers pour domestiques.

On distingue à cette partie de la Côte Malabare cinq principales Castes, dont voici les noms, tels qu'ils m'ont

été donnés par le Caçanare Mataye.

La premiere Caste est celle des Bramenies (les Brahmes). dans laquelle les Nambouris, leurs Patriarches, tiennent le premier rang; la seconde, celle des Tchetteries, dont les Prêtres se nomment Nambis (c'est la Caste du Roi de Cochin); la troisième, celle des Vaischies: ces trois Castes ne mangent pas de chair, pas même de poisson. La quatriéme Caste est celle des Tchouteries (les Nairs), qui mangent de tout, excepté de la Vache; & la cinquième, celle des Tcheigoes, qui comprend les Tives.

Dans ces différentes Castes, l'état de Cuisinier n'a rien d'avilissant. Le Cuisinier du Bramenie est plus grand que le Tchetterie. Lorsqu'un Nair donne un repas, s'il y invite des Brahmes, il faut que ce soit un Brahme qui prépare les mets. Mais l'état de Barbier & celui de Blanchifleur ne peuvent être exercés que par des Castes inférieures

<sup>[1]</sup> Les Maures étoient déja pulsans à Calieut en 1498, lors de l'arrivée des Portugais ; ils fouleverent contre eux les Puissances du Pays, & même leur attirerent fur les bras les forces du Soudan d'Egypte. Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales , Ic. Partie.

La Caste des Tives est originaire de Ceylan. Voici ce qu'on rapporte de son arrivée à la Côte Malabare. La fille d'un Charpentier étant un jour allé trouver une de ses amies, fille d'un Blanchisseur, pour l'engager à jouer avec elle, la trouva occupée à couler la lescive. Celle-ci craignant de quitter le linge qu'elle blanchissoit, la fille du Charpentier lui dit d'en attacher les deux bouts à deux bâtons, & de laisser couler la lescive d'elle-même. La fille du Blanchiffeur fuivit fon confeil, & le linge fut mieux blanchi. Le Roi charmé de voir son linge plus blanc qu'à l'ordinaire, demanda au Blanchisseur d'où cela venoit. Celuici lui répondit que c'étoit la fille de tel Charpentier qui avoit pallé sa lescive, & le pria de la lui donner pour domestique. Le Roi lui accorda sa demande, & les Charpentiers se croyant insultés, se retirerent à Ceylan avec les Orfévres, les Serruriers ou Forgerons & les Fondeurs. Les inftances que leur fit Scharan Peroumal pour les engager à revenir à la Côte, furent inutiles. Enfin, Thomas Knaye vainquit leur résistance, & ce Monarque le récompensa de ses bons offices en lui donnant pour Mosse la fille d'un Blanchifeur. Les Charpentiers, à leur retour à la Côte, furent accompagnés par un grand nombre de Tives qui s'y établirent , & qui font la tige de ceux qu'on y voit actuellement.

Ce Colloque du Roi avec son Blanchisseur, paroitra sans doute ridicule, ainsi que la simplicité de cette fille, qui ne devine pas que les fels se filtrant d'eux-mêmes, le linge doit être mieux blanchi: mais il faut faire attention que dans ce monde-ci tout est relatif. Les inventions les plus fimples & les plus utiles sont souvent dûes au hasard ; & chez des Noirs qui trouvent que le blanc contraste agréablement avec leur teint, une nuance plus fine dans cette couleur, paroît une découverte aussi intéressante, que le scroit pour nous l'invention d'une nouvelle étoffe d'or, ou le fecret de blanchir la soie à la maniere des Chinois [1].

<sup>[1]</sup> Tandis que j'étois à Calicut, le Topaye François me donna la route de Mahé à Cochin par le bord de la mer telle qu'elle suit, & je la vérifiai à mon

Je partis de Calicut à cinq heures du foir & me trou- VOYAGE vai à Panany le lendemain au lever du Soleil. Le 31 j'arrivai à Cochin fur les neuf heures du matin.

Cochin est dans une Isle qui appartient aux Hollandois. Le Roi de Cochin n'étend sa Jurisdiction que sur la terre ferme. On distingue dans cette Isle le grand Cochin, qui furv.

est la Ville que les Hollandois prirent en 1663 sur les Por- des Hollandois tugais & qu'ils occupent maintenant, & le petit Cochin, Fin.

à quelques portées de fusil Sud du Village de Matencheri,

aux Indes Orientales . He. Partie.

Voy de Tavern T. 11 p. 114 &

retour. A quatre lieues (ou quatre heures de chemin ) de Mahé est la Riviere de Kotta qui fert de limites aux Etats du Bayanor. Avant que d'y arriver on trouve à une lieue de Mahé, Schombaye; une liene plus loin, Madapalli; à une lieue de la Badeguerey, éloigné d'une lieue de Korra. A deux lieues de ce dernier endroit eft Trik di . & une lieue plus loin , Kodi. Le mot Kodi fignific pierre , & en effer , vis-a-vis de Kodi , la mer , à une lieue ou deux de rerre , est si remplie de rochets que les tonnes ne peuvent s'exposer à y aller à la voile ; les Maquois les titent alors le long du rivage à la Cordelle. A une lieue de Kodi est Koelandy On rencontre deux lieues plus loin Elettour , dont la riviere se jette dans la mer , & qui cft à deux lieues de Calieut. La Côte fuit le Sud-Est un quart Sud. La riviere de Calicut est à une demie lieue de la Ville. Une lieue & demie plus loin on rencoutre Betpour, dont la riviere porte des embareations de trois cens tonneaux. Une lieue plus loin coule la riviere de Karmandi. On trouve à une lieue de la , Parporangaye , Aldée habitée par des Chrériens Porrugais. A deux lieues de la est Tanor, où l'on voit les ruines d'un Comptoir Anglois & d'une Eglise Portugaise. Panany est à quarre lieues & demie de Tanor , & par conféquent a dix lieues & demie de Calieut. Les Hollandois avoient autrefois dans cette Vilie une Loge qu'ils ont abandonnée depuis teize ans. On n'y trouve qu'une Paillotte ou deux de Chrétiens. La riviere est affez grande; le Port s'annonce par une pointe qui avance dans l'Ouest.

De Panany a Palepetti, perite Aldée, on compte trois lieues, & deux de Palepetti à la riviere de Blangatte qui borne les terres du Samorin. Une licue plus loin ( une demielteue par terre, felou le Topaye ) est Schetolia, Fort Hollandois auquel commencent les possessions de la Compagnie. La Côte suit le Sud-Est & le Sud-Sud-Est. Loisque l'on vient de Cranganot on ne peut passer à Schetoua sans un ordre du Commandeur de Cochin, qui oe le donne que difficilement. On compte fix lieues de Schetoua a Cranganor, on les Hollandois ont une Garnison affez confidérable ; le Fort est bati sur un roe qui avance dans la mer & forme une anie, ou une espece de Port avec la terre ferme, Près de Crancanor est la Ladrerie des Hollandois , bâtiment qui a quelqu'appatence , & deix lienes plus loin , Paliparom ( Palliporto ). La riviere du même nom est un peu dans le

Sud. La Côte suit le Sud-Est un quart Sud.

Cochin est à six lieues de Paliparom. Ce que M. Daprès dit de la vue de cette Ville & de l'entrée de la riviere m'a paru allez exact ; mais je n'ai pas trouvé toutes les politions de les Cartes auffi justes : par exemple, il compte quatorze lieues de Calicut à Paniane ( Panany ) , & il n'y en a que dix & demie ; il en met sept de ee dernier endroit à Ctanganor , & il y en a douze.

VOY AGE aux Indes Orientales . He. Partie.

où est le Palais du Roi, bâti par les Portugais. Plus loin, toujours dans le Sud, le long de la riviere de Cochin est le Bazar des Juifs Blancs, suivi de celui des Noirs, puis quelques Palmars (Vergers de Cocotiers, Palmiers &c.) & le Bazar Maure accompagné d'une Mosquée, A une demie lieue de Matencheri est Palorte, Paroisse Catholique; & à deux lieues Est, Trepontaré, grande Pagode où le Roi de Cochin va quelquefois faire ses dévotions.

La Ville de Cochin s'étendoit autrefois jusqu'à Matencheri. On voit encore au passage qui porte ce nom une partie des fondemens de l'ancienne Doijane. Les Hollandois en ont resserré l'enceinte pour la garder plus facilement. La face de l'Est est la plus longue ; à celle du Nord est une jettée de pierre qui va jusqu'à la petite porte. A côté de cette porte est un Corps-de-Garde suivi de Magasins. Au-delà paroît une avancée de cinquante toises, au bout de laquelle la riviere communique avec les fossés qui entourrent la Ville. Cette riviere près de la petite porte, peut recevoir des Manschouës chargées [1].

[1] Voici ( à-peu-près ) l'érat de Cochin & la politiou de cet Etablissement à l'égard des Puissances voisines. Le premier du Comproir a le tirre de Commandeur & est à la rête du Conseil, qui est composé de huis personnes, le Chef compris; scavoir, le sur-Marchand ou second, le Commaudaut des rroupes, le Fiscal qui fait aussi l'office de Notaire, le Garde-Magasin, le Teneur de Livres & le Caissier, tous rrois Sous-Marchands, & le Sécrétaire : deux Mestices, le Topaye & le Douannier ont aussi le titre de Conseiller. En général il y a aussi beaucoup de sang mélé parmi les Employés; & presque roures leurs femmes, du Commandeur au dernier

Affiftant, fout Noires ou Meltices.

Les troupes de ce Comptoir sont un mélange de Nations , dans lequel les Allemands ont la préférence , enfuire les Hollandois , puis les François. Les Capitaines ont par mois ciuquante roupies d'appointemens, les Lieutenans à proportion, les Enseignes vingt-deux, les Soldats neuf florins payés en fauous, à vingt pour une roupie; ce qui fair environ deux cens douze fanons : mais par une ceconomie inhumaine, ils ne reçoivent que cent dix fanons, parce qu'on leur retient l'habit, les souliers & ce qu'ils ont reçu d'engagement en Europe. Lorsqu'un Soldata faix fon tems, il peut le rengager à des conditions plus avantageules, & la paye avec le tems passera quelquefois celle du Caporal. Le Commandant des troupes, retire des droits de la Ladrerie, de la Maison des Orphelins & des Soldats qui veulent êrre exemps de fervice; ce qui joint à les appointemens, lui fait un revenu affez confidérable. Les autres Officiers sont à peine à l'aife. Pour les Soldats, après avoir été mal nourris en route, ceux qui se trouvent à Cochin sans métier, sont dans la milere. J'en ai vu monter la garde en veste & saus souliers. Ils sont encore sujets à la ladretie, maladie caufée par la mauvaife nourriture, le poisson falé, & fur-

Descendu à terre, ma premiere visite sut chez le Commandeur. Il étoit alors à sa maison de campagne. J'allai VOYAGE l'y trouver ; je lui déclarai l'objet de mon voyage , & lui de- aux Indes mandai la permission d'aller à Veraple & à Odiamper. L'ac-

tout par les eaux saumaches de Cochin : les François n'en sont pas attaqués. Ce font vraisemblablement les eaux qui produisent encore l'enflure de jambe qui est générale ehez les Naturels de Cochin & des environs.

La position des Hollandois à cette Côte est affez eritique. Généralement ils n'ont pas le talent de se faire aimer des gens du Pays. Le Samorin les inquiete du côté du Nord. En 1757, ils attendoient deux Vaisseanx de Baravia qui devoient leur amener trois cens Blancs & dix-sept cens soldats Noirs, la gnerre ayant été heureusement terminée dans cette derniere Iste , après la perte de bien du monde , par la valeur des François qui formoient la garde du Génétal. Ils comptojent avec ce renfortêtre en état de tenir la Campagne, comme ils avoient fait trois ans aupa-ravant, contre le Travaneour. Car, quoique le système de la Compagnie soit de ne pas s'aggrandir, & même de tout souffrir plutôt que d'avoir la guerre, les Hollandois ne vouloient pas de paix avec le Samorin qui consentoit à se retirer, qu'il ne les cât dédommagés des trais de cet armement. D'un autre côté, celle qu'ils avoient faite avec le Travancour ne leut ôtoit pas tout sujet de crainte ; autresois les bornes de cet Empire étoient au-dela de Kalikoulan ; il y a quelque tems qu'elles

étoient près de Porea : en 1757 , il s'étendoit jusqu'à la riviete de Castelle.

Le Prince qui gouvernoit alors ce Royaume, occupoit le trône depuis ttente ans : on le soupconnoit de viser à la Monarchie de cette partie de la Côte. Il avoit été en guerre avec les François , les Anglois , les Hollandois & toujours avec avantage. Ses troupes bien disciplinées pour le Pays, montoient à plus de cinquante mille hommes, Fidele à la promelle, lorfque son intérêt n'y étoit pas absolument opposé, ce Prince éroit cruel par occasion, vif dans ses reparties, & pénétroit un homme insqu'an fond de l'ame. Son regne avoit été traversé par mille événemens dont il s'étoit tiré heureusement. Étant de Caste Naire, il se trouvoit comme inférieur aux Brahmes, & ne ponvoit manger aveceux. Pour le naturali-ler en quelque sorte Brahme, il fit faire en 1752 un veau d'or, entra dedans par le mufie & fortit par-deffous la queue. Depnis ce tems il est reconnu pour Brahme & date ses lettres du jour de sa renaissance du Veau d'Or. Mais les Brahmes étrangers taxent de lâcheté eeux de leur Caste qui mangent avec lui.

Au commencement de son regne, voulant tirer quelques sommes des Hollandois, il les envoya complimenter sur leurs pertes, les plaignant de l'état de disette où ils se trouvoient. On lui répondit que grace à Dien , malgré ses malheurs , la Compagnie ne manquoit pas de fonds. Ce Prince, profitant de l'aveu, demanda des subsides, une grosse somme pour en avoir au moins une petite.

En 1749, le Barop Imhof, Commandeur de Cochin, homme d'une politique rafinée, eut quelques entretiens avec le Travancour an sujet de la Reine de Changanat, Souveraine de Koélan. On s'échauffa de part & d'autre. & fur ce que le Travancour répondoit aux menaces du Baron, qu'il avoit pour retraite affirrée des rochers inacceffibles, celui-ci réplique que la Compagnie Hollandoile étoit affez fotte pour percer les montagnes. A la bonne heure, lui dit le Travaneour d'un air mocqueur, & moi avec quelques Manschoues armées en guerre je vais faire la conquête de l'Europe. On se sépara plus aigri que jamais, & l'on se prépara à la guerre.

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
Ile, Partie.

Voy. le Mim.

eucil qu'il me fit fut des plus polis. Les Zopis de Brandevin, la Bierre, les pipes de Tabac & le vin fe fuccéderent tour à tour & firent le fonds de la converfation. Il fallur refter à dîner ; J'artirai l'attention de McGdames les Hollandoifes, motité blanches, motité noires, qui étoient à

Ce Prince devoit ure partie de fes fuceis à un François nommé de Lanoye, qui avoit établi que que entrepline parmi fes troupes. Ce François, bien intentionné pour fa nation, profisi de la faveur du Travancout pour nous faite ofiir un têta-billément à Coleche, lieu important pour les toiles que l'on y fabrique, & par la proximité d'Aningue & de Cylan, Ce projet prétentoit une utilité plus réélle du proximité d'Aningue & de Cylan, Ce projet prétentoit une utilité plus réélle.

de la Compagnie la proximité à Anjingue & ac Céyian. Ce projet pi des l'indes , Piece que des conquêtes au Nord de Maiié dass les terres. julif, p. 21, 23. Tant que le Travancour svoit eu besoin de M. L.

Tant que le Travancour avoix eu befoin de M. Lanoye, a l'Il avoit ménagé, Jul avoit donné des bons considérables : il avoit même à avoit éfe te pation. Le fait mérite d'étre rapporté. M. Lanoye s'étant pris d'une belle pation pour la fille du Topaye d'Anjingue, la demanda a long perce mariage. Elle la life treffiére. Celui ci s'adreite au Travancour, lui capolé la ituation, l'exècè de fon amour, & lui fait fierit le màgris ague les Anglois ford un homme qu'il honore de la confiance. Cé Prince off. afté davs fon Général, envoye un Esprés au Cournandant Anjingue, et meace de le fuver de prés avec une armé formátable, l'il fon artic plus longettens de fattsfaite fon favont Les Anglois nei jugetten pas à propos de fourenit un niége comme celui de t'roye : l'alli de d'roye l'apset fut roye s'e M. de Lanoye qu'il Fjoula.

A meture que le Travancour a vu croitre sa paissace, ses égards pour M. de Lanoye ont diminué En 1771 in le le consiliator plas. Consiné dans les terres avoc des biens suffisars, mais sans considération, ce François changé de discipliner quelques blancs à moirié hauds, aurori bien voulu quittet un Pays, qui vraissembliolement, sil vie enore, se rapour lui un catiféerent, parce que le Prince doar

il connoît les forces & le génie, a intérêt a ne pas l'en laisser sortir.

Il est visible qu'un homme du caractere du Roi de Travancour devois intriguer les Hollandois, D'un autre côde, il is n'avoient aucun fecours à artendre du Roi de Cochin, quoiqu'il plui mettre fept a hut mille hommes fri piel ce l'rince qu'il a tenciont comme en rautelle, autour dé le premier à élever contre cuir, se de force ce le lui cusfirmt permis. La Compagnie, il el vrai, lai donnois une partice du receive le contre qu'un premier la Compagnie, il el vrai, lai donnois une partice du repoirer. Se de le vendre aux Ermagners, Mais, comonai et les vraites intentions de les Alliés, ou pluicé de fen mitres (La Compagnie s'elt réfervé ce commerce ex-cloiremen, il écrior tarequul s'en Cerri pour la unafer contribute de la commerce ex-cloiremen, il écrior tarequul s'en Cerri pour la unafer de la commerce ex-cloiremen, il écrior tarequul s'en Cerri pour la unafer de la commerce ex-

Quoique le Roi de Cochin n'ait qu'une ombre d'autorité, il ell expendent répute joint grand que les untres Rois de la Gôce, parce qu'il le regardécemme vris loccefleur de Scharan Peroomal, du moins quant aux pérogatives fiprituelles. Il porte le nom de Radjav (Rajah), & a Gous lai quatorre Princes Souverains nommés Kartaves, qui ont droit de vie a de mort. Après eux font les Généraux d'armés nommés Morambis, qui possedent des retres ex Gon fugièreus aux Kartases, Ministres ou Incendans. Les Meynommars, Ectivains, Secrétaires, Commis de Finance & Officieres fubalternes en tenné de guerre, fomment la cinquiéme grade de la Cour du Rajaba parês eux font les Kotonaymars, chér de troupe, de vingr, de trene bounnes éce, & enfin les Nairs qu'o faculté folds.

table. En prenant congé du Commandeur, je lui résterai ma demande. Mais fa réponse fut qu'il ne pouvoit me l'ac- VOYAGE corder, sans en avoir fait part au Gouverneur de Ccylan. Je aux Indes n'infiftai pas davantage, de peur de faire naître des soupçons IIe. Portie. qui auroient pû me nuire, résolu que j'étois de me passer, s'il le falloit, de la permission du Commandeur.

Une visite plus intéressante pour moi, fut celle de M. Van Vechten, Secretaire du Conseil, à qui je remis une Lettre de M. Housse. C'étoit un homme poli, obligeant & Lettré. Les Missionnaires cultivoient son amitié avec fruit. Notre entretien roula fur l'Histoire, les mœurs & les Antiquités, tant Indiennes que Chrétiennes de la Côte Malabare. M. Van Vechten m'avoua que depuis quatorze ans qu'il faisoit des recherches à ce sujet, il n'avoit rien pû trouver de certain, & que le Greffe de Cochin ne renfermoit que des piéces relatives aux affaires des Hollandois avec les Princes du Pays. Je l'engageai à ne pas abandonner malgré cela l'entreprise, & le priai de me permettre d'avoir avec lui de Surate un commerce de Lettres.

M. Van Vechten me parla de M. Vanderpute, qui avoit été envoyé de Hollande pour des recherches relatives aux Lettres, à l'Histoire Naturelle, & qui étoit mort à Batavia. Il me fit connoître le Syrien George Namet culla, qui avoit déja passé à Cochin, & qu'il croyoit propre à satisfaire ma curiofité sur les Chrétiens de S' Thomas, & me donna la traduction en Hollandois des Bulles par lesquelles Ignace George, Patriarche d'Antioche, établissoit Basilius Schokor culla, Archevêque de la Côte Malabare, données à Diarbekir le 23 Juillet 1749. M. Van Vechten me conseilla aussi de m'adresser à M. Van Dorts , Juif du Duché de Juliers, converti au Christianisme, & qui étoit alors Professeur de Théologie à Colombo. J'écrivis en conséquence en Latin à ce Professeur une Lettre, dans laquelle je lui demandois son amitié, les caracteres Cevlanois, l'origine de l'Idolâtrie Indienne, des nouvelles de l'Infeription que l'on disoit être sur le Pic d'Adam, & lui marquois d'envoyer la réponse dont il voudroit bien m'honorer, à M. Van Vechten, qui devoit me la faire tenir à Surate. Je reVOY AGE aux Indes Orientales, II. Partie. cus en effet dans cette Ville une Lettre de M. Van Dors cerite auffie en Latin, datée de Colombo le 11 Février 175.8. Après descomplimens & des éloges que je ne méritois pas, ce Profesteur officit de me communiquer fur l'Histoire & Restigion des Indiens tout ce qu'il pouvoit avoir recueillis uti, dit-il, salem apparatum harun retumpossideo, qualem... in multis non repertes litteris. Pour appaiser en quelque forte cette soif de Littérature Indienne que je lui avois montrée, il joigni à la Lettre le Pater ve. en Tamoul de la Côte de Coromandel, & en Ceylanois, avec la prononciation & la traduction Latine entre lignes; il me marquoit en même-tems qu'il dessor que de son côté notre commerce de Lettres fut en Hollandois. Les événemens qui dans la suite ont partagé le tems que j'ai passe dans l'Inde, m'ont empêché de suivre cette correspondance.

J'allai encore rendre visite au Ministre de Cochin, qui me parut peu instruit, quoiqu'il eut une belle Bibliothéque, riche surtout en Commentateurs de la Bible.

La vic que je menois à Cochin ne me plaisoit pas trop. Je voyois qu'il n'y avoit rien à attendre des Hollandois pour la connoissance du Pays, & le séjour de la Ville m'occasionnoit des frais dont je commençois à sentir le poids. L'Aubergiste de Cochin, obligé de payer une somme considérable au Commandeur, a en conséquence le droit exclufif (monopole d'une nouvelle espece ) de rançonner les Etrangers, ceux-ci ne pouvant descendre que chez lui. Celui qui tenoit alors cette espece de Fermeétoit un gros Hollandois à large circonférence, riche de plus de cinquante mille roupies, & qui bûvoit le Zopi & fumoit la pipe avec une grace inimitable. Il y avoit plaisir à le voir au bout de la table, entourré de deux Caffres & de trois ou quatre Negrillons occupés, l'un à lui verser à boire, l'autre à lui esfuyer la bouche, celui-ci à lui chasser les mouches le quatrième à l'éventer. Il n'y avoit pas dans l'Auberge d'autre table que la sienne; & il crut presque me faire honneur en me l'offrant. J'avois pour Convives trois Arméniens bien rentés, qui bûvoient du vin de Bordeaux, tandis

dis que pour plus d'une raison je m'en tenois à la Bierre. Je voulus tirer parti de ces Arméniens, en attendant re- VOTAGE ponse à la Lettre que j'avois écrite à Veraple à M. Florent Orientales de Jesus, Evêque d'Arcopolis, & Vicaire Apostolique à la Ile Partie. Côte Malabare: mais je les trouvai fort ignorans, & uniquement au fait de leur Commerce. Seulement le plus jeune des trois me montra le Dictionnaire Latin-Arménien de Villotte, dont il faisoit grand cas. Les Lettres que je vis entre les mains de cet Arménien me firent faite des réflexions sur les ressources qu'enfante l'avidité. A peine âgé de trente ans il avoit parcouru la Moscovie, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la France, & étoit muni de Lettres de recommendation & de créance pour tous les Chefs des Comptoirs Européens établis dans l'Inde: il m'en montra même une pour M. de Lally, que l'on attendoit à la Côte.

Au retour d'une petite Fête que l'Aubergiste nous avoit donnée à sa maison de campagne, & dont les Arméniens avoient payé les frais au Billard, je trouvai à Cochin le P. Anastase, Missionnaire de Matencheri, Il revenoit de Veraple & me remit une Lettre de M. Florent. Les Missionnaires Catholiques , ainfi que les Schifmatiques , vivent fort tranquillement sous la protection des Hollandois, & exercent en toute liberté les fonctions de leur ministere : du tems des Portugais les Missionnaires Etrangers étoient obligés de prêter serment de fidélité au Roi de Portugal. Les politesles que me fit le Pere Anastase m'engagerent à l'aller voir au lieu de sa Mission, Il faisoit bâtir deux petites chambres, & n'avoit alors pour couvert qu'une Paillotte. Ce Pere voulant me traiter avec une sorte de distincton, fut obligé de se servir de son Eglise. Il me donna dans un coinde la Nef un petit repas d'œufs qui me parut meilleur que la table de l'Aubergiste Hollandois. Je lui promis de revenir le voir, & formai des-lors le dessein de me retirer à Matenchery, pour y vivre en Missionnaire. Mes fonds, toujours trop modiques pour un Voyageur, & même ma fanté, s'accommodoient mieux de cette réforme: j'étois d'ailleurs trop éclairé à Cochin pour pouvoir faire Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales . Ile, Partie.

incognito dans les terres les petits Voyages que je méditois. Je priai en conséquence à une seconde visite le P. Anastale de me faire chercher une petite chambre aux environs de son Eglise. En attendant qu'elle sut trouvée, il m'offrit la moitié de sa Cellule, & dès le lendemain je reglai avec

mon Hôte Hollandois, fort mécontent de la modicité de ma dépense & de ma retraite précipitée, & me rendis à Matencheri.

Cette Aldée est séparée de Cochin par une petite riviere, ou plutôt par un bras de la riviere de Cochin. Elle s'étend le long de la Côte de l'Isle; l'endroit où demeurent les Peres est éloigné de Cochin, environ d'une demie lieue.

J'arrangeai dans cette retraite mon voyage de Veraple. sans en parler au Commandeur de Cochin, quoique M. le Vicaire Apostolique m'eût marqué qu'il desiroit que j'eusse pour cela son agrément, & sans songer à l'armée du Samorin, qui étoit à quatorze lieues de Veraple, & dont les Coureurs en infeltoient le voisinage. M. Florent m'avoit marqué que pendant plus de dix-sept ans qu'il avoit résidé dans cette Contrée, il n'y avoit rien vû qui ne fut connu; que les montagnes, il est vrai, pouvoient sur les usages, les mœurs , les Religions , présenter du nouveau , de l'intéressant ; qu'elles renfermoient une infinité de plantes inconnues aux Européens; mais que pour v découvrir sur ce dernier objet quelque chose qui ne se trouvât pas dans l'Hortus Malabaricus, il falloit y faire un long séjour ; que les Chrétiens de Saint Thomas se servoient d'Evangiles traduits en Syro-Chaldeen, & en usage dans toute la Chaldée, sans que leurs Prêtres scussent par qui, ni de quelle Langue ils avoient originairement été traduits : Ce Prélat me renvoyoit pour les détails au P. Anastase. La Lettre de M. le Vicaire Apostolique ne fit que hâter mon voyage ; je me flattois de pouvoir éclaireir dans la conversation des matieres difficiles à développer sur le papier.

Je partis donc en tonne de Matencheri. Laissant la maifon des Peres au Sud-Ouest, je vis l'Eglise de Balarparte. éloignée d'une demie lieue. Avançant dans le Nord j'avois à gauche, au Nord Nord-Est, Ramandourte, Isle apparte-

aux Indes Orientales , II. Partie.

nante à la Compagnie Hollandoise, & où l'on voit quelques maifons; la pointe de Cochin au Nord-Ouest; au Nord Nord-Ouest. Vaïpin au de-là de la riviere de Cochin : & à droite Bendurté à l'Est Nord-Est, éloigné d'une demie lieue. A deux portées de fusil de Bendurté est Angikaïmal (c'est-àdire, les cinq Seigneurs ) à l'Est, sur la terre ferme : l'Eglise située à l'Est Nord-Est paroît vis-à-vis de Matenchery. Cet endroit est considérable. Il y a deux bazars, l'un pour les Juifs, l'autre pour les Maures : c'est de-là que Cochin tire ses provisions. Au Nord-Est est l'Isle de Kanatcha, sur laquelle est la Maison de campagne de l'Aubergiste : là commence la riviere qui conduit à Veraple.

Remontant cette riviere, à gauche, on range l'Isle de Kanatcha, qui peut avoir une lieue & demie de long ; à droite, au-delà de deux pointes qui avancent, on voit Tchetiate. Parti, dans le tems du flot, je mis quarante minutes à me rendre de Matencheri à Tehetiate. La route est Est & Nord-Est. La riviere suit ( je parle de la direction du lit ) le Nord Nord-Ouest, entre Kanatcha & Tchetiate, & porte le nom de Bardelapoïa, un peu avant Bardela. Ce dernier endroit dépend de la Paroisse de Tchetiate, & en cft à dix minutes. La riviere toujours Nord Nord-Oueft,

A gauche, à cinq minutes de Bardela est Boulegate. A droite, la riviere toujours Nord Nord-Ouest ; le lit étroit & seulement praticable dans le flot à cause des jones dont il est rempli. Il fait un coude & recommence ensuite Nord Nord-Ouest. A droite, à quinze minutes de Boulegate, où borde Bardela; puis la riviere suit le Nord au milicu des iones.

A dix minutes de-là, à gauche, la petite Kolangouri au Nord-Ouest, & la grande au Nord Nord-Ouest, vues à un quart d'heure de chemin. A droite, Tchittour au Nord-Est. Le lit de la riviere plus large; elle porte le nom de Tchitrour.

A cinq minutes de-là; à gauche, Molenboulli, au Nord Nord-Ouest, La riviere toujours Nord Nord-Ouest.

A gauche, à dix minutes de Molenboulli, paroît Pegeley au Nord-Ouest; à droite, à vingt minutes, au NordEst, Kodate. La riviere suit le Nord, puis le Nord Nord-

OY AGE aux Indes Orientales, He. Partie.

A gauche, à huit minutes de Pejeley reparoît la grande Kolangouri assez proche; le lit de la riviere s'élargit. A sept minutes de là , la riviere Nord-Est.

A'gauche au Nord-Est commence le terrein de Veraple: la riviere porte le nom de cet endroit. A droite, à l'Est on voit Tcheramelour. La riviere de Veraple suit l'Est, puis l'Est Nord-Est.

A dix minutes, la riviere Est, son lit s'élargit.

A dix minutes de-là, la riviere suit le Nord-Est.

A cinq minutes fur la rive gauche, à l'Oueft, est Veraple. La riviere qui y conduit paroit venir du Nord. Elle porte de grands batreaux plats qui peuvent contenir vingt pipes d'eau. Pendant quatre mois de l'année l'eau de cette riviere est très-bonnepuicée à Veraple; les principales maifons de Cochin s'en fournissent; depuis Septembre jufqu'en Mai, il faut la prendre au-dessis de Veraple, parce qu'au-dessous elle est faumache.

La riviere de Veraple se jette dans la mer à Aïpika, grande Aldée au Nord de Coélan. Par un bras de cette riviere qui communique à celle de Paleporte, on peut aller en hyver jusqu'à Panani, & presque jusqu'à Calicut. En Été les barques n'ont de l'eau que jusqu'à trois lieues en-

deçà de Panani.

Veraple est le lieu où réside le Vicaire Apostolique de la Côte Malabare; il est environ à cinq lieues de Cochin. L'Eglise appartient aux Missonnaires Carmes. Quelquesuns de ces Religieux demeurent avec l'Evêque dans une maison attenante à leur Eglise. Ces bâtimens sont pauvres

& de peu d'apparence.

Je trouvai à Veraple M.le Vicaire Apostolique seu dans amison (ou comme nous dirions, son Palais). Le Pere qui lui tenoit ordinairement compagnie, étoit alors occupé à la viste des Eglises du Diocese. Je sus frappé à la vêc de Prélat, Polonois de naissance. Un air vrairement Apostolique accompagné de manieres nobles & aisées, donnoit à la simplicité de son habit Religieux & des meubles de Pappartement qu'il occupoit, un éclar que l'on chercheroit

vainement dans l'or & dans les pierreries. La plus belle piece de sa maison étoit une perite chambre garnie d'un VOYAGE lit & de deux chaifes en serge bleue. Il me conduisit d'abord aux Indes à l'Eglife. Il fallut ensuite ceder à son empressement & ac- Une Partie. cepter un leger déjeûner. Pendant ce petit repas le Prélat me quitta plusieurs fois sous prétexte de quelques affaires ; c'étoit pour veiller au dîner que son domestique préparoit. Nous nous entretinmes quelques tems de l'Europe & de nos Comptoirs; l'heure du dîner vînt & nous nous mîmes à table. Le service consistoit en un petit plat de poissons & un plat d'œufs , & je puis dire que je n'ai jamais fait un repas qui m'ait plu davantage. Je mis promptement la conversation sur l'état des Chrétiens à la Côte Malabare. M. Florent m'avoua qu'il ignoroit l'époque de leur établissement à cette Côte, & qu'il n'avoit nulle connoissance des Priviléges accordés à Mar Xabro, & à Mar Libeit, p. 216 Prod dont parle Govea.

Voici à peu-près les éclaircissemens que je tirai du Prélat Polonois pendant quatre heures que je passai avec lui. Il me dit qu'il pouvoit y avoir à la Côte deux cens mille Chrétiens, cinquante mille Catholiques Latins, cent mille Catholiques Syro-Malabares, & cinquante mille Syro-Malabares Schismatiques. On distingue encore les Chrétiens Catholiques en trois classes; 10. Les Chrétiens de S. Thomas. 20. Les Topas nés des Portugais & des Noires en mariage légitime ou en concubinage, & qui font habillés à l'Européenne : la plûpart des domestiques des Hollandois, Anglois & François dans l'Inde sont de cette classe. 30. Les Moundoukaren, (c'est-à-dire, les porteurs de pagnes), Malabares nouvellement convertis au Christianisme (lorsqu'ils font dans des Paroisses Syriennes, on leur en permet le Rit); & Les Kouloukaren, qui habitent la Côte de la Pêcherie : la plûpart sont Maquois, c'est-à-dire , Mariniers & Pecheurs, ou de baffe Cafte.

Les Chrétiens de Saint Thomas sont bien faits, ont les traits beaux, un air distingué, & sont assez difficiles à soumettre. Aucun ne voudroit s'abbaisser, quelque pauvre qu'il fût, jusqu'à servir les Peres. Ils jugent de la Noblesse

VOY AGE aux Indes Orientales, 11e. Partie.

par l'ancienneté de profession de la Religion. M. Florent me dit que leur Liturgie Syriaque étoit à la Bibliotheque du Roi. Son prédécession l'avoit conside au P. Clément, pour la porter à Rome. Ce Pere mourut en route, & comme personne ne reclamoit ce Manuscrit, on le mit chez le Roi [1]. Le même Pere avoit été chargé d'un Manuscrit in-49, sur les Malabares Gentils, leur Religion ècc, dont on n'a pas entendu parler. Le Pere Paul porta à Rome il y a trente trois à trente-quatre ans un autre Exemplaire de la Lyturgie Syriaque des Chrétiens de S. Thomas. Le Syrien que l'on avoit chargé de la traduire, mourut, & ses parens reporterent le Manuscrit en Syrie.

Les curiofités naturelles que le Prélat Polonois avoit vúes à la Côte étoient 1º. Un enfant long de trois pouces, large d'un pouce & demi , blanchâtre & parfaitement bien formé. 2º. Une grenouille volante, de grandeur ordinaire & couleur de terre , garnie fous les pattes de poches qui s'enfloient & la foutenoient en l'air. 3º. Le vers honteux, reptile long , en forme de Lézard , & couvert d'écailles fous lesquelles il se replioit quand on le touchoit. 4º. Un petit Singe qui avoit le nez d'une Maquie ( Guenon) , les yeux d'un Chat-huant & les pattes fort longues : cet animal est très rare à la Côte. 5º. Une petit some de site mouche de six lignes de diametre, faite comme une Tortue, avec deux cornes vertes & dorées, & qui s'envoluit en entréouvarant la corne qui lui couvroit le dox

M. Florent me confirma sur les Amoques ce que le P. Claude m'en avoit dit à Neliceram. Le mot Amoque vient des Portugais : on les appelle en Tamoul Narangols. C'est un Peuple peu nombreux, dont le Pays est au Nord-Estde Veraple. Ils ont la Langue, les usages & les mœurs des Malabares. Tous les douze ans le Samorin se présente à une lieue de Panani dans un grand champ, couvert daimans se entourré de cien à six mille foldars. L'ài attend

<sup>[1]</sup> Le Catalogue des Manuferits Orientaux de la Bibliotheque du Roin e fait pas mention de cette Liturgie. Elle ne se trouve pas non plus parmi les Manuferits apportés de l'Orient , & placés dans ce riche Dépôt, depuis l'impression du Catalogue.

pendant trois jours les Narangols; & s'il n'en paroît pas, il VOYACE se retire. Ceux de ce Peuple qui se sont faits Amoques, au nombre de six ou douze, plus ou moins, se présentent devant ce Prince; après l'avoir accablé d'injures, ils se jettent fur les troupes qui l'environnent, & sont pour l'ordinaire mis en piéces. On en a vú percer assez près du Samorin. M. del Inde, T. Florent s'étoit trouvé deux fois à ce spectacle, qui étoit I. chap. 25. passé en cérémonie publique, & en ignoroit l'origine. Se- P-307-) donlon le P. Claude, cette scènc étoit une sorte de satisfac- monie un objet tion à laquelle les Samorins s'étoient obligés, pour répa- dont je n'ai rer l'injure qu'un de leurs prédécesseurs avoit faite aux Na-point entendu rangols, en faifant empaler un de leurs Chefs.

Dans les montagnes qui séparent les deux Côtes, à la hauteur de Veraple, on trouve un Peuple particulier, qui n'est ni Malabare ni Pandi (c'est-à-dire Tamoul de la Côte de Coromandel ). Cette Nation, au rapport de M. Florent, n'a ni Prêtres, ni Livres, ni Ecriture; elle entend le Malabare; mais les Malabares n'entendent pas son langage. Elle suit la Loi Naturelle, a des Chefs en qui elle reconnoît le droit de punir. Les femmes y portent de longues pagnes, & une espece de mouchoir en écharpe sut la gorge (ceci leur est commun avec les Malabares de l'autre Côte). Celles qui sont mariées ont un anneau au nez. M. Florent avoit vû quelques-uns de ces montagnards, & me promit de s'informer plus particuliérement de l'état de cette Nation. Il étoit à portée de le faire par la position de Veraple. A fix lieues de cette Aldée est l'Eglise de Maleatour au pié des montagnes, éloignée de trois lieues d'une autre petite montagne sur laquelle est une Croix, & d'où l'on découvre tout le plat Pays. Veraple même est à cinq lieues Ouest des grandes montagnes. En Eté, la route qui y conduit n'est coupée par aucune riviere : mais en Hiver Veraple est dans une espece d'Isle. Pour aller de-là à Pondichery il faut prendre dans le Nord-Est ou descendre chez le

Travancour. Selon M. Florent, le mot calamine est formé de cal, pierre, (peut-être Kelaa, Forteresse) & de min aigu, & désigne une pierre peu éloignée de S. Thome, où l'on prétend que S. Tho-

aux Indes Orientales, Ile. Partie.

aux Indes Orientales . Ile. Partie.

mas fut massacré parles Brahmes; Calliane signific réjouissan-VOYAGE ce. & non Calicut. Ce Prélat me fit présent de quelques Livres Orientaux, & de cinq volumes d'Olles en Malabare, dont deux de Médecine & trois contenant le Concile d'Odiamper. On appelle Guerindam les volumes composés d'Olles, & Poostagam les Livres en papier reliés. M. Florent avoit en dépôt plusieurs Manuscrits Syriaques appattenant à des Eglifes brûlées par le Travancour : mais ces Ouvrages ne traitoient que de Rits, Prieres &c. Il me promit d'en faire chercher d'Historiques, me donna la liste des Eglises dépendantes de son Diocese, & la traduction Samskretanne des Priviléges accordés aux Chrétiens de S. Thomas par Scharan Peroumal. J'aurai dans la suite occasion

de faire connoître ces deux pieces plus en détail.

J'aurois souhaité rester plus long-tems avec ce respectable Prélat; mais c'eût été l'exposer à des reproches de la part du Commandeur de Cochin, qui ne m'avoit pas permis de faire ce voyage; je le quittai sur les quatre heures comblé de ses bontés & remontai dans ma tonne. Le Jugean (le reflux ) étoit à moitié, ce qui m'obligea de descendre par un autre bras de la riviere de Veraple, qui va Quest Sud-Quest, jusqu'à environ dix minutes de Tchetiate. Il n'y a entre ce bras & celui que j'avois suivi le marin, que des mattes ( terres inondées & pleines d'arbriffeaux ) & des jones autour desquels on tourne jusques près de Tchetiate. Lorsque le Jugean est plein ( & par conséquent l'eau très-basse), on va dans le Sud-Ouest, & l'on appercoit à trois quarts d'heure de chemin de Veraple, à gauche, Kodate ; à droite, Toutoukarey : ensuite la riviere s'élargit.

A dix minutes de-là , la route Sud , à gauche paroît Tchanour; à droite, une riviere qui conduit à Schatenati,

éloigné d'une lieue. La riviere suit l'Ouest.

A huit minutes de-là, à gauche, l'Isle de Pejeley. Vingt-cinq minutes plus loin, à gauche, paroît la petite Kolangouri. Dans le Sud-Ouest la riviere est fort large, pleine d'Islots & de mattes. Fin des dépendances de Veraple, & commencement de la riviere qui mene à Paleporte. Le bras de la riviere de Veraple, qui descend dans le Sud-Oucit, s'appelle Kerinmaley. En \* En descendant, on voit à droite Tchendourti, Isle habirée & plantée de Palmiers; à gauche, Boulegare & deplans de Palmiers; plus loin du même côté, Panambougare, Balarparte; & à droite, la riviere de Morigagni, suivie du Village appellé Crus dos milagros, après lequel paroît Matencheri.

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
IIc. Partie.

\* Le reste de la route diété par un Mala-

De retout à Matencheri, mon premier soin fut de bare Chrétien, m'assurer d'un Ecrivain habile , pour copier la traduction Samskretanne des Priviléges accordés aux Chrétiens de S. Thomas. Le P. Anastase chargea de ce travail le Caçanare Mattaye, qui consentit même à m'interpreter cette traduction: & comme je ne voyois pas de jour à penétrer en quelques mois dans les Antiquités du Pays, je me disposai à retourner à Mahé. Je n'attendois pour partir que la fin du travail du Caçanare Mattaye, lorsque le Chorévêque George Namet eulla, à qui M. Van Vechten avoit parlé de moi, vint me trouver à Matencheri. Il alloit à Kandanate conférer sur quelques affaires avec l'Archevêque Syrien Schokor culla. Je profitai de l'occasion & le fis consentir sans peine à accepter mon ballon. C'étoit un grand homme fee de trente-cinq à quarante ans, poli, ruse & spirituel. Il étoit d'Alep, marie; & la Mission Malabare en autorisant le séjour qu'il faisoit dans l'Inde, servoit à cacher des opérations de Commerce qui l'occupoient plus que les fonctions de fon Ministere. Il parloit bien Portugais, entendoit le Latin, l'Ethiopien; l'Arabe étoit sa Langue naturelle. Comme il sçavoit que mon dessein étoit d'aller à Surare où mon frere devoit dans peu être Chef du Comptoir François, & que ses affaires le demandoient lui-même dans cette Ville, il se prêta de bonne grace à ce qui pouvoit piquer ma curiofité. Nous arrivâmes en peu de tems à Kandanare, qui est environ à trois lieues de Cochin. Dans la route nous parlâmes des différens endroits où il avoit été. Il me dit au sujet de l'Ethiopie où il avoit passe trois ans, qu'il avoit trouvé les Rituels & les Cérémonies essentielles semblables en tout à ce qui s'observe chez les Syriens. Il ajoura que ces Peuples étoient fort ignorans; que la plûpart donnoient aux années le nom d'un des quatre Tome I.

Surrectin Comple

Or AGE

aux Indes

Orientales,

Ile, Partie.

VOYAGE Evangéliftes, & recommençoient ainsi tour à tour.

Un peu avant que d'arriver à Kandanate, qui est dans

On peu avant que arriver a Kandanate, qui ett dans les terres à une petite demie lieue, on pafle un ruiffeau formé par l'eau de la riviere qui vient du Nord vers la gauche: dans le tems des pluies les Manschouës peuvent aller jusques-là. On rencontre un peu plus loi une croix, & ensuite Kandanate.

Cette Ville, après avoir été brûlée par le Travancour, commençoir à se rétablir. Il n'étoit resté sur pié que les murailles des maisons bâties autour de l'Eglise. Le Pays est asses autour de l'Eglise. Le Pays est asses avoir appelle de Saint Thomas, à quelques Payens près : les Evêques qu'ils ont demandés au Patriarche d'Antioche, vivent à leurs fais ; & malgré cela ils les préserant aux Prélats Catholiques qui les aident eux-mêmes de leur bourse. Le Chorévêque George me présenta à l'Archevêque Schoko reulla [1]. Ce Présat me reçut avec une sorte de

(1) Voici ce que 'M. · le Vicaire Apofinlique m'a rapporté au sujet des Prélats Syriens envoyés à la Côte Malabare. Les Chrétiens Schilmatiques de Saint-Thomas, las d'obéir à Mar Thomas, fimple Archidiacre, demanderent aux Hollandois la permission de faire venir un Évêque de Syrie. Le Conseil de Cochin y consentir, & donna ordre aux Vaisseaux Hollandois de Bassora de prendre le premier qu'ils trouveroient. On leur présenta un Evêque nommé Jean, qui avoit été chasse d'Ethinpie, & qu'un Minoriste de ses amis vennit de faire sortir des prisons de Bassora, en payant pour lui einq cents guinées. Le Prélat arriva à Cochin en 1747, & fut reçu au bruir du eanon & avec des honneurs extraordinaires : les Hollandnis ont toujnurs marqué plus d'égards pour les Hérétiques que pour les Catholiques. La passinn que cer Eveque avoit pour le vin, le rendit bientot méprisable aux Chréniens Malabares. Ils furent même obligés de retirer des mains des Juifs la Croix d'une Église & un Encensoir, qu'il seur avnit donnés en paiement d'une somme qu'il leur devoit. Un inur ce Prélat s'embarqua yvre dans une tonne , & ordonna aux Maquois de le conduite près de Cochin; de-là il les envaye chercher une bouseille d'Eau-de-vie , la boit & s'endart. Les Fideles qui le cherchoient par-tout, le trouverent dans cette tonne au lever du Soleil. Le Commandeur instruit de l'aventure, mit Monseigneur aux arrêts à Cochin, & le renvoya en 1751 à Basfora dans l'équipage à peu-près où il émir en fortant des prifons de cette Ville. Malgré ees vices groffiers , cer Évêque n'avnit jamais voulu sacret Mar Thomas. Selon Genrge Namer eulla, e'étoient les Évêques, atrivés en 1751, qui l'avoient renvoyé en Syrie.

Mar Thomas destrant plus que jamais de se faite sacrer, promit à la Compagnie Hollandoise quatre mille roupies, si elle faisoit venit des Évêques de syrie : e'émit aussi le vœu des Fideles. L'instre de Mar Thomas sut acceptée : on se venir à Cochin l'Archevêque Baise Schokor culla, Grégoire Jean Svéque Médiftinction, m'embrassant tendrement, au licut qu'il avoit courume (ainst que le Chorévêque) de donner son anneau & sa main à baisser aux Chrétiens qui l'abordoient.

Il étoit entouré de Schamasches (Diacres, Minoristes Ille, Penta, & C.), qui le servoient dans le particulier comme à l'Eglis. Il ne portoit pas de Croix sur la poirtrine; mais en entrant & en sortant de l'Eglise, ou de sa Masson, il donnoit la bénédiction avec une petite Croix de cuivre doré, longue de quarte à cinq pouces. Il avoit sur la tête une espece de Capuchon noir de toile, dont le sommet étoit semé de Croix, & une toque blanche par-deslius.

La maison que ce Prélat occupoit étoit attenante à l'Eglise, à droite. On montoit à son appartement par un

tropolitain qui resida à Paru, Jean Jean , Eveque, qui se fixa à Kalicoulan . accompagnés du Chorévêque George Namer culla & de plusieurs Schamasches Ces Prélats arriverent en Avril 1751, & furent reçus avec de grandes marques de distinction. Quand il fut question de payer les quatre mille roupies, Mar Thomas, que ees Evêques n'avoient pas voulu facrer, le refufa. Le Roi du Travancour de qui il dépendoit, le fit venit; & ne pouvant en titer la somme en question, promit lui-même à la Compagnie fix mille roupies, dont deux mille en compensation du retard. Pakimous, Ministre de ce Prince, amena ensuite Mat Thomas à Cochin on le Commandeur le menaça de l'envoyer à Batavia. Mar Thomas de son côté, ne s'accordoit pas rrop avec les Evêques Syriens, qui en tegle, jouissant seuls des Priviléges de leurs Dignités, devoient payer les quatte mille ronpies. Un jour même étant, à Cochin, il alla jusqu'à frapper le Métropolitain; & le Commandeur crur devoit les mettre tons deux aux arrêts. Enfin , pour tetminet eette affaire , le Métropolitain fit entendre que lorsqu'il seroit dans le lieu de sa résidence, il trouveroit plus aisément l'argent que l'on demandoit; & en effet, il fournir quelque tems apres six mille roupies, qui, jointes aux six mille du Travancour, font douze mille roupies, dont quatre mille pour la Compagnie, & huit mille pour le Commandeur : voilà la proportion du gain des Compagnies avec eclui de leurs Officiers. Ensuite Pakimous remena Mar Thomas dans le Sud; & le Travancour aura bien scu en tirer les fix mille roupies qu'il s'étoit engagé de payer pour lui. Une exaction pareille à celle qu'il fit en 1756 suffisoit pour cela. Les Schismatiques lui avoient offert douze mille roupies pour ravoit une Églife qu'ils prétendoient leur ap-partenir anciennement, & qui étoir alors entre les mains des Catholiques. Ces derniers, pour la conserver, furent obligés de payer la même somme, mais à gitre de fubfide.

Tandis que les Schifmariques fe dispusionen far le paiement de la fomme qui avoité de pomis un Hollandois. M. Erdeque d'Artopolis, Viciar Apollolique arrivà à ceme partie de la Gore en 1752. CePichta fis son entrée à Cranganor, d'oui li fe rendi à Verappe, fans patier par Cochin. La situte de Hillionie de certe Misson jusqu'en 1754, est à Rome, oui elle a tét portée par le P. Geminiani, Carme Italien. A eves ce Pere en 1754 à Mareachetri. Cévoir un petit homme tout de fen, plus propre à courir qu'i diriger, grand parleur, & asser bien avec les Hollandois & le rahquis.

x ij

aux Inies Orientales .

petit escalier qui conduisoit à une Varangue (gallerie ) délabrée au bout de laquelle étoit une chambre obscure où couchoient deux Cacanares. A droite de cette chambre on vovoit He. Partie. l'appartement Archiepiscopal, consistant en une chambre percée de deux fenêtres basses & garnies de vieux chassis en Croix, à côté de laquelle étoit une garderobbe. Là couchoit Monseigneur sur un cadre mal assuré & couvert d'un matelas fort mince: les caleçons, chemises, mouchoirs & c. séchoient au milieu de la chambre suspendus à des cordes qui la traversoient. Ses Livres, en petit nombre & fort poudreux, étoient entassés sur une planche qui cachoit la moitié de son lit, & l'on voyoit à côté un coffre qui renfermoit les ornemens de l'Eglise.

L'Archevêque eut la complaisance de me montrer ses Ci-d.p. cit. Bulles. C'étoit un parchemin long de vingt-cinq pieds, & large de six pouces, écrit en Syriaque, avec la Tchape du Patriarche d'Antioche, celle de l'Archevêque répetée trois fois, & les témoignages des cinq Evêques assistans avec leurs Tchapes ; le tout orné de fleurs & de desseins à l'Oriental. Ce rouleau lui avoit coûté vingt roupies.

Raul, lib, cit, p. 94. 146.Fa-118. & fuiv.

Nous nous entretînmes en attendant le souper de matieres de Religion. Les Caçanares Schismatiques qui étoient er. Nov. Tef- présens ne connoissoient ni l'Evangile de l'Enfance de J. C. ni les Acles des Apôtres attribués à Abdias : le nom même P. 138 & fuiv. de ce Personnage leur étoit inconnu. Quant à l'Archevêque. il parloit peu ; & quoique le Chorévêque George qui servoit d'Interprete tâchât de commenter ses paroles, je vis bien-tôt que ce n'étoit qu'un Caloyer ignorant que la pauvreté avoit engagé à quitter sa Patrie.

L'heure du souper arrivée, Monseigneur qui ne vivoit que de laitage, mangea seul à son petit couvert, tandis que le Chorévêque George me régaloit d'un plat d'œufs & de petits poissons salés. Sa grandeur jeunoit presque toute l'année, selon l'usage des Caloyers Grecs: mais on me dit que dans les jeunes les plus rigoureux, ils pouvoient boire de l'eau, & même manger quelque chose le soir, si leurs forces ne leur permettoient pas de s'en tenir à un seul repas.

Le lendemain , j'assistai à l'Office , qui fut célebré par

l'Archevêque. Il fortit de son appartement, ayant à la main une crosse de bois qui ressembloit exactement à une houlette. Les Cacanares qui l'accompagnoient avoient des caleçons blancs, des fandales de bois ; ils étoient revêtus de tuniques blanches en forme de longues chemises, & avoient sur la tête une espece de grande calote de toile.

VOY AGE aux Indes Orientales . Ile, Partie.

L'Eglise, à moitié ruinée n'étoit éclairée que par deux fenêtres hautes, larges environ de deux pieds & demi en dedans & d'un demi pié en dehors. J'y vis plusieurs Autels ornés d'une simple Croix, sans chandeliers ni figures de Saints. Le maître-Autel élevéde deux pieds étoit dans le fond. On voyoit derriere quatre quadres sans tableaux. Les Acolytes revêtus de tuniques jaunes, avec une étole rouge fur l'épaule gauche, tenoient les cierges.

Une partie des Chrétiens étoit debout, l'autre assife sur des nattes, tandis que les Caçanares, Prêtres & Minoristes, plusieurs le dos à l'Autel, entourroient un treteau qui leur servoit de Lutrin , & chantoient l'Office de mémoire & en cadence, sur des Livres non notés, la plûpart sans entendre ce qu'ils prononçoient. Les sons me parurent plus mélodieux que ceux de notre Pfalmodie, & approchant assez des airs Provençeaux. Les paroles de la Consécration furent prononcées à haute voix.

Au retour de l'Office, voyant que je ne pouvois rien tirer des Chrégiens Malabares ni des Syriens sur l'Apostolat de Saint Thomas, je priai le Chorévêque George de me montrer l'endroit de la Consécration dans les différentes Liturgies dont on se servoit en Syrie & à la Côte Malabare [1]. Il m'écrivit lui-même ce qui étoit en Syriaque

<sup>(1)</sup> La premiere Liturgie que le Chorévêque George me montra, fut celle de S. Jacques , Eveque de Jerufalem , écrite à Merdin , où refide ordinairement le Patriarche d'Antioche, & apportée dans l'Inde en 1751 par les Prélats Syriens. Voici la Traduction littérale de l'endroit de la Confécration. Cum se preparavit ad subeundam mortem voluntariam pro nobis pectatoribus sine peccato, (Jesus) cepit panem manibus facris, pofiquam laudavit ( Deum ), beneaixit & fantlificavit, fregit & dedit suis Apostolis fanctis, & dixie : sumite & comedite de hoc. Hou EST CORPUS MEUM ( honah pagueti ), quod pro vobis & pro multis frangitur & datur in remifionem peccatorum & vitam aternam. Amen. Similiter accepit ca-

ordinaire & le Caçanare de Mamlascheri, ce qui étoit en VOYAGE Estranglo. On sçait que ce derniet caractere est le plus

aux Indes Orientales . He. Partie.

> licem & pofiquam laudavit ( Deum ) , benedixit , fanciificavit & dedit fuis Apoflolis fanilis, & dixit : Sumite & bibite de hoe , vos omnes. Htc zst SANGUIS MEUS. ( honah dami ) qui pro vobis & pro multis effunditur & datur in remissionem peceatorum & visam esernam. Amen.

Je vis les mêmes paroles dans les différentes Liturgies, que renfermoit un vo-Foy, la lifte det Jume précieux qu'on me montra. Ces Liturgies font celles de faint Jeao, Évêque; fervies par les des douze Apôtres; de faint Pierre; de faint Marc; d'Euftathe, Patriarche d'An-Maronires, dans tioche; du Pape Jules ; de Mathieu, un des foixante douze Difeiples ; de Jean les Nores d'Abra- Ebn ( fils de ) Khomham . Patriarche d'Antioche ; de Denis Jacques Barfalibi ; du ham Ecchellenias Pape Xiste; de saint Marout, Catholicos de Ninive; de Jacques Barfalibi; du foi te Catal des Pape Xiste; de saint Marout, Catholicos de Ninive; de Jacques, Partiarche Luv. Chall. 6c. d'Amhioche; de Thomas, Évêque de Germanicie; de saint Jacques, Evêque d'Hebei Jesu d'Urfa : de Denis l'Aréopagiste ; d'Ignace , Disciple de saint Jean , Patriarche Now. Bib. choif, d'Alexandrie; de Philoxene, Eveque de Mambetch; de Jean Jacques, Eveque Rom 1613 : la d'Antioche; de Clement, Disciple de saiot Pierre; de Cyrille, Patriarche T. Il. P. 184/Il de Nizibe; de faint Jacques, Oncle de faint Ephrem; de Pierre, Patriarche y a quelque dif- d'Antioche; de Philoxene, Eveque de Baghad; de Severe Moile, Bar (fils de) Jerence dans les Caiphas; de Jean Barmoudan, Patriarche d'Antioche; d'Ignace Bar oep, (ou nome); & le Ca. Barcens ) Patriarche de Merdin; de Giegoire, Patriarche d'Antioche; de S. Jacla Bibl. du Ros, ques, Frere de Jelus-Christ; d'Abraham, Evêque d'Amid, dans le Diarbekir; de T. I. Mil. Syr. Marishae, Docteur de l'Églife Syrienne; de faint Pierre Apôtre (une grande & Nos. 31, 64,65 une petite); de Jacques, Evéque de Syroug en Syrie; de saiot Philoxene; de S. Cyrille, Évêque de Ha, en Arabie. J'aurois été curieux de voir la Liturgie, dont se servoient anciennement les

Chietiens de faint Thomas : celle, par exemple, qui mettoit au nombre des

p. 302.

Goves Melledes Saints Neltorius , Thedore de Mopfuelte &c. & dans laquelle , au rapport de Go-Chrei. de NTho- vea , la forme ( de la Confecration ) vitiée faifoit entendre qu'au Saint Sacrement mas &c. Prat.p. de l'Autel étoit le Corps & le Sang de notre Sauveur seulement par figure : mais 78. 79. Alien. les Caçanares ne purent m'en montret d'antérieure à l'Archevéque Mencles : il Biblioth Orient. T. III. Part., fallut donc me contenter de celle que les Prélats Syriens avoient trouvée entre les mains des Schismatiques. Elle étoit en caractere Estranglo. Petros Caçanare de Manilascheri me donna I endroit de la Coosécration, dont voici la Traduction littérale. Ante suam Passionem ( Iesus ) carpit panem sacris & venerabilibus manibus, & levavit oculos suos in calum ad te Deum Pasrem suum omnipotentem, & laudavit te benedixit , fandificavit , fregit , dedit fuis Difeipulis , & dixit : fumitt & \*Dans le Syrie- comédite, vos omnes de hoc. \* Hoc IST INIM CORPUS MEUM, quod pro vobis que ces parotes & pro multis frangitur & datur in remissionem peccatorum & vitam aternam. pro que dans la 1s- illo qui capiet illud. Pof canam, accepit etiam pretiofum illum Calicem in masurgie de S. Jac- nus faus faeras & venerabiles , & iterum laudavit te , benedixit , fantlificavit , dees Evique de dit fuis Difeipulis, & dixit : fumite & bibite de hoc, vos omnes. \* Hic zer Entee CALIX MEL SANGUENES Teffamenti Novi & aterni, Myflerium Fidei, qui pro vobis & pro multis effunditur in remissionem peccatorum & vitam aternam. Amen,

lerufalem.

Le Missel des Schismatiques & celui des Catholiques sont actuellement les memes; seulement ces paroles, quod pro vobis & pro multis frangitur & dutur in remissionem peccatorum & vitam aternam pro illo qui capiet illud , ne se trouvent pas dans le Missel des Catholiques , comme je l'ai reconou , par l'Extrait que m'en a donné le Caçanare Catholique Manaye Mattaye (c'est à dire, Mathieu, fils de Mathieu), Curé d'Anjikaimal,

anciens. Les lettres Syriaques ordinaires formées sur l'Estranglo sont attribuées à S. Jacques, Evêque d'Urfa, VOYAGE (Edelle), Docteur Syrien, qui florissoit sur la fin du septième aux Indes fiécle : ces Lettres sont maintenant reçues généralement, Ile, Parie, & même employées dans les Livres.

Je quittai Kandanate le 13 Janvier; un féjour plus long dans cet endroit eut pû me trahir. Le Peuple avoit paru étonné de voir un Européen dans cette Contrée, & on lui avoit fait entendre que le Commandeur de Cochin m'avoir envoyé vers l'Archevêque pour quelqu'affaire. Je pris congé de ce Prélat, qui vouloit me retenir, & il fallut lui promettre que je reviendrois le voir. Je me rendis en une demie heure avec le Chorévêque George à Odiamper, qui est peu éloi-

Je priai ensuite le Chorévêque George de me donner sa Confession de Foi, en qualité de Jacobite. Il me l'écrivit lui-même en Syriaque, dans la chambre, & en présence de l'Archevêque Schokot culla. En voici la traduction : Nos Syrus Jacobita Orthodoxus Christianus verus (ou veridieus) jure laudatus, eredimus & confiremur fecundum Fidem trium Sanctorum Conciliorum Niceni, Confiantinopolitari, Ephesini (contra Nestorium), Christum Deum nostrum, Deum perfectum & filium hominis perfectum (em schamilio) esfe sicut nos , excepto peccato , in unitate admirabili & mirisca sine separatione , & sine mixtione , unam personam & unam naturam incarnatam ( had kanouma o had kiona embaifera ) veri Dei in-

Hac scripsi manu med debili ego Chorepiscopus Georgius Syrus Jacobita ex Urbe Khalep, anno 1758, primo Jan. V. ft. (11 Janv. n. ft.)

A la vue de cette Profession, j'objectai au Chorévêque George que, si Jesus-Christ étoit Dieu parfair & Homme parfait, sans mélange, il devoir, en bon Logieien, reconnoître en lui deux natures. Sur cela il me demanda comment Dieu étoit né d'une Vierge. Je lui repondis que c'étoit par miracle. Et bien, me dit-il, c'est aussi un miracle qu'il n'y ait qu'une volonté & une nature incarnée en Jesus-Christ Dieu & homme parfait, sans melange. Je voulus lui prouver que la comparaifon n'étoit pas juste, & il mit la conversation sur un autre sujet. La réponse du Choréveque George fait voir qu'en fait de Dogmes Religieux, il fant s'en tenirà l'antorité qui, des hommes, remonte à l'Erre suprême, sans avoir recours aux raisonnemens toujours foibles contre celui à qui on aura accordé un premier mystere.

Avant que dequitter Kandanate, je demandai au Chorévêque George les différentes Eres des Peuples avec lefquels il avoit convérfé. Selon lui , les Grees étoiene alors ( le 12 Janvier 1758 ) en 7266 de l'Ére d'Adam (e'est celle de Constantinople ); les Syriens, en 2069 de l'Ere d'Alexandre; les Arméniens, en 1207 de leur Ere; les Egyptiens, en 1474 de la mort des Martyres : ces quatre Peuples suivent encore l'Ére de Jesus-Christ. J'ajoute à ces Éres, celle des Juifs, qui me fut donnée à Matenchery par un Rabbin. Au mois de Janvier 1758 (de Jesus-Christ) répondoit le mois Schebat, de l'an 5518 depuis Adam : tous les trois ans, on intercale le mois Adar.

aux Indes Orientales , Ile. Partie.

VOYAGE gné de Kandanate, fur la riviere de Mangakarao . dans un terrein qui forme une grande Anse, du Sud-Ouest au Sud-Est. L'Aldée est maintenant presque détruite. Les murs de l'Eglise où se tînt le Concile , subsistent encore & ne présentent rien de remarquable.

> Ces deux endroits , Kandanate & Odiamper , font à l'Est Nord-Est de Matencheri : par l'Est Sud-Est du premier on va chez le Travancour, & par le Nord-Ouest, chez

le Samorin.

Comme à mon retour j'étois seul dans mon balon, jeus la liberté d'observer le gissement des lieux. Je partis d'Odiamper à onze heures, dix minutes. La riviere de Mangakarao va dans le Sud. En la descendant, on voit au Sud Sud-Est la riviere de Tchenmanon, qui arrose l'Isle de ce nom, fituée de même au Sud Sud-Est, & se rend à Coélan; à droite, Peroumbalan, & une partie de l'Anse qui descend du Nord-Ouest. A onze heures , quarante-quatre minutes, la pointe de l'Anse; la riviere tourne un peu dans le Sud Sud-Ouest; à gauche, l'Aldée de Tekenbardela ; à droite, au Nord Ouest, la riviere de Schatembé qui mene à Cochin, avec une Aldée du même nom. A cinquante - deux minutes, la riviere suit l'Ouest Sud-Ouest. À midi à gauche, au Sud Sud Ouest, Aerou, qui donne fon nom à une riviere qui descend à Coélan ; l'entrée de cette riviere est fort étroite : à droite , au Nord Nord-Ouest, Panangate. A midi, dix minutes, à droite , Kaïdapé: la riviere suit l'Ouest Nord-Ouest. A vingtcinq minutes, à gauche, Ouest un quart Sud-Ouest, Combelon, avec une riviere du même nom ; à droite, au Nord Nord-Ouest, la riviere de Castelle: on apperçoit de-là Bendurté, à trois quarts de lieue, & une pointe de Castelle. A trente-cinq minutes, à gauche, à l'Ouest, Castelle, grosse Aldée, où les Hollandois ont des maisons de campagne. A cinquante-trois minutes, la riviere Nord Nord-Ouest, traversée par des filets de Pêcheurs. A une heure l'Aldée de Marati, au Nord : la riviere fuit la même direction. A une heure, cinq minutes, à gauche sont les dépendances de Castelle ; à droite Anjikaïmal:

kaimal : la riviere suit le Nord-Ouest. A seize minutes, à VOYAGE gauche, au Sud-Ouest, Palorte; à droite, Bendurté, au aux Indes Nord Nord-Ouest: la riviere prend le nom de Palotte. A Orientales, deux heures, à gauche, le Bazar Maure, & à deux heures dix minutes, celui des Juifs. A vingt minutes. Anjikaïmal reparoît. A vingt-trois minutes Matenchery.

A mon retour dans cette Aldée, je me trouvai logé afsez commodément pour un Voyageur. Le P. Anastase avoit parlé de moi à un riche Juif nommé Elikh (Elic), dont la maison étoit près de la sienne. Ce Juif m'offrit obligeamment une petite chambre, qui lui servoit auparavant de Magasin , & je l'acceptai , comptant lui en payer le loyer. Ce fut chez lui que j'entendis parler des Priviléges accordés à la Nation Juive par Scharan Peroumal. Je lui témoignai l'envie que j'avois de voir un Monument si précieux; & à sa recommandation le Moudeliar (le Chef de la Nation) qui demeuroit au Bazar des Juis blancs; m'en prêta l'original: il le fit même avec une politesse à laquelle je ne devois pas m'attendre, & voulut bien me montrer sa Bibliotheque, qui consistoit en Livres Hébraïques imprimés & modernes, renfermés dans un coffre,

Les Priviléges des Juifs sont écrits en ancien Tamoul, & gravés sur deux lames de cuivre bien conservées, qui doivent se lire de gauche à droite, comme les Olles Malabares. La premiere lame est gravée des deux côtés ; la seconde, d'un seul côté & jusqu'aux trois quarts. Ces deux lames couvertes d'une troisième, sur laquelle il n'y a rien de gravé, entrent comme dans un étui, dans deux liens

de cuivre, plats & larges d'un doigt [1].

J'emportai ces Lames chez moi, & copiai exactement

Tome I.

<sup>[1]</sup> Voilà le Monument que le Capitaine Hamilton, dans sa Relation des ·Indes Orientales, appelle les Archives des Juifs de Cochin, & qu'il prétend tenfermet leur Hiltoire depuis Nabnehodonozor jusqu'au tems où il éctivoit : » They » (the Jews), dir cet Anglois, have a Synagogue at Couchin, not far from the

<sup>»</sup> King's Palace, about a miles from the City, in which are catefully kept their » Records, ingraven on copper-plates in Hebrew characters; and when any of se the characters decay, they are new cut, fo that they can shew their own

<sup>.</sup> History from the Reign of Nebuchadnezzar to this present time. " Myn Here van Reede before mentioned , about the year 1695 , had an

aux Indes. Orientales . Ile. Partie.

l'Inscription qui étoit gravée dessus, lame par lame. & VOYAGE ligne pour ligne, telle qu'elle étoit dans l'Original. Ce travail achevé, je priai le Moudeliar de certifier l'exactitude de la copie. La ligne en Hébreu de Rabbin, qui est au bas de la Pl. III. est le Certificat de ce Chef des Juifs. Je voulus ensuite essayer d'en déchiffrer quelque chose avec les Caçanares les plus habiles ; mes efforts furent inutiles. Le Caçanare Mattaye m'avoua qu'il n'en pouvoit entendre un seul mot, qu'il y reconnoissoit seulement plufigurs lettres reffemblantes aux caracteres Tamouls actuels. A mon retour, passant par Mahé, je priai le Topaye de ce Comptoir d'en envoyer quelques lignes au Chef des Brahmes de cette partie de la Côte, résident à la Pagode de Taliparom, à huit grandes cosses de Mahé; l'Archi-Brahme répondit qu'il les avoit montrées à plusieurs personnes habiles, sans qu'aucune pût y rien comprendre. Il me restoit un moyen dont je profitai. Le Rabbin Ezechiel . Pere du Juif chez qui je logeois, & Courtier des Hollandois à Cochin, avoit traduit cette Inscription en Hébreu de Rabbin,

> abstract of their History translated from the Hebrew into low Dutch. They or declare themselves to be of the Tribe of Manaffeh, a Part whereof was,

> by order af that Haughry Conqueror Nebuchadnezzar, carried to the eaftermost Province of his large Empire, which, it seems, reacht as far as Cape Comerin, which Journey 20000 of them travelled in three years from their " fetting out of Babylon. " ( A New Account of the East Indies. Vol 1, ch. 26.

P. 321, 322.)

10. Le Lecteur qui a sous les yeux la copie exacte de ce Monument, est en érat de juger s'il est éerit en caractères Hébtauques. Je n'ai vu , dans l'Original , aueun caractère retouché : on a seulement frotté les planches de blane, pour faire fortir les Lettres. 2º. L'exitait communiqué au Commandeur Van Reede, pe renfermoir vraisemblablement que les détails que j'at vûs dans le Recueil Rabbinique d'Ezechiël, fur l'Époque de Schatan Peroumal ; l'établissement des Juifs à Cranganor , leur retraire à Cochin après la prise de Cranganor par les Portugais , la distinction des Juis blancs & des Juis noirs &c. L'Inseription gravée sur les lames de eujvre, présente simplement les dons & Privileges accordés anx Juife. dont le Chef étoit alors Joseph Raban ; tels que le droit d'aller sur des Éléphans le don de soixante-douze maisons &c. 30. Quant à l'origine de ces Juifs, je ne leur ai point ou'i dire qu'ils fussent particulierement de la Tribu de Manasté, ni qu'ils eussent d'autres Monumens authentiques de leur ancienne Histoire, que la Bible. Mais sûrement on n'en trouvera aueun qui recule l'Empire de Nabuchodonozos ju'qu'au Cap Camorin. 40. Le Cap Hamilton, avec la même exactitude, place dans le quinzième fiecle ( Lib. eir. vol. 1, ch. 14, p. 189 ) Scharan Peroumal. qui regnoit à la Côte Malabere, dans les huit & neuvieme fiecle.

وراور ناعریانی ه فرنر

לער קיוף וד ולבא דעקיה

Downey Coogle

การกภองศากลุ่งผู wwwwwsoww ひいしいしむひひととろ めしょかのひむしゃの ひかかかひひひひしょう 22~21/2/22/050 บชชตาชชาอัณย์บชช ઌઌ૱૱ૹૹૡ*ૺ*ૡ૱ઌ૱૱ ᢓᢗᡚᢗᠳᢝᠣᢠᢈ᠙ᠫᡳ Inscription en ancien Tamoi

il y a enviro

im

333424060 42436660000 200088640532 NOW121020 ~1031 V33 2 20 V 0,480 00 0,000 C

fous la dictée d'un Brahme, à ce que me dit dans la suite le Moudi de Panani. J'allai en consequence rendre visite à VOYAGE ce Rabbin, qui à la recommandation de son fils & du Secretaire Van Vechten, me prêta fon Recueil Rabbinique. Ile. Partie. Ce Recueil renfermoit la lecture du Texte Tamoul en caracteres Hébraïques, avec la traduction en Hébreu de Rabbin fur chaque mot. Un jeune Juif, nommé David Cohen, me la copia en beaux caracteres Hébraïques avec les détails ci-d. p. clxx. dont je viens de parler, & je tirai moi-même en deux nuits suite de la note la copie de deux Cartes en caracteres Rabbiniques, que art. a. renfermoit le même Recueil ; l'une , de l'intérieur des terres aux environs de Cochin, & l'autre présentant le dessein de quelques Monumens Indiens. Je compte, lorsque mes occu-

pations me le permettront, donner en François la traduction Hébraïque des Priviléges des Juifs, comparée avec le Texte Tamoul, & avec les additions du Recueil d'Ezechiel. .En voici le titre : Traduction de ce qui est gravé sur l'Olle de cuivre donnée par Scharan Peroumal: Haatakah schel schefeod vehou taff nekhafchet sché natan Scheran Perimal. A la fin on lit ces paroles : ze hou khotam schel schirah Perimal, c'est-à-dire, tel est le sceau de Scharan Peroumal; & le trait ou caractere défigné par ces paroles est le même que celui qui termine l'Inscription Tamoule. Je n'entre pas dans de plus grands détails sur cette traduction ; je me contente pour le 1. 11. & 111. présent de donner l'Original, Monument qui doit paroître précieux à ceux qui sont curieux de Littérature Orientale. La traduction Samskretanne des Priviléges accordés aux

Chrétiens de Saint Thomas étoit copiée. Je voulus la mettre en François, & me rendis pour cela à Anjikaïmal, où j'en fis une traduction libre sous la dictée du Caçanare Mattaye, qui me l'interprétoit en assez mauvais Portugais. J'envoyai ensuite à M. l'Evêque d'Arcopolis la copie que le Cacanare m'a faite de la traduction Samskretanne des Priviléges , le priant d'en certifier l'exactitude , & de me marquer ce qu'il sçavoit de l'Original même. On m'avoit dit que cette piece étoit à Coélan. En attendant la réponse du Prélat, je profitai du voyage que fit à Matencheri le Caçanare Mattaye , pour m'instruire

aux Indes Orientales . 1le, Partie.

Voyage de plusieurs choses concernant la Côte Malabare [1].

[1] Ce Caçanate me donna d'abord une copie nette de l'Alphabet Samskretan, usité à la Côte Malabare. Cet Alphabet est composé de seize voyelles : ( a . a . t, i , ou , ou , ir , ireu , ileu , ileu , e , ai , o , au ( aou ) am , ah ), & de trente-einq consonnes (ka, kha, ga, gha, gnha, fcha, fchha, ja, jha, gnha, da ( prononcé des dents ) , dha , da ( prononcé du Palais ) , dtha, nna , ta , tha ,da , dha , na, pa , pah , ba , bha , ma , ja , ra , la , va , scha , scha , fa , ha , lla , kscha ). J'ajoutai quelques variantes qui me furent données par un Topaye Hollandois. On sçair que, pour former les syllabes, l'usage, comme dans le Tamoul de la Côte de Coromandel, est de marquer les voyelles par des traits ajoûiés aux consonnes, & différens de feize voyelles meres. Ces trente-cinq confonnes combinées de fix autres monières, forment fix différens grouppes de confonnes & de voyelles. Le même Alphabet m'a été donné à Mahé, les caracteres un peu plus arrondis. Ce Samskretam s'appelle encore Ariom.

Le second earactere usité à cette Côte est le Tamoul, appellé Batte-ejouttou, c'eft à-dire, caractere rond. L'Alphabet renferme treize voyelles & dix huir confonnes. Celui qui m'a été donné à Mahé approche par sa fotme quarrée des ca-tacteres des Lames Juives. Les Maures, depuis Cochin jusqu'à Mangalor, se servent du caractere Tamoul. Lorsqu'on l'allonge un peu ; c'est le kole ejoutton, ( le carattere long ) qui est d'usage dans les actes, & forme la troisieme sorte d'écriture. Ce Tamoul suit la même marche que celui de la Côte de Coromandel : la forme des voyelles est différente; mais plusieurs consonnes paroiffent les mêmes. Il seroit difficile de décidet lequel des deux est le plus ancien. Seulement on peut croire d'après les Lames juives, que le Tamoul de la Côte Malabare existoit an moins dans le neuvieme fiecle ; & c'est peut-êrre le seul Monument qui puisse faire foi, à moins qu'il n'y ait dans quelque Pagode des Infcriptions gravées sur la pierre : car les Olles de palmier, au bout de cent ans, sont à demi-rongées de vers. On voit que le manque ( ou du moins la rareté ) de Monumens authentiques couvre les Antiquités Malabares d'une obscurité. qu'on désespéreroit presque de voir jamais dishipée.

Les chiffres malabares différent un peu des Lettres de l'Alphabet. Les dixaines . centaines, &c. le forment comme à la Côte de Coromandel, en mettant le plus petit nombre le premier ; par exemple, deux dix=10, trois cents=100, &c. Dans le Samskreram, les unités, les dixaines & les centaines, sont formées par les wingt-huit premieres lettres de l'Alphabet : le reste, en mettant le petit nom-

bre le premier ; dix cent mille-un million, &c.

Les Chrétiens de saint Thomas, indépendamment des caracteres malabares, se servent encore de l'Alphabet Syriaque moderne mélé d'Estranglo : mais comme plusieurs Caçanares entendent le Malabare sans pouvoir le lire, & que les Missels Syriaques qu'ils ont continuellement entre les mains, leur rendent les caracteces Syriaques plus familiers, quoique souvent ils ignorent la langue même , pour leur donner la facilité d'écrire le Malabare en caracteres Syriaques, on a ajouté à ces earacteres huit lettres destinées à exprimet les sons Malabares que ces caracecres ne peuvent pas rendre exactement. Ces huit lettres se nomment Karfoundes. Par exemple , fi l'on veut écrire en Syriaque le mot Tampouran , qui fignifie Dieu , en Malabare, il faut employer l'r karfound , parce que le refch Syriaque ne rend pas pleinement l'r de la syllabe ran. Quelques unes des lettres karfoundes sont prises du Malabare, d'autres approchent du Samskreran, ou parotifent arbitraires.

Les Malabares n'ont pas d'autre instrument pour marquer les heures qu'un petit

Je reçus le 16 Janvier la réponse de M. l'Evêque d'Areopolis, avec le Certificat que je lui avois demandé[1]. Ce Prélat me promettoit en même-tems de faire cher- Orientales, cher le Particulier qui possédoit l'Original des Priviléges. II. Partus. Cette promesse me fit naître l'idée du Voyage de Coélan, Je me flattois de trouver chez les Chrétiens la même facilité que chez les Juifs. Je crus devoir faire part de mon projet à M. l'Evêque d'Arcopolis, qui m'en détourna par la Lettre du 18 Janvier, la derniere que j'aye reçue de lui. Le Prélat dans cette Lettre me marque d'abord que la copie des Priviléges qu'il m'a communiquée a été faite par un homme habile, sur l'Original, gravé sur des lames de cuivre, & cela par l'ordre de son prédécesseur M. Jean-Baptiste-Marie de Sainte Thérese, Evèque de Limire, Vicaire Apostolique, qui avoit passé trente trois ans à Veraple, & de qui il tenoit ces particularités. Il m'affure en second lieu, que je ne trouverai pas à Coélan l'Original des Priviléges, parce que ce n'est pas l'Eglise du lieu qui le possede, mais une famille Schismatique qui

vase de cuivre, rond & percé par le fond; l'eau entre par le trou, & fait enfoncer le vale au bout d'un intervalle de tems, nommé Najika, & dont soixante forment le jour, Devafam. Le Najika se partage en soixante Vinaigas, le Vinaige en fix Birpés (la respiration ) , le Birpé en dix Kenikans , le Kenikam en quatre Martirés, & le Mattiré en huit Kannimas ( clins-d'œil ) ou Caignodis ( l'action de frapper le doigt du milieu avec le pouce.

Les Malabares pefent avec une forte de Romaine nommée Belicol. Leur plus grand poids est le Tilan, égale à-peu-près à seize livres un quart hollandoises. Le Tilan se partage en 100 Palons, le Palon en douze Kalanges, le Kalange en 10 Pouties (Fanons d'argent composés d'or, d'argent & de cuivre. )

[1] Privilegia qua in his tribus foliis continentur Litteris Mulabaricis foripta; à Cherumal Perumal ultimo Malabarium Imperatore Christianis Sandi Thoma data, & in lamina cupred exarata, que usque hodie in Oppido Collam apud Christianos asservantur : justu Opt. Mem. Illustrissimi ac Reverendissimi D. Joannis Baptista-Marie à Santta Theresia Episcopi Limirensis, in Provinciis Malabarium Vicarii Apostolici transumpta sunt ac transcripta. Quod aktem, à Prascito Antecessore nostro, scilices Illustrissimo & Reverendissimo D. Joanne Baptistă-Muriă, ica acceperimus, quod ve hac prafens transcriptio concordet cum pradicto transumpto, fidem facimus subseribendo eam manu proprià, & Sigillo nofiro muniendo. Datum Varapoli in Indiis Orientalibus apud Malabares, die 16 Januarii, anno Domini 2758.

Place du Sceau

(Signé) J. Florentius à Jesu , Epicopus Areop. Vic. Apoft. Malab. VOY AGE
aux Indes
Orientales,
IIe. Partie.

de crainte que ce Monument ne lui soit enlevé, dit tantôt qu'elle l'a , tantôt qu'elle ne l'a pas ; que dans une affaire comme celle là cette famille n'aura pas plus d'égard pour fon propre Evêque Schismatique que pour tout autre, & qu'ainsi cette recherche demande du tems, & une personne non sufpecte, 3°. Sur ce que je lui avois marqué des Priviléges accordés aux Musulmans, M. d'Arcopolis m'avertit que si je ne les trouve pas dans leur Bazar près de Matencheri, ceux de Panani, quand ils les auroient, ne me les montreront pas ; que les Juifs blancs faits au Commerce des Européens sont plus communicatifs : mais que les Noirs, Chrétiens Maures. ou Juifs sont naturellement défians. Le Prélat finit en ajoutant que la copie des Priviléges qu'il m'a communiquée , est transferée parole par parole, c'est-à dire comme elle est en son Original: mais, dit ce Prélat, si elle (l'Original) est écrit en caracteres Samoscardis, comme je vous le donne, ou en caracteres Tamuzam (Tamouls); je n'ai pas occasion de m'informer; avec le tems je tâcherai de me faire éclaircir sur ledit Original.

Ces dernieres paroles ont rapport aux questions que j'avois faites à M. l'Evêque d'Arcopolis, au sujet de la copie Samskretanne. Il la regardoit comme faite sur l'Original écrit du tems de Scharan Peroumal; & moi je pensois que ce n'étoit qu'une traduction, surtout depuis que j'avois copié les Priviléges des Juifs. En effet il est naturel de croire que ces différens Priviléges étant du même tems, & venant du même Prince, auront été écrits dans la même Langue & dans les mêmes caracteres, c'est-à-dire en Tamoul. D'ailleurs il y a apparence que cette Langue s'employoit alors comme à présent dans les Actes publics. Je ne pressai pas davantage le Prélat. Après ces éclaircissemens sur l'Original & la traduction Samskretanne des Priviléges accordés dans le neuvième siécle aux Chrétiens de la Côte Malabare, je pense qu'on ne sera pas fâché d'en trouver ici la traduction. J'ai mis entre deux crochets les mots que j'ai été obligé d'ajouter pour lier les phrases & rendre le sens plus clair.

"(Ainsi parle) Scharan Peroumal, dans son Olle de "cuivre.
"De cette maniere est conçu ce qu'il a ordonné en sa-

VOY AGE aux Indes Orientales,

» veur de l'Eglise (des Chrétiens de Saint Thomas). Ces » Priviléges sont gravés (sur quatre Olles de cuivre).

» Énonce (ou substance) de la premiere Olle.

» L'an cent mille d'Eravi [1], Aïcradiguel (Scharan

» Peroumal) qui est la personne du Roi, son Ministre, les

» cinq Castes (-les Seigneurs) Manigramom, Pounnarala» padiom, Poulakoudipadiom; après avoir pris conscii),

» ont fair (tel) don à l'Eglis (a Aïcradiguel &c. son Min
» inistre &c. ont donné à l'Eglis (quatre familles de Ceylan)

« de Tives [1]) & huir de Pujukkiares (autre Caste) habi» tans (de Ceylan). Ces douze personnes (familles) & une

« de la Caste) de Vennera, sont obligées de payer à l'E
» glis les droirs dont elles sont redevables au Roi, lequel

» en a fait & fait (par ces Précntes) don à l'Eglis.

» Énoncé de la seconde Olle.

"Deux familles (de la Caste) Yrouvarom, une familles de Caylan (de Tuces), une famille (de la Caste) Kourivannerom, 
quarre familles de Velalers (de Naires); ces douze personnes ('familles) son esclaves de l'Eglise, données à 
l'Eglise & au Peuple, pour diminuer les dépenses es 
es ces droits avec l'eau[3], les feuilles & c. Aieradiguel & c. 
& & le scond Roi Tama, les Conseillers & les Marambis, 
& & six cens personnes de la Maison du Roi, Pounnara

[1] Les Privileges des Juifs, selon la Traduction hébraïque, sont du même Prince, Roi de Cranganor, & à peu-près de la même dite:

de Ceylan établis à la Côte,étoient obligés, écomme Etrangers, à des droits, que Scharan Peroumal affecte aux Eglifes des Chrétiens, dont Thomas Knaye profetfoit la Religion. [3] Loriqu'on met quelqu'un en polletion d'un Pays, on le couvre de feuilles

[3] Loriqu'on met quelqu'un en policilion d'un Pays, on le couvre de feuilles & de terre, on lui verse de l'eau fur le corps, pour marquer qu'on lui livre tout ce dont est composé le bien qu'il acquiert. Hébreux. Tamoul.

aux Indes Otientales , Ile. Partie.

" lapadiom , Poulakoudipadiom , ayant pris conseil , ont VOYAGE » fait & font don près (de Cranganor, où réside Scharan " Peroumal), à l'Est, de tout Vailekave, à l'Est de Kai-» lour, de Tchennouvadin, de tout ce qui est à l'Est de la " Mer au Nord, de tout Tornatoton, du Nord à l'Est, de » Pounnatalé andiloum, & de tout ce qui est compris entre » ces limites, (pour que l'Eglise en jouisse) sans interrup-» tion, tant que le Soleil & la Lune dureront. Le Roi en a » passé l'acte sur une Olle de cuivre. Aïeradiguel &c. le " Iccond Roi Tama & les Conseillers, ont décidé unani-» mement que le Pays & ses Habitans dépendroient, même » pour le temporel, de l'Eglise qui aura pouvoir de punir & " de pardonner. L'Eglise recevra aussi le droit de Capita-» tion & de mammelles [1] ; elle gouvernera avec une au-» torité absoluc en qualité de Seigneur ; elle jugera les cri-" mes , & aura fur le Peuple un pouvoir incontestable. "Les six cens personnes de la Maison du Roi, les cinq " Castes, & Manigramom, doivent veiller à l'exécution " des présens Ordres , tant que dureront l'Eglise , la Terre , » le Ciel & la Lunc, & pour toujours, comme il est écrit » dans l'Olle de cuivre. Aïeradiguel étant dans la Pago-" de de Vaïkam & le second Roi Tama ont accordé » tous ces Priviléges.

» Énoncé de la troisiéme Olle.

» Pour faire des marchés, vendre des meubles, ache-» ter des esclaves ou faire tout autre commerce, il faut » avoir l'approbation de l'Eglise ( & lui payer les droits " prescrits ). Les cinq Castes, & Manigramom , doivent veil-» ler à la conservation de ces droits, & de celui qu'ont les " Chrétiens, de monter sur des Éléphans le jour de leurs

[3] Les hommes paient ce droit, à raison de leur rête; & les semmes, à raison de leur sein ; parce que c'est l'homme qui agit & dirige : les semmes

ne sont quelque chose que par leurs enfans.

Les noms de Castes, de Dieux, & les autres noms propres qui ne sont pas expliqués en parenthese, font maintenant inconnus. Les Indiens des Caftes affectées au service ou à la défense des Eglises, font encore le Salam aux Prêtres Chrétiens, quand ils les rencontrent. L'Eglife a droit de faire travailler les Ouvriers à plus bas prix que le reste du Peuple,

» nôces.

" nôces. Les Conseillers ont encore donné aux Chrétiens VOYAGE » foixante-douze maifons neuves. Le Roi Aïeradiguel étant aux Indes n dans la Pagode de Vaïkam avec le second Roi Tama, Orientales, » ses Conseillers, six cens personnes de sa maison, Poun-" natalapadiom, & Poulakoudipadiom, après avoir tenu " Conseil ont donné ces choses à l'Eglise, ( pour qu'elle » en jouisse) tant que la Terre, le Soleil & la Lune durc-» ront. Ces Privilèges sont écrits sur une lame de cuivre. » Les cinq Castes & Manigramom doivent défendre ces » droits, s'il s'excite à ce sujet quelque différent. Par la » cérémonie de l'eau, le Roi les a accordés (à l'Eglise). » comme une chose qui lui appartiendroit par droit d'a-" chat , tant que la Terre , le Soleil & la Lune dureront. » Enoncé de la quatriéme Olle.

" Tous les Priviléges énoncés ci-dessus & accordés à » l'Eglise sans aucune différence ( c'est-à-dire, sans distinction de telle ou telle Eglise, & sans modification ), sont » écrits sur un Olle de cuivre, & scellés de son (du Roi) sceau. " Dans les Bazars & les murs de ces (bazars ) où sont nourris " les Tives de l'Eglise & les Panens (Tailleur d'habit ) qui la " fervent, fi ces (gens) commettent quelque faute, l'E-» glise a droit de les punir, tant que dureront la Terre, le » Soleil & la Lune, comme il est écrit sur cette Olle de » cuivre. Le Roi a accordé ces droits. Que Dieu conserve » celui qui fera exécuter ces ordres! Ecrit par Aïera (peut-» être, donné par Aïcradiguel ).

" Soit rémoin Bellacoul Tchandirenoum ( la Lune ).

» Soit témoin Vischeia Narainen (Vischnou).

» Soit témoin Idiraschi oudiakarnen nadonem.

» Soit témoin Madinaïa binavadinem.

» Soit témoin Kanan nandienna.

33 Soit témoin Naladirenjou tirien.

" Soit témoin Kamen kanen.

» Soit témoin Tchanden kanen.

» Soit témoin Kanden tcharen.

" Soit témoin Yakondayen.

» Soit témoin Kanavadi adittianen (fils de Vischnou, » représenté sous la figure d'un Eléphant ).

Tome I.

clxxviii

## DISCOURS

VOY AGE aux Inlies Orientaes . He. Partie.

» Soit témoin Mouriguen tchaden.

» Soit témoin Mouriguen kamapien. » Soit témoin Poulkouri tanouartanen.

» Soit témoin Pountaley kodi oudoudeyan aikanen.

» Soit témoin Pountaley kourania koumaraïa kanen. 22 Soit témoin Schamboudou veria-

. [1] Lorsque le Bazar de Cranganor subsistoit , c'étoit autrefois le Bazar de Coilon Cranganon Sacraverin, Confeiller , vint trouver le Roi , & lui demanda un terrein , long de quatre mille quatre cens quarante-quatre cobes | 2} d'Eléphant couvert d'arbres , consistant en mattes. Lo

"Roi le lui accorda. " Au tems où Jupiter étoit dans le premier Signe (Kom-" bo, le jour Rooni, le Samedi (Tchani), neuvième de » Magarmas (Janvier), le septième jour de la Lune, dans » le Palais d'Irignale koudi, qui est une Pagode, Thomas » Knaye, Chrétien Paradifchi [3], a reçu par écrit ces Pri-" viléges, avec les tambours, les trompettes, les feuilles, "l'eau de rose, les fusils : le Cordon de Brahme, le So-, leil & la Lune en sont témoins. Écrit par le second Roi. Ensuite est écrit :

"Moi Mattaye, Caçanare d'Anjikannal, ai transcrit ces " Privilèges l'an 1758, le 14 de Janvier [4].

[1] Ou , Près du Bazar de Cranganor. . . . Sacraverin. . . . demanda un ter-

rein. . . . Voy. ci d. p clxxv.

[2] Longueur comprise entre le pied & le genouil de l'Eléphant [1] C'est-à-dire, Européen, selon le Caçanare Matraye. Peut-être faut-il lire Padefchahi ; e'est à-dite , fujet du Roi ve Perfe : selon la Tradition du Pays , & au rapport de M. l'Evêque d'Arcopolis & des Peres Carmes, Thomas Knaye étoit

un Marchand Armenien, [4] Tels sont les Privileges dont jouissoient autrefois les Chrétiens de Saint

Thomas. Il est dir positivement dans les Olles, qu'ils furent accordés par Scharan Peroumal; & à la fin de la quattieme, que l'acte qui les tenfermoit, fut Lib. cit. p. 15, donné à Thomas Knaye Il fuit de-la qu'on ne doit pas dillinguer avec Govea les 16, 18. Privileges accordés par Scharan Peroumal, de eeux qu'obiint Thomas Knaye. 2°. L'époque du Monarque Indien, qui répond inconteffablement aux huitième & neu-Hift. da Chris vieme fiécles de l'Ere Chrétienne, fixe celle de Thomas Knaye, qu'on ne peut par tian des intes, con'équent placet, avec la Crofe, avant le fixieme fiecle. 4º. Les honneurs, les biens, Edit de late les familles, les suixante douze maisons & le terrein donnés à l'Eglise, suppo-T. I P 70.

fent des Chrétiens formant un corps dans l'Etat, du tems même de Thomas Knaye, & ne peuvent regarder uniquement les enfans de la femme légitime & ce a de s'a concubine, cette fille de Blanchisseur que l'Empereur lui avoit donnée pour Motie.

#### PRELIMINAIRE.

clxxix

# Avant que de quitter Cochin, je priai le Chôrévêque

aux Indes Orientales ;

Ouelle est donc l'origine du Christianisme dans l'Inde ? Je etois que cette ques- Ile. Partie. aion ne peut être décidée par les Monumens qui existent actuellement dans cette Contrée. Ce qu'on dit d'un Mage, qui avoit le titte de Mannaca vaffer ( mot qu'on prétend lignifier Manicheen), & qui paffa dans l'Inde ou il répandit la doc- cit. p. 62. trine, ne m'a été confirmé par aucun Chrétien de Saint Thomas, Catholique, ni Schismatique.

La Crofe libe

Mais, fans m'arrêtet aux autorités vraies ou supposées, je dis que ceux qui connoissent l'Orient ne trouveront rien d'impossible, ni même d'extraordinaire dans l'Apostolar de Saint Thomas aux Indes Orientales. Les Caravanes de Syrie pour Bailora, marchoient alors comme à préfent. Les Arabes alloient aux Indes tous les ans, & débarquoient aux environs des lieux nommés maintenant Calicut & Mazuliparam, J'ajoute que, felon une opinion reçue dans le Pays, plusieurs Chtétiens de Chaldée, fuyant, dans le septieme fecle, la petfécution des Mahométans, s'embarquerent à Bailora, & vinrent s'établir parmi les Chrétiens de Saint Thomas.

Je reviens à Thomas Knaye. M. Assemani (& après lui , Raulin ) en fait Bil. Orient. T. un Évêque Syrien, que Thimothée, Patriarche Nellorien, envoya dans l'Est près. 11. 1e. Panie, cher l'Evangile, vers l'an 800 de J. C. Ses deux femmes ne foat, sclon ee Sça-Hiff. Eestig. vant, que les deux Eglifes qu'il a gouvernées. Les tems fe rapportenraffez : mais Malabar p. 434 la methaphore eft un peu forte, furtout relativement aux Chrétiens qui font traités de batards. D'ailleurs la diftinction qui existe actuellement dans le pays, rend nulle l'explication du Scavanz Iralien. Les descendans de Thomas Knaye font encore une partie confidérable des Chrétiens de Saint Thomas , & font divilés en deux classes. Ceux qui viennent de la branche légitime, sont nommés Babkom-

bayes, c'elt à dire, enfans du Nord; & ceux qui viennent de la branche batarde, Tekembayes, c'eft-a-dire, enfans du Sue. Ces dernices ont einh Eglises & la moitie d'une Eglife ; les autres Eglifes de ces Chrétiens , font aux enfans légi-

Les enfans du Nord, ainsi que tous les Chrétiens de Saint Thomas établis de ce côté, se servent de l'Ére de Vaipin, qui commence au temps où cette ifie a été découverre & peuplée, c'est-à-dire, au mois de Sept. de l'an 1341 de J. C. Les enfans du Sud, avec les Chrétiens de cette Partie, emploient l'Éte de la Fondation de Coé-

lan, qui répond au mois d'Août de l'an 822 de J. C. Tous ces Chrétiens font actuellement foumis à différens Princes ; mais ils relevent plus particulierement du Rot de Cochin qui a bérité des droits de leur dernier Roi , mott sans Successeur. Je ne répéterai pas ce que la Crofe & Raulin nous apprennent de l'étar de ces Chré. Lib. cisen

tiens avant & depuis le Concile d'Odiamper, d'après Govea & les IP. Vincent Marie de Sainte Catherine de Sienne, & Joseph de Sainte Marie. Je vais soulement rapporter quelques traits postérieurs aux événemens qui terminent l'Histoire

de la Crofe ; ils éclaireiront ce qu'on lit à ce fujet dans Ranlin, Le P. Joseph de Sainte Marie, Carme, Archevêque d'Hierapolis, & Vicaire Raulin, Ilb. cit.

Apostolique à la Côre Malabare, étant obligé, après la prise de Cochin par les Part du P. CL Hollandois, de quitter cette partie de l'Inde, laiffa le Gouvernement de l'Eglife Miffonneire de des Chrétiens de Saint Thomas, au Caçanare Alexandre de Campo, qu'il avoit Neliceram. facré Evique de Megare. Il lui donna en même tems, pour Confeil, le Pere Marhieu de Saint Joseph; ce qui n'empêcha pas l'Archidiacre Thomas de Campo de foulever les Chrétiens coutre le aouvel Evêque. Le Pere Mathieu avant enfuire été appellé à Goa, fit venir à la Côte le P. Corneille de Jesus Nazaroth qui cut beaucoup a souffrir des menées du même Atchidiacre; & , après avoir passé deux

### George Nameteulla de s'informer de l'état des Chrétiens de

VOY AGE aux Indes Orientales, Ils, Partie.



ans dans eetre Ville, il revint à Cochin. La conduire de ce Miffionnaire froit reconneupeut riergiochable. La Melenne ruil excepte in habilement, pil artitar l'étit ne du Commandeur Henri van Rheed qui, à la confidération, tappella de la serte, l'Évente Donn Alexandre Campo. Cell à lui que fon a ne partie obbiende de la commandeur, demanda a Rome des Miffionnaires un Condigueur à Donn Alexandre de Campo, anquel Tiègn en permetosit pa de remplit rous les devoits de Jalec. La Congrégation de la Propagande quyora promptement quatre fuietes, short dout arriverant heutesfement à la Coche le Pete Ange Tanquois de Sainar-Thetefe, poifonné, au capport de quebjues-suns, par les k-thifmatiques. Il fat enduite quelle fonn de donner un Coafigueur a Donn Alexandre de Campo, a le chois tomba fut Donn Rapitael de Solgade, natif de Cochin, qui avont été Chanoine de la Catelrale de cere Vilie. Ce chin in en pouvou que déplatie aux Hillandois, parce teletrale de cere Vilie. Ce chin in en pouvou que déplatie aux Hillandois, parce teletrale de cere Vilie. Ce chin in en pouvou que déplatie aux Hillandois, parce Donn Alexandre, qui avoit gét les yeux fut fon nerveu, Mathieu de Campo.

MJ. du P. Cl.

Sur cet entrefaites, le Pere Mathieu fur rappellé à Goa pour remplir le polte de Viliteur. Il lailfa à la Côte trois Millionairtes nouvellement arrivés de Rome, les Pl. Pietre Paul de Same Etançois, Armand de Saint Elie & le Prêtre Bartholomé Anne, matif d'Alep. On prétend que les Hééctiques avoient tenté de Jet empoifonner, & que le Pere Armand mourur Vichtiné de leur animofiré.

Après bien des difficultés, Alexandre de Campo reconnut Dom Raphaël pour fon Coaljureur, dans une Alfemblée tenue en 1881 à Schouveré; & l'année (uivante, le Bref de confirmation étant artivé, il l'admit en cette qualité dans une Alfemblée publique tenue à Rapolin, & déclara qu'à eause de son grand âge, il

se déchargeon sur lui d'une partie de ses fonctions.

Raphail (è voyant en pied, voulus ufurper toute l'autorité, & refufa bien-toè de reconnoire Atennére qu'il taroit d'inseparité. Carcusouluire aliène la sel fries, & occasionna de grandes divisions. Le nouvel bréque trouva un Minifre de l'es apalions dans le Syrine Barbolomé Anne. Ce Pere, après avoir échappe la postion des Schifmaiques, s'étoit d'abord firé à Vetaple, on l'on l'avoir chargé d'infriruire les Cardefenueres innsi ayant Rélait une de les Dréples, il avoir écholigé de quitere cette Millon. Ne (pachant oi donne de la mére, il receit auprès de quitere cette Millon. Ne (pachant oi donne d'onne de la réceit auprès de priere de la réce, il fe etiet auprès de priere de la réceit au près de priere de la réceit de l'après d

Relat. abregle des Missions de La Serre, enwoyle à Rone le 20 Janvier 1 e 87; tré as M.f. du P. Gaude.

La révolte de Raphaël contre l'Evéque Alexandre & se conduire standsleufe, obligerater en 3-55 les Carmes sérouvogre à Rome pour demandre un source Coadjueur à Dom Alexandre. Le Pere Laurent-Marie fur chargé de la commission, il portoir à la Propagande des lettres des PP. François Arman de Rarpois lanocent, qui constratoient le trifte état de la Millon, & servoient de réponse à celle que Raphaël avoit étrite sur les méen újete.

Le Pere Laurent Marie avoit fait lui-même une Relation de ce qui concernoit la Serre, adressée au Procureur-général de son Ordre, dans laquelle il exposoit tous

### PRELIMINAIRE.

# Saint-Thomas, avant l'arrivée des Portugais; de faire Voyage

Orientales . 11c. Partie.

les griefs que les Peres de la Mission avoient contre Raphaël. Il commence dans cette Relation par faire connoître les Chrétiens de Saint Thomas . 3: parle enfuite des Evênues Schismatiques ou Jesuites qui les ont gouvernés. Le Vicaire Apostolique Joseph de Sainte Marie, ayant été obligé de le terirer en 1664, le Patriarche de Babylone, follieité par l'Archidiacre, envoya a la Côte un certain Geor- Gresoire, feion ge, en qualité de Patriarche, qui mourut au bout de fix ans dans l'Eglife de Paru Reulin .p. 444 en odeur de fainteté chez les Schifmatiques. Il leur vint en 1677 de Baghdad un autre Patriarche nommé Andraos, que les Carmes d'Alep annouserent comme un Prêtre Jacobise renegat. Ce Prélat fe fit méprifer des Schismatiques par la patlion qu'il avoit pour le vin, & mourut en 168;. Deux ans après arriverent de Baghdad trois autres perfonnages ; un Patriarche qui mournt au bout de trois mois , un Evêque , & un fimple Religieux. Ces trois Syriens étoient Jacobites, & femerent leurs erreurs parmi les Chrétiens.

L'Archidiacre Thomas de Campo qui avoit demandé un Evêque au Partiarche \* Les Indiens de de Babylone, moutut en 1677 d'un coup de tonnere. Quelque temps après, le Cire, au lieu \* son fiere montant sut une chaife \*, lorsqu'on le présentoir au l'euple, tomba & de s'e coir fier mourut de cette chine. Il fut remplacé par fou neveu nommé aufil Thomas, qui rent actir, és s' avoit été ordonné par l'Archidiacre, & qui mourur en 1686, après avoir gou- , quent accrouverné cette Eglise près de huir ans.

Après ces détails, le Pere Laurent-Marie fait scavoir au Pere Procureur que le Commandeur Nosburg a promis aux Missionnaires de sourenir les Evéques que la Cour de Rome enverroit, après la Mort d'Alexandre de Campo ; mais que les Hollandois, annemis de Raphaël, qui étoit de Race Portugaile, & fur 1011 le Commandeur Van Reede contre l'avis duquel il avoit été élu , & qui alloit revenir à la Côte Commillaire-Général, favoriferoient a son préjudice les Evegues Schismariques. Le Pere Laurent-Marie expose ensui e les gruss qu'il a lui-même contre Dom Raphaël; griefs qui le porient a demander (on rappel a Gon, fi l'on n'envoie pas de Rome un autre Eveque. Le Prélai Portugais & le Syrien Battholomée Anne avoient d'abord marqué des déférences pour Dom Alexandre; mais voyant que ce Prélat ne vouloit pas donnet sa démission parécrit, le Coadju eur refusa de le teconnoître pour son Supérieur, & prit de son vivant le titre de Vicaite Apoltolique de la Serre & de Cochin. Le Pere Laurent-Marie l'accuse après cela de différens excès, comme d'avoir donné les Ordius & les dispenses à prix d'argent, d'avoir fouffert des Prêtres concubinaires, retiré des Moines & des Cleres fugitifs de Goa, vendu le vin de la Propagande, retenu les fonds envoyés de Goa pour le faint Sacrifice; d'avoir tenu des discours calomnieux au sujet des Missionnaires Carmes, & refufé d'ordonner ceux qu'ils présentoient quoique doués des qualités requifes, exigeant qu'ils reconnuffent fa Jurifdiction & déclaraffent Alexandre absolument incapable de remplir aucune de ses sonctions ; enfin d'avoir exposé l'Eglife au mépris des Etrangers, en employant l'autorité des Princes Gentils, pour se saire obéit.

Raphael , pour intimider les opposans , cita à son Tribunal le Pere George de Saint Jean, établi Vicaire Général du Diocèle de la Setre, par Dom Alexa dre . de Campo qui s'émit retiré à Carlongati, à trois journées de Cochin. Ce Pere refusa de comparoitre, parce qu'il ne dépendoit pas de Raphaël, & que d'ailleurs il ésoit Vicaire d'une Eglise du Diocese de Cochin, qui demandoit sa p ésence. Huit jours après, fête de l'Epiphanie, Raphaël lança contre lui une excommunication qu'Alexandre déclara nulle Les Carmes firent en même tems un Mémoire dans leguel il prouverent que l'excommunication étoit invalide, av. parce

des recherches au sujet des Ouvrages attribués à Abdias;

VOY AGE aux Indes Orientales, 1. Partie,

que le Condjuteur, du virant de Dom Alexandre, n'avoir pas de Jurifdiction ; per parce que le Pere Goorge, Card de Diocefe de Cochin, ne dégendoir pas de IEvêque de la Setra ; p'', parce que l'on n'avoir pas fait let monitious qui étoient d'atage dans est circonlances, A l'apput de cet attofons venoir le Précis de la viz du Pete George. Ce Pere étoit né à Matenchert, Village foumis, pour le emporel, au Gouvernement de Cochin (x, pour le fpiriture), à l'Evêque triulaire de cette Ville. Lorfque les Hollandois le futent emparés de Cochin, le Pere Goorge quitte la Ki tain auquel il étoit formé ches les Francficians, de embrafia le Rit Syrtim. Ayat entre apprès que les trimidades a avonéme pas souchés aux l'Obient. Le Pete Diego-Laurenou, Evêque de Cochin, lui donna la Cure de Matencheri. Il conduité dis-huir ans cette Eglife, fur fait Vicaire-Ginéral de la Stree, par Dom Alexandre, & Temple cour place lans quitte l'active d'arreit.

L'excommunication lancée par Raphiel eurfu de grands troubles, parce quelle plus grand nomble ede Chétieins, frappé de ce coup d'autorité, la gardoir. Les Hollandois auroient definé finir certe affaire; pour délivere le Pete George de la honte qui le covorier aux peus de lon peuple. Raphaêt voyant que les Mif-fionnaires Carmit ne l'imquétoient pas de les fondres, engages les Idnices à troit de la communité de la grande de la public de la grande de la grande de la public de la public de la grande de la grande de la public de la public de la grande de la grande de la grande de la public de la public de la grande de la grande de la public de la public de la grande de la grande de la public de la public de la grande de la grande de la public de la grande de la grand

De etre façon , dit el Pere Laurent Marie, pou est divifé en rois paris ; celui des Schifmatiques qui forme la moiré de la Chrétienné la Locise dalabare ; celui des Catholiques founis à l'Evêque Dom Alexandre de Campo & aux Milionauires Camers ; & celui des Chrétiens attachés à Raphael , à Bartholomét-Anne, & aux Jéfuites qui appoient le Coadquetar dans l'Indé & a Rome, pont

Fin de la Relat.

avoir encore entrée dans la Serte, Tel étoit l'état des Chrétiens à la Côre Malabare en 1687. Les divisions ont presque toujours duré depuis; mais j'en ignore le détail. En 1704. Pour arrêter le mal, M. Ange-François de Sainte Thérese, Evêque de Merellopolis & Vicaire Apoltolique, envoya le Pere Vincent de Saint Onuphre dans les Eglifes de Schanguenaschery, Kaloureate, Porca & Alapaje, où il trouva beaucoup d'opposirion. Les Heretiques voyant la Foi fructifier, tenterent même d'empotsonner ce Missionnaire, & voulurent animer contre loi le Prince du Pays : mais il le gagna par la conduite édifiante. D'un autre côté, le Pere Arlene travailloit à Mouttam, tandis que le Pere Pierre Paul réduisoit Paru. Enfin la paix fut rérablie entre les Catholiques avant la mort du Vicaire Apostolique qui arriva en Octobre 1712. C'étoit le deuxieme de l'Otdre des Carmes. Sa plate vaqua pendant fix ans, & fut ensuite rempli par M. Jean-Baptifte-Marie de Sainte Thérese, Eveque de Limire, mort le 17 Avril 1750. Le Pere Geminiani fit pendant un an & demi les fonctions de Vicaire Apostolique , & fut relevé le 3 Mai 1751 par M. Florent de Jesus, Evêque d'Arcopolis, que j'ai vu en 1758 à Veraple.

Il paroit que Rome n'eut pas trojo égard sus repréfentations des Carmes, eta n pliparte de succelleurs de laphofe l'étent Jedinies Antoine Pinneurle, le dernier 
Archevèque de Cranganor, dont partie Rasilin, mourar ett 1770. Il fitt remplacé 
par le Jétinie Jean Louis, more en 1775, qui rélidiois à Patrenélchea, dass les Essan 
du Samotin. Bn 1777, on reçuit à la Côre la nomination de Dom Salvador dos 
Roys, audil Felinté, qui un veullup pas y cooficinit; mais fon retun est par sacepté, & en 1778, on déloit qu'il devoit êrre facré fonts pas de tenne. L'Evêque 
de Coatim, dont a frédéence detaile et d'à hojinger, étoit saufl Jétinée.

# PRELIMINAIRE. clxxxi

# de les acheter, s'il les trouvoit; & de les remettre,

VOY AGE aux Indes Orientales, Ils, Partie.

Note donn'e par le Curé d'Anjie kaimel.

Pour ce qui regarde les Chifmaiques, indépendamment de ceux qui foitent fouit au Prêdits syfrient, dont i fau pallei de team, une grande partie, en 1743, reces sofficit, part premer Pelleut depuis vingr.cinq à trente inst. l'Archifatter l'Inoma de Campo, qui rédiot à Navanam [1], à échapegancher [5], à cinq l'ieux bit de Cochin Cet Archifatter voyant que personne e vouloit le facre Evé, c'était approbé du seinir a Archifatter l'Inoma (fuccifient de Cocqué Campo), qui venoir de moarit é avoit pris, lorsqu'il vivoir, le titre d'Evéque; il lial avoit ini ventre le mains la Croft, la Mitre de le autres habite Epicopaux, & les avoit enfunte repris comme s'il les eut repus de l'Archifatter. Depuis ce tenns, il faifort les fond ions d'Évéque, s' de foit resconna pour d'archifatter. Depuis ce tenns, il

Le cerume ce qui regarde les s'htéitens de Sain Thomas par la lifte des Eglitet dépendance do Droces de Veraple, elle qu'elle mà eff donné à Veraple même par M. l'Evêque d'Artôpolis. De retour à Matencheti je fit écrire les nome ne Tarnoul, par le Capanre Matsaye; pour être plus fur de la prononciation. Pai mis entre deux ercolests quelques notices, & les noms de plusseus Eglistes qui ne s'e travevera par dans la lifte de M' d'Artôpolis. La plapare de ces additions s'ant prifes de l'Etan des mêmes Egliss, tiré des papiers du Pete Claude, & fait du tems de M l'Evêque de Limite.

J'autois éé bien-aire d'avoir la pofition tulle & les diflacetes de ces différentes Egiffer, mars les PP, Ceminiani & Anallaß em dierre que la choég-éroit pas appositible, parce que les Chrétiens de Saint Thomas les plus praisque du Pays, en economission que quelques lieures sus corriors de l'endorico il ils demenuient, Marque d'ailleurs il étoir rare qu'ils vaccotaldient, l'uo mettant une lieue ou une hour ( de vingre-quarte minures), où un autre en comproit deux.

Les Egifes généfalement sont asset soingées les une des autres. Les Royaumes Malabures eux mêmes en formant par des corps, dont toutes les parries soint consigues ; souvent ces parries sont séparées par d'autres petits Etats. Ce qui augmente le consisson, etclui de Egiffes on qu'eductois rots noms celui de l'Egiffe, celui du lieu & celui du Fondateur; & il est impossible de trouver les Petits, celui du lieu & celui du Fondateur; & il est impossible de trouver les Ponctons, cent gé deux cents aus d'ancienneté, sans que les Chrétiens s'gachent qui les a élevées.

## Liste des Eglises dépendantes du Diocese de Veraple, Dans le Royaume de Cochin.

1º. Palliporam, Eglise dédiée à la faint Vierge; Syrience, Catholique; (Paroiste affez considérable; les Chrétiens zélés & bien réunis, depuis le Coceile d'Odiamper).

2º. Mauteum, déd. à la fainte Vierge; Syr. Catholique.

Tirî des Mif. ...
P. Claude.

Raul lib. els,

- 3º. Artoungel, del. à faioi André: Paroille latioe, Catholique, avec quatre
- Oraioires.
  4°. Odiamper, dé l. à faint Gervais ; Syr. Carholique : l'Eglife a été brûlée.

50. Tekeparro, r. 16cl. à faint Jean Baprift; 5yr. aux Catholiques & aux Schif- P. 418, 419. matiques, qui y officient les uns après les tuttes brulée.

[1] Peut-être eft ce l'er m, se' Egilfe du Royaume de Barckangour.
[2] La quatrième Ellfe au Royaume de Tan, pout le fantan-O eft de Coch a Ou bien ces deux cairous bout au Réplies du Royaume de Tanjançour, gui manquenz auss la cift. Craptés

| aux. Indes                 | - instance                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Orientales ,<br>Us.Partis. | C22                                                                                  |
| 214.F artie.               | 6º. Naramel ; déd. à la fainte Vierge ; Syr. Catholique , Schismatique.              |
|                            | 69. Naramet 3 ded. a la fainte vierge 5 Syr. Carnolique, Schilmatique,               |
|                            | 70. Caringoschera; ded. à la sainte Vierge; Syr. Carholique, Schilmatique,           |
|                            | 8º, Molandourté; déd. à la fainte Vierge; Syr. Schissmatique.                        |
|                            | 90. Caramattam; ded. à la fainte Vierge; Syr. Schismatique.                          |
|                            | 10. Mamlascheri ; ded. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique , Schismuique,           |
|                            | 110. Pallikare; ded. à la fainte Vierge; Syr Catholique, Schismatique.               |
|                            | 120. Cajoukambalam; Syr. Catholique.                                                 |
|                            | t 3. Kolangouri , ded. a faint Pierre faint Paul ; Syr. Catholique.                  |
| Ci-d-p. classes            | 140. Kandanare; ded. a la fainte Vierge ; Syr Catholique , Schismatique : ( en       |
|                            | 1758 purement Schismatique ; résidence de l' rehevêque Syrien , Jacobite , Scho-     |
|                            | kot culla).                                                                          |
|                            | 110. Pouttenpalli ; ded. à fainte Thérese ; Syr. Catholique,                         |
|                            | 16. Kourripoupali ; ded a la fainte Vierge ; Syr. Catholique , Schifmatique,         |
|                            | 170. Parumattam; ded a la fainte Vierge; Catholique, Schismatique,                   |
|                            | 180. Kadamangalam; Syt. Catholique.                                                  |
|                            | 190. Une autre; ded. à la sainte Vierge; Catholique, Schismatique.                   |
|                            | 200. Une autre, ded, à la fainte Vierge ; Catholique , Schismatique,                 |
|                            | 210. Ruskate; déd. à la fainte Vierge; Syr. Schrimatique.                            |
|                            | 220. Maleatour; ded. a la fainte Vierge; Syr. Schifmatique.                          |
|                            | 230. Oratoire, déd. à la fainte Croix de la Serre; Catholique.                       |
|                            | 240. Cagnour; Eglise dédice à la sainte Vierge; Syr. Catholique.                     |
|                            | 250. Schouveré; déd. a la Sainte Vierge; Syr. Catholique.                            |
|                            | 26°. Schenotte; ded. à l'Exaltation de la Croix; Syr. Catholique.                    |
|                            | 270. Cranganor; ded. à faint François; Latine, Catholique.                           |
|                            | 180. Pulleporte; déd. à Notre Dadame des Neiges; Lat. Catholique.                    |
|                            | 29°. Poiga, Oratoire ded. à la fainte Vierge; Lat. Catholique.                       |
| irl des Mf. du             | ( Pokotte, Chapelle autrefois aux Jesuites, avec une petite maison. )                |
| P. Glande.                 | 30. Verapoli ; Eglise dédice à saint Joseph ; Lat. Catholique ; ( contigue à la      |
|                            | maifon des Missionnaires Carmes : Résidence du Vicaire Apostolique, )                |
|                            | 110, Gnarika; ded. à la fainte Vierge; Catholique; Syr.                              |
|                            | 210. Balarparte; déd. à la fainte Vierge; Syr. Catholique.                           |
|                            | 3 10. Ernagolta; ded. à la fainte Vierge; Syr. Catholique.                           |
|                            | 340. Tehetiate ; ded. à Notre Dame du Mont-Carmel ; Lat. Catholique. (C'eft          |
|                            | la premiere Eglise & l'ancienne Résidence des Carmes à la Côte Malabare.             |
| Ibid.                      | Parambana; déd à la fainte Croix; Catholique:                                        |
|                            | Matencheri; ded à faint Joseph; Catholique, )                                        |
|                            | 350. Bendurte ; ded. à Saint Pierre faint Paul ; Lat. Catholique. (Du tems           |
|                            | des Pottugais, les redevances confidérables affectées à cette Eglife, fituée dans    |
| and a                      | l'Ile du même nom , faisoient partie des Revenus de l'Eglise Cathédrale de Co-       |
| Ibid.                      | chin.)                                                                               |
|                            | 16°, Oratoire du Baptême.                                                            |
|                            | 37°. Pallourte, Eglise dédiée à la sainte Vierge ; Lat, Catholique.                  |
|                            | 370. Caffelle; ded. à la fainte Croix; Lat. Catholique.                              |
|                            | 6 Character 4 dd 1 ha Gainer Vierge , Carbolinus                                     |
|                            | (Changanate; ded. à la fainte Vierge; Catholique.                                    |
| Ibid.                      | Saint-Louis ; ded à la Présentation de la Vierge au Temple ; Catholique.             |
|                            | Baipim ( ou Vaipin ) ; ded. à Notre-Dame du Rofaire ; Lat. Catholique.               |
|                            | Cette Eglife est séparée de Cochin par la riviere. C'est-là que s'assemblent les Ca- |
|                            | tholiques Europeens ou Naturels du Pays , qui sont au service des Hollandois. )      |
|                            | nicre                                                                                |

# PRELIMINAIRE.

clxxxv

niere la plus obligeante, de lui en rembourfer le prix, & de VOYAGE me les envoyer à Surate. Orientales . Ile. Partie. Dans le Royaume du SAMORIN. 1º. Amblatate; Eglise ded. à faint Thomas; Lat. Catholique. (Le College & l'Eglise des Jesuites sont à un quart de lieue. Avant que les Marates, après un Mf. de P. Ch fiege de trois ans, se fussent emparés de Bacim, dans le Nord, & de ses dépendances, les Jesuires avoient près de cette Ville de grands biens pour l'entretien de l'Eglise d'Amblakate & des Missionnaires, qui, après y avoir appris les Langues du Pays . & s'être formés aux fonctions de leur Ministere , étoient envoyés dans le Maduté, le Mayssour & le Carnate. Du temps de M. l'Evêque de Limire ee College ne renfermoit que quelques Missionnaires âgés & impotans. ) 2º. Autre Eglife , aux Jesuites ; Catholique. ( Vraisemblablement e'est Caliout, dont l'Eglise est dédiée à la Nativité de la sainte Vierge, & conduite par les Jefuites, Facteurs du Roi de Portugal.) 10. Cratoire aux Jesuites. (Je pense que c'est Perperamgadil ou Parporangaye ; déd. à fainte Marie des Neiges. Les Maures , par leurs mauvais traitemens , out forcé les Catholiques d'abandonner cette Eglife. Ils sont si puissans à cette partie de la Côte, que le Samoriu, pour les reprimer, avoit été obligé de demander du secours au Marquis de Castel-Novo, Vice-Roi de Goa. A Tanor, éloigné de deux lieues de Perperamgadil, il y avoit autrefois une Eglise que les Maures ont brûlée, 4º. Puttenschera ; Eglise ded. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique. ( Siege de l'Archevêque de la Serre ou du Malabar , depuis la prife de Cranganor par les Hollandois.) 50. Coroutri ; ded. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique. 60, Schalakouri ; ded. à la fainte Vierge ; Syr, Catholique, 7º. Balenate; ded. à la sainte Vierge; Syr. Catholique. 8. Mapranate; ded à faint Jean de la Croix : Catholique, ( L'Eglife a été batie par M. l'Evêque de Limire , Vicaire Apostolique. ) 90. Pallour ; ded. à faint Macaire; Syr. Catholi 100. Pajour ; déd. à faint Antoine de Pade ; Catholique. 110, Enemaka; ded. à la fainte Vierge; Lat. Catholique. 120. Kottapari ; ded. à faint Lazare ; Syr. Catholique. 110. Martarile; ded. à la fainte Vierge ; Syr, Catholique. 140, Veschour ; ded. à la Sainte Croix; Syr. Catholique, 100, Schatta Kolangouri; ded. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique , Schismatique. 160, Oratoire, ded. à la fainte Croix ; Catholique, Schismatique. ( Schetoua , Eglise dédiée à la Nativité de la Vierge ; Catholique. ) Dans le Royaume de PARU, au Nord-Est de Cochin. 10. Paru; ded. à faint Gervais, S. Protais; Syr. Catholique, 10, Paru; ded. 2 Saint Thomas; Syr, Schismatique, 3º. Mourikolam ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Chholique. 4". Mangnaparé; déd. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique. 50. Kottamil; Oratoire de faint Joseph; Syr. Catholique.

Dans le Royaume de BELLOUTA TAVAGI (ANGAMALE.)

1º. Angamale; déd. à la fainte Vierge; Syt. Catholique, Schissmatique. (Il y 2

Tome 1.

Departure Google

Toid.

# Je priai aussi le Pere Anastase de me faire copier la Carte

 $V_{OYAGE}$ aux Indes Orientales . Ile. Partie.

Ibid.

Bid.

dans cette Eglise une Chapelle dédiée à saint George , on les Schismatiques eélebrent l'Office, après les Catholiques ).

2º. Autre Eglife (à l'extrêmité du Bafar d'Angamale), dédice à faint Ormifdas. M.F. du P. Cl. Martyr ; Catholique. Le Siege de l'Archeveque de la Serre étoit autrefois à Anga-

male : fous les Portugais , en 1615 , il fui transféré à Ctanganor. ) o, Autre Eglife; ded, à la fainte Vierge; Schismatique. ( vraisemblablement e'eft Scheriapuli qui , dans le ficele dernier , étoit la Rendence de l'Archidiscre

Malabar Mar Thomas.) 4º. Aparam; ded. à faint Gervais; Syr. Catholique, Schismatique,

Dans le Royaume de ( MANGATE ou ) KARTA TAVAGI . au No d de Cochin.

1º. Mangate ; ded. à fainte Marie - Majeure ; Syr. Catholique. ( C'est une des plus belles Eglises & des plus ornées du Malabare. Les Missionnaires Carmes y ont toujours eu un Hospice. La plus grande partie des Habitans a été converrie par le Pere Renée. Ce Missionnaire a établi à Mangare une Procession qui se sair tous les Vendredis de Carême, le soir, à huit heures, & oil l'on porte l'I-magede Jesus-Christ, crucissé. La Confrairie du Scapulaire y a aussi été établie. On voit fur le Maître-Autel , la statue de la Vierge entre celle d'Elie & celle de Simon-Stock, C'elt dans cette Eglife que le Pere Ange François de Sainte Thérese fut sacré Evêque de Merellopolis, par Mar Simon, Prélat Chaldéen, attaché au Saint-Siege . & qui dans la Liturgie se servoit de pain-Azyme.

14. Oratoire, fut une Montagne voifine, ded. à l'Exaltation de la fainte Croix; Catholique.

Dans le Rovaume de KLANGANOUR SOROUVAM, situé au Nord-Ouest de Cochin, en deçà du Royaume précédent. Klanganour, est le nom de la famille Regnante.

1º. Edapali ( Rapolin ); ded. à faint Piere, faint Paul ; Syr. Catholique, 2º. Autre Eglife ; dans la même Ville, Capitale de cet Etat ; ded. à fains George; Carholique.

40. Calloupar ; ded, à la fainte Vierge ; Syr. Schismatique. 4º. Baipor ; déd. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique.

Dans le Royaume de BARBKANGOUR, au Sud-Est & Sud Sud-Est de Cochin.

10. Carturef ; ded. à faint Paul ; Catholique : brulée.

1º. Autre Eglife; ded à la fainte Vierge; Catholique : brulée.

30. Orstoire; ded. à faint Dominique; Catholique : brule.

4º. Matriera ; ded. au Saint-Efprir ; Catholique : brulée. jo. Oratoire ; ded. a faint Sebastien ; Catholique : brulé.

60. Karlongate; déd. à la fainte Vierge; Syr, Catholique.

7º. Oratoire ; ded à faint Sébastien ; Catholique.

10. Elagni ; ded à faint Pierre faint Paul ; Syr. Catholique.

9°. Adrampajé ; déd. à la fainte Vierge ; Syr. Cathol que.

100. Codamalour; ded, à faint Gervais, faint Protais; Syr. brufee.

# PRÉLIMINAIRE.

clxxxvii

de l'intérieur & de la Côte de cette partie de la Presqu'Isle VOYAGE

aux Indee Orientales : He. Partie,

- 110. Ellour; ded. à faint Gervais, faint Prozais; Syr. brulée.
- 120. Ramrat ; déd. à faint Augustin 3 Syr. Catholique : brûlée. 13°. Baragarou; Syt.
- 14. Molecoulan ; ded. à faint Alexis ; Catholique, Schismatique,
- 150. Paratto ; ded. aux Trois Rols ; Syr. Catholique , Schismatique 160. Schembi; ded, à la sainte Vierge; Syr. Catholique, Schismatique; brulee,
- 170. Bariate ; ded. à faint Sauveur ; Syr. Catholique : brulée.
- 180. Beschour ; ded. à sainse Marie; Syr. Catholique ; brulée.
- 190. Poulingounel ; déd. à Sainte Marie ; Syt. Catholique.
- 200. Jongom ; ded. & faint Michel ; Syr. Catholique.
- 21 . Modelakorzé ; Syr. Catholique.
- 224. Mailacomba ; ded. à faint Thomas ; Syr. Catholique, 33°. Arakoja ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Catholique.
- 24º. Battatattel; ded. à la fainte Vierge; Syr. Catholique.
- 250. Neriani ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Catholique. 26°. Nagapojé ; déd. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique.

#### Dans le Royaume de TEKENGOUR, au Sud-Ouest de Cochin.

- 1º. Cotatte; Syr. Catholique, Schismatique.
- 20. Dans la même Aldée, autre Eglise Schismatique.
- 30. Manargate ; Syr. Schismatique
- 4º. Schanganaschert. Syr. Catholique. 5°. Poudoupouli; déd. à la sainte Vierge; Syr. Catholique, Schismatique,
- 60. Penoutara ; ded. à la fainte Vierre ; Syt, Carholique , Schismatique : brûlee. 7º. Scherpengué; déd. à la sainte Croix; Syr. Catholique : brulée.
- 8º. Palaïa ; déd. à faint Thomas ; Syr. Catholique : brûlée.
- 90. Larat ; ded. à Notre-Dame du Mont-Carmel ; Syr. Catholique : brûlée,
- 10°. Cangnha apalli ; déd. à la sainte Yierge ; Syr. Catholique, 11°. Paingolt ; déd. à sainte Croix; Syr. Catholique : brûlée.
- 120. Anagalenguel ; déd. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique : brûlée.
- 130. Iratour ; déd. à la sainte Vierge ; Syr. Catholique.
- 140. Pungnhate; ded. à la fainte Vierge; Syr. Catholique : brulée.
- 150. Kadappelamattam; Syr. Catholique. 160. Kangnhara; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Catholique.
- 170. Schenganour ; ded. à la fainte Vierge ; Syn. Schismatique ( Catholique , (clon le P. Claude. )
- 180. Nernate ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Schismatique.
- 190. Kattoufcheri ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Schismarique. 10°, Maramanil; ded. 2 la fainte Vierge; Syr. Schismarique,
- 210. Cojjeri ; ded. à la fainte Vierge ; Syr, Schismatique.

#### Dans le Royaume de PORCA SCHEMBANASCHERI SOUROUVAM.

(La Tradition du Pays porte que le Prince qui regnoit à Porca il y a deux cents ans, se voyant affailli par des voifins puissans, promit aux Chrétiens de Kalikoulan, Royaume peu éloigné du fien, de permettre dans les Erats l'exercice de leur Religion , fi , par leur secours , il triomphott des ses Ennemis. Les Chré-

de l'Inde, qui étoit entre les mains de M. Bless. Ce Particu-

VOY AGE oux Indes Orientales , He Parie.

Toid.

tiens, au nombre de douze mille, précédés de l'Etendare de la Croix, marcherent contre les ennemis du Roi de Porca , les défirent ; & ce Prince . fidele à fa parole, leur permit de bâtir des Eglifes e même auprès de fon Palais. Dans Mf. du P. Cl. les autres Etars, les Eglifes étoient éloignées des l'agodes & des Palais des

Princes ) 1º. Kalourcate; déd. à la Nativité de la fainte Vierge; Syr. Catholique. (Cette

Eglife est dans un grand Bazar du même nom , fitué a deux lieues de Porca & entouté d'eau de tout côté C'est un endroit charmant : il est habité par quantité de Cacanares ; ee qui fait que l'Office Divin n'y fouffre point d'interruption. ) 2º. Porca ; ded, à fainte Croix ; Syr. Catholique.

go, Alapaje ; ded. à la l'ainte Vierge ; Syr. Catholique.

40. Kadamalour ; ded. à la fainte Vierge ( felon le Pere Claude à l'Invention de la Ctoix ); Catholique. (Cette Eglife a été bâtie proche le Palais du Roi , en reconnoissance , à ce que l'on dit , du service qu'un Chrétien de Saint-Thomas avoit rendu à un Roi de Porca. Ce Prince, poussé par la vengeance; avoit fait égorger douze Brahmes; il erut pendant long tems les voir demandet Justice & le tourmenter jour & nuit. Persuadé que c'étoit Brahma qui le punifloit, il convoqua les Canianes ou Enchanteurs, qui ne purent diffiper le proftige. Un Chrétien de Saint-Thomas , instruit de ce qui se passoit , alla trouver le Roi , & lui promit de remettre dans son ame le calme qu'il desiroit , s'il vouloit faire batir une Eglise dans un lieu qu'il lui indiqua. Le Roi en fit austitor jetter les fondemens, le Chrétien adressa la priere à Dieu, & le Prince se trouva guéri.)

#### Dans le Royaume de KALIKOULAM SCHERRAVI . & autres Tavagis & Nambouris.

( Aucune des Eglises des Chrériens de Saint Thomas de cet Etat n'a voulu se Git. réunir à l'Eglife Romaine. En 1747, la plûpart furent brûlées par le Roi de Travancour, qui, après avoir chassé le Roi de Kalicoulan & exterminé le plus grand nombre de ses Sujets, s'empara des biens des Eglises, & des effets que les Chrétiens y avoient tenfermés. 1º. Kalicoulan ; ded. à la fainte Vierge ; Syr. Schismatique.

2º. Poudiagavil; ded. la fainte Vierge; Syr. Schismatique,

3°. Bemanil; déd. à la Vierge; Syr. Schismatique. 4°. Kartiapalli; déd. à la saint Thomas; Syr. Schismatique.

,o. Kojienkolangare ( ou , Kolangours ) ; Syr. Schismatique. 60. Tombonour; Syr. Schismatique.

7º. Omolour; Syr. Schismatique.

so. Teulekaré ; Syr. Schifmarique, 90. Kallere; Syr. Schismatique. 90. Karamtanara ; Syr. Schilmatique.

100. Kondoura ; Syr. Schismatique. 110. Kottagarekare ; Syr. Schismatique.

# Dans le Royaume de KOULAN ( COÉLAN ).

se. Koulan, (ou Collan); ded. à faint Thomas; Syr. Schismarique. 1º. Coulan decima; ded, à la fainte Vierge ; Lat. Catholique; de l'Eveché de Cochin.

# PRELIMINAIRE. clxxxix

lier, curieux & instruit, avoit été douze ans Secrétaire du

VOY AGE aux Indes Orientales, IIs, Partie.

Il y a dans ce Royaume & dans celui de Kalicoulan , plufieurs autres Eglifes conduites pat les Jesures & par les Cordeliers , dépendantes du Diocese de la Serre.

#### Dans le Royaume de TRAVANCOUR.

Travantotra; déd. à Saint Thomas; Syr. Schismarique. (Le Caçanare qui m'écrivor: les noms en Malabare, nomma en même rems au Pere Anastrase cinq à six Egisses du Travaneour, qui ne sont, ni dans la Liste de l'Evêque d'Aréopolis, ni dans les Mis. du Pere Claude.)

Eglifes de la Côte De LA PÉCHERIE, au Sud, dépendantes du Diocefe de la Serre, régies par les Jéfuites.

1º. Katteré.

1º. Kagnharakotté : Syt.

Celles des Cordeliers de l'Observance sont sur le bord de la met au nombre de

10. Mangate ; ded. à la fainre Croix.

2º. Arvanelle ; ded. à faint François d'Affife.

3º Karatouré; déd. à la fainte Vierge : a la place de Kalerica, détruite.

4º. Pullonturi; déd. à Norre Dame des Anges.

50. Kalicoulan ; ded. à fainte Antoine de Pade. Tandis que j'étois à Matencheri , un Franciscain Portugais de Coélan me donna la route qui mene par la riviere, de Co.hin à Coelan, & de ce dernier endroir à Anjingue. On va dans le Sud Quest jusqu'à Kalicoulan, De Cochina Castelle une lieue & demie; de Castelle à Palleporte, quarre lieues : vis-à-vis ce dernier endroit est Tchemboukatti, où l'ou voit une Pago le couverre en cuivre. Au-deflus de Palleporre, commence un bras de mer, large de deux lieues & long de einq. A deux lieues de Palleporre en affendant, est Atekat, de l'autre eôté de ce bras de mer, Poste Hoilandon commandé par un sergent. On côtoie de-là le bras de mer dans fa longueur. A I Elt , vis-à-vis d'Arckar elt Bef.hour, où les Hollandois ont un Fort fans troupes. D'Atekar a Taranpallt, qui est à un quare de lieue dans les rerres , deux fieues Le bras de mer , dont j'ai parlé, figir à cet endroir ; on entre enfuire dans une perite riviere De Taranpalli à Porca, trois lieues; de la a Kirtiapalli, trois lieues Deux lieues & demie plus loin eft la grande Ipika; Poste Hollandais gardé par un Caporal : on y voir une Eglise. De-là à Kalikoulan, dans les terres, une lique : les Hollandois ont dans cer endroit une Loge , les Schismatiques un Eveque, & les Catholiques une Eglise De Kalikoulan à la perise lpika finée à l'embouchate d'une riviere, einq lieues : le Poste Hollandois de la perire Ipika, est gardé par un Caporal Les Catholiques y ont une Eglife. De-là à Kaidaval, itois lieues : iei finit la riviere qui vieut de Porca, De Kaidaval, par terre, à Coélao, un quart de lieue.

Pour aller de Kalikoulan a Coélan, on peur encore remonter à la grande Ipika, & prendre la rivière qui, dans le Sud un quare Sud Est, conduit à Coé-

lan; la roure est de six lieues.

De Coélan à Anjingue, on suit le bord de la mer. Le Travancout, en 1718, failoit creuser dans les ierres un Casal de communication. De Coélan à Tay, Eglise aux Jésuites, tois quarts de lieue ; de-lu à Atiavaram, Eglise aux Jésuires,

Conseil à Cevlan ; il commandoit alors à Coélan, & se VOYAGE disposoit à partir pour l'Europe, ou il portoit, outre sa aux Indes Carre, des observations sur l'Histoire naturelle du Pays. Orientales . J'engagai le même Pere à tâcher de découvrir l'Ere qui étoit 11c. Partie. en usage chez les Malabares avant celle de Vaïpin & celle Ci.d.p. clxxix.

faite de la note de Coelan, & lui laissai quelqu'argent pour les Monnoies du Mayslour, du Maduré, de Cochin, &c. Car ma regle, dans les commissions, a toujours été de payer d'avance; & pour cela, comme mes fonds étoient très modiques, fouvent il a fallu prendre sur ma propre substance, & risquer des fommes affez confidérables.

Encore, si mes commissions avoient été exécutées : mais aucunes de celles que j'ai données dans l'Inde, n'a eu son effet. Ainsi, après avoir écrit de Surate à M. le Secrétaire Van Vechten, pour lui rappeller les commissions dont il s'étoit chargé, & lui faire part de l'état de mes travaux, je reçus de lui en date du 4 Novembre 1758, des complimens obligeans sur la découverte des Ouvrages de Zoroastre: mais il me marquoit avec les regrets les plus vifs, qu'il avoit souvent demandé au Syrien George les Manuscrits qu'il m'avoit comme promis ; & que celui-ci, après plusieurs belles paroles, n'avoit pas fait scrupule de lui dire tout nettement, que les Evêques ayant laissé ces Manuscrits à Antioche,

une lieue un quart ; de-là à Paront, grand Bazar de Maures, avec un Poste Hollandois gardé par un blane & quelques Cipayes, une lieue un quart; de-là à Edava, une lieue. Les Anglois ont une Loge dans ee dernier endroir. Sur le bord de la mer paroît une l'agode ronde, bâtie sur une petite montagne. De-là à Barklay . trois quarts de lieue. On voit dans ee dernier endroit, une montagne fort haute, inhabitée & célebre dans le Pays. De-là à Manpouli, Eglise aux Jesuites, trois quarts de lieue, de-là à Anjingue, un quart de lieue. Les Anglois ont dans cet endroit un Comptoir affez considérable. C'est aussi-là que réside l'Evêque de Cochin ; il le nommoit, en 17 (8 . Dom Clement-Joseph.

Manakoudi, Eglise des Jesuites, est à deux lieues d'Anjingue en-decà du Cap Camorin. Un peu en-deca du même Cap, on voit une autre Eglife, une Loge Hollandoife, & pres de-là, un Fort du Travancour, qui protege la muraille qui fere de limites à ses Etats. Cette muraille s'étend du bord de la mer, insque sur les montagnes. Elle a trois portes, dont l'une est sur le bord de la mer, l'autre plus loin dans les terres, la troisieme dans les montagnes.

Parpanadabatam, qui est dans le Nord de la troisieme porte, à une lieue & demie de la mer, sait le triangle, avec Coleche & Anjingue. C'est-là que demente

Cider. p. el. M. de Lanoye, dont j'ai parle plus haus. fute de la nore.

il lui étoit impossible de lui en remettre des Copies. De même, Vor AGE après deux Lettres écrites de Cochin & de Mahé au Pere Anastase au sujet de l'Original des Privileges des Chré- Orientales, tiens de Saint Thomas & des Monnoies de la Côte, je re- Ile. Partie. cus de ce Missionnaire des promesses qui n'ont pas eu de fuites. Aussi depuis, malgré les commissions que j'ai rifquées, n'ai-je jamais compté que sur moi-même, sans vouloir remettre au lendemain ce que je pouvois faire le jour même. Celui qui entreprendra la Traduction des Vedes ( si les circonstances ne me permettent pas de retourner aux Indes), doit avoir égard à ces observations. Dans un Pays, où la chaleur du climat est en quelque forte ennemic de toute application, la patience, sur-tout si l'Ouvrage que l'on entreprend est de longue haleine, accompagnée d'une activité soutenue, est le seul moyen qui puisse affurer le fuccès.

Je quittai Cochin le 25 Janvier 1758, muni d'une Lettre du Juif Elikh, pour le Chef des Maures de Panani, nommé Magdoud. On m'avoit dit que le Moudeliar de Balapatten près de Talichery, possédoit autresois l'Original des Privileges accordés aux Maures par Scharan Péroumal; & que depuis la destruction de cette Ville, ce Monument

étoit entre les mains de Magdoud.

Je m'embarquai à Matencheri dans l'Almedine d'un Maure qui devoit s'arrêter quelque tems à Panani, & me remettre à Mahe. Je laissai au Pere Anastasequelque chose que je le priai de présenter à Elikh pour le loyer de la chambre que j'avois occupée pendant douze jours. J'ai appris depuis, que ce Juif n'avoit rien voulu recevoir.

Je comptois être en quelques heures à Panani : mais je ne connoissois pas la lenteur de ma nouvelle embarcation. Les Maures, dans leurs voyages, mettent quatre mois, où les Européens n'en emploient qu'un. Au moindre vent, ils baiffent toutes les voiles, se rapprochent de la terre; & il est rare qu'ils reprennent leur course, que le tems ne soit fait. Cette maniere de naviguer assure les marchandifes qu'on leur confie; mais aussi elle ennuie terriblement un Passager. Il y avoit deux jours que nous tcVOYAGE aux Indes Orientales, Ile, Partie.

nions la mer sans avancer. Le mal de mer m'avoir empêché de rien prendre depuis Cochin. Las de me voir au même point, quoique le tems me parût passable , je priai le Mokodom de faire hisser les voiles. Mon empresfement le toucha peu. Dans un mouvement d'impatience, je le menaçai, mettant la main sur mes pistolets. Le dépit de voir Monsieur le Scheikh conserver sa gravité, sans donner même ordre pour la route, anime ma fureur; je le prens par la barbe. Ausli-tôt une vingtaine de Maures m'entourent en grinçant des dents. Il y en avoit plus de cinquante dans l'Almedine qui pouvoient facilement me jetter à la mer. Il est vrai que mon parti étoit pris ; les deux premiers qui m'eussent abordé, auroient payé pour les autres. Le Mokodom, plus sage que moi, se contenta de laisser exhaler ma fureur que le danger avoit un peu ralentie; il fit mettre une voile, & il fut résolu qu'on me descendroit vis-à-vis Panani qui étoit peu éloigné.

C'étoit en être quitte à bon marché, après l'affront que j'avoits fait au Mokodom ; je quittai ficerement l'Almedine, & m'embarquai dans une petite Tonne qui ne pouvoit contenir que le Conducteur & moi. Mon Domeflique m'avoit précédé avec mon petit bagage. Defendus à terre, nous cimes de la peine à trouver gire. Mon Tive découvrit enfin une mailon de Chrétien, la feule prefuqe qu'il y eût

dans l'endroit ; j'y fus reçus fort humainement.

Il y avoit à raindre qué dans une Ville foumife aux Maures, les gens de l'Almedine ne divulgaffent mon aventure:
heureusement ils ne le firent point. Du moins Magdoud, à qui je remis le foir la Lettre du Juif Eliki,
ne m'en témoigna rien. Ce Maure me reçut poliment, me
présenta des rairaichissemes en sucreties, me fit des offres
de service: ranis il vérifia le pronossite de M. d'Ardopolis,
en me répondant, Jorsque je lui parlai des Privilèges, qu'ils
étoient peu-êtreentre les mains du Sidi de Koélandi; il fallut me contenter de cette réponse. Le Moudeliar des Juifs de
Cochin m'avoit dit que l'Original des Privilèges des Maures étoit entre les mains de Mendikouttinaga. J'allai voir ce
Maure; il étoit en session de Mendikouttinaga.

cxciii

jours. Je vis bien que ce que cela signifioit, & regagnai, VOYAGE après avoir traversé le Bazar qui étoit rempli de Marchands, la paillotte de mon Chrétien, chez qui je passai la nuit.

Orientales . He, Partie

Le lendemain, je fis marché pour Mahé avec cinq Maquois, & m'embarquai dans leur Tonne. Je passai une nuit dans la Loge Françoise de Calicut, & poursuivis ma route pour Mahe, où j'atrivai le 19 Janvier, sur les huit heures du matin.

Je ne passai dans ce Comptoir que le tems nécessaire pour arranger mon voyage de Goa [1], & je priai pendant cet intervalle, M. Houssaye, Chef à Calicut, de faire écrire au Sidi de Koelandy au fujet des Privileges accordés aux Maures. Sur ce que le Pere Eusche, Missionnaire Carme de Mahé, me parla du Secretaire du Comptoir Anglois de Talichery, comme d'un homme poli & instruit, je le chargeai d'une Lettre qui n'eut pas d'autre suite. Je laissai vingt roupies au P. Emmanuel, Supérieur de la Mission, pour me faire copier le Dictionnaire François-Tamoul du Pere Beski, & quarante à M. Houssaye pour les Manuscrits que le Secrétaire Van Vechten pourroit lui envoyer de Cochin: cette derniere somme m'a été dans la suite rendue.

[1] Avant que de quitter Mahé, je copiai les observations sur la quantité de pluie tombée à cette partie de la Côte, faites par MM. Dupaffage & de Palmas. Ce dernier se servoit pour cela d'un seau de bois de Tek , bien lié avec de forts eereeaux de fer ; ce vale étoit rond , izit en cône tronqué renverlé , d'un pied de diametre par le haut, & contenoit un pied eube, quatre pouces d'eau.

Scion les Observations de M. Dupassage , il tomba à Mahé , pendant l'Hiver ( c'est, comme l'on sçait, à la Côte Malabare, la saison des pluies ) de 1743, c'està-dire, du t y Mai au 1 y Octobre, neuf pieds , deux pouces , fix lignes d'eau. La pluis la plus abondante fut de huit pouces , sept lignes & demie (le 29 Juin) ; & la plus foible alla à une demie ligne. En 1744, du 17 Fevrier au 14 Août, il tomba dix pieds, un pouce, deux lignes & demie d'eau. La pluie la plus abondante fut de einq pouces, trois lignes (le 13 Juillet); & la plus foible, d'une ligne. En 1756 il tomba a Mahe, felon M. de Palmas, du 8 Mai au 19 Septembre, neuf pieds, buit pouces, trois lignes d'eau. La pluie la plus forse fut de fix pouces, deux lignes, ( le 13 Juillet ); & la plus foible, d'une demie ligne. En 1757, depuis le 3 Mai julqu'au 23 Aout, il tomba douze pieds, once pouces, une ligne trois quarte d'eau. La pluie la plus forrefut de huit pouces , deux lignes (le 16 Juin); & la plus toible , d'une ligne.

VOY AGE aux Indes Orientales, He. Partie.

Je quittai Mahê le 13 Février 1758 ; & me rendis en Tonne à Ramataly. Je pris, dans cet endroit, une autre Tonne armée de cinq Maquois commandés par un Mokodom, & me mis en mer à la vuie des Pâles & des Pirogues Pirates qui bordoient la Barre. Le danger étoit affez évident. Pourfuivi par ces Pirogues, la feule relfource qui me restât étoit de m'échouer & de me fauver à terre; les Tonnes armées de ces Pirates prenant plus d'eau que la mienne: mais je brûlois de rejoindre mon frere à Goa. Je partis de Ramataly le 15 Février de grand matin. & me trouvai à midi à l'embouchure de la riviere de Kanserkora: mes Maquois s'arrêterent dans cet endroit, à cause des Pirates. Nous reprimes noter toute, à 8 heures du Gir, & arrivâmes le lendemain, 16, à Mangalor, à 6 heures du matin.

On compte de Kanferkora à Combelaye, Fort qui domine le bord de la mer, trois lieuse (environ quatre heures de chemin); de là à Magneceram, Aldée avec Bazar, quatre lieuse; [blus de cinq heures]; de-là au Fort d'Ollal, cinq lieuse; (environ fept heures). Ce dernier endroit est féparé du Fort de Mangalor par la riviere de cenom.

Mangalor est situé sur une riviere qui reçoit des embarcations du port de six à sept cents Candis : elle est dominée par deux Forts qui sont entre les mains du Canara; Pun, nommé le Fort Mangalor, est au Sud de la Ville; & l'autre, appellé Kodial, est au-delà de la Fétrie Portugaisse. Cette Fétrie, construire en forme de Fort, bat l'embouchure de la riviere : elle est garnie de quelques canons mal en ordre, & a été plusseurs sois, faute munitions, pillée & brûlée par les Angrias. Les Portugais, il y a plusseurs années, commencerent à bâtir un Fort dans le Nord de leur Féterie für une petite hauteur qui la commande: mais un coup de Canon qu'ils tirerent dé-là, ayant porté jusqu'à la Pagode de Koderce, le Canara sit cesser les vavas qui n'ont pas été repris depus.

L'embouchure de la riviere de Mangalor est maintenant près de huit cents toises plus Nord qu'elle n'étoit autrefois: la riviere a gagné & gagne continuellement de ce côté, où elle

a forme un Canal qui augmente tous les jours ; & il y a ap- VOYAGE parence que, dans quelques années, elle s'ouvrira dans le que Indes fond une embouchure plus Nord encore que celle d'à présent. Orientales, C'est le long de ce Canal qu'est située la Ville qui s'étend principalement dans le Nord. Les rues sont larges , & comme percées dans des hauteurs de fable rouge ; elles font remplies de Palmars murés joignans les maisons. Le Bazar, qui est considérable, borde le Canal : on y voir les Bankasals (les magasins) des Anglois, des Marchands particuliers, celui qu'avoient autrefois les François ; le ris se vend dans une rue séparée. Le Palais de Karnik Gouverneur de cette Ville en 1757, ne me parut qu'un

grand entourage en terre.

Mangalor est environ à quatre journées de Bedrour. ( trois journées de Patmar ), Capitale du Canara, & à vingt, de Satara, ancienne Capitale des Marates. Autrefois cette Ville étoit fort riche; mais les sommes considérables que le Canara en tire continuellement, l'ont appauvrie. Ce Prince, pour empêcher les Marates de piller fes Etats, est obligé de leur donner tous les ans cinq à six lacs de roupies, & augmente en conséquence les droits de Doüane. Par exemple, la courge de ris (de quarantedeux fardes), qui coutoit, lorsque je passai à Mangalor, vingt-quatre Pagodes d'or sur le terrein, & vingt sept, tous frais faits, payoit quatre Pagodes d'or de droit. Malgré cela, Mangalor étoit encore très-fréquenté par les Etrangers : on y voyoit beaucoup d'embarcations de Maskate Le commerce de cette Ville consiste principalement en bois de Sandal que l'on apporte de Bedrour, en poivre, en cardamom & en canelle d'une forte plus commune que celle de Ceylan.

Le Gouvernement à Mangalor est assez tyrannique. Lorsqu'un homme qui a plusieurs fardes de ris se plaint de ce qu'on lui en a volé une, il n'est pas rare de voir le Juge lui faire enlever le reste : mais les plaintes du Peuple percent quelquefois jusqu'au Prince, qui ordonne alors aux Gouverneurs de venir lui rendre compte de leur gession. C'étoit pour ce sujet, que Karnik alloit faire le voyage de Bedrour.

VOY AGE
aux Indes
Orientales,
11e, Partic,

On donne au Canara douze journées d'étendue en longueur, sur quinze en largeur. Lorsque je passai à Mangalor, le trône de cet Empire étoit occupé par un enfant de quatre ans, qui devoit son élévation aux galanteries de la Reine Douairiere. Cette Princesse accordoit ses faveurs à un des Grands du Royaume. Craignant pour elle le fort de fa rivale, dont le Roi du Canara avoit puni les débauches par le poison, elle s'étoit défait par cette voie de son mari. & avoit placé sur le Trône un jeune Prince du Sang Royal, à peine âgé de douze ans. Mais, lorsqu'elle le vit prendre lui-même connoissance des affaires, elle jugea à-propos de s'en débarrasser, & lui substitua le jeune enfant qui regnoit en 1758 : ce Prince se nommois Somehet. Au reste, lellibertinage n'est pas moins commun dans le reste de l'Empire. qu'à la Cour de Bedrour; car on ne peut regarder comme un simple usage national, la coutume chez les femmes de servir à cinq à six freres à la fois : les Canarins font Linganistes, & par-là plus portés que les autres Indiens aux actions charnelles de toute espece. Ils admettent la succession du Pere au Fils; en quoi ils différent des Malabares, chez qui le Neveu succède, ainsi que parmi les Toulous. Ce dernier nom défigne les cinq Royaumes fuivants, qui font maintenant foumis au Canara.

Le premier Roi Toulou, nommé Banguer, résidoir en 1738 à Nandera, struée à une journée de chemin au Sud de Mangalor : autresois cette derniere Ville dépendoir dece Prince. La résidence du sécond, nommé Chaauter, étoit à Morbidrin, à une journée de chemin à Þou-uprès, au Nord de Mangalor. Le troisseme, nommé Ciounter, tenoit de même sa Cour au Nord, à Tarkol, situé à deux journées de Mangalor; le quatrieme, nommé Adelair, à Moulouki sur une montagne, une journée & demie au Nord de Mangalor. Es Chrétiens ont une Eglisé à Moulouki; ce lieu est désendu par deux Forts-éloignés l'un de l'autre d'une demie-lieue; le premier élevé sur le bord de la mer; le sécond sur les montagnes. Le cinquieme Roi Toulou, nommé Mouller, réssoir au Nord à Calianapour, à deux journées de Mangalor. Au Nord de Catienapour, à deux journées de Mangalor. Au Nord de Cette der-

niere Ville, on apperçoit les ruines d'un ancien Fort en terre, qui étoit extrêmement vaste, construit par un des Rois VOYAGE Toulous; & près de la Croix des Miracles, on voit un au- Orientales, tre Fort détruit, qui, du Nord au Sud, s'étend presque Ile. Partie. jusqu'à la mer.

Au sortir de ma tonne j'allai rendre visite au Chef de la Féteric Portugaife, chez qui je pris quelques tasses de thé au milieu d'une Pepiniere de petits Negrillons qui l'appelloient leur Papa. De-là je me fis conduire à la maison du Curé des Chrétiens de Mangalor, où je trouvai un Canarin de qui je tirai quelques éclaiteissemens sur les lettres, les Giappecents jours, les mois & les années en usage dans le Canara. Mais personne ne put me donner de nouvelles de la prétendue muraille qui avoit manqué me faire releguer à Bedrour.

Comme j'avois peu de tems à passer à Mangalor, après quelques momens d'entretien avec le Curé de cet endroit, je pris un guide qui me conduisit à la Pagode de Koderete située dans le Nord, à une lieue à-peu-près de la Ville. On voit sur le chemin, à l'Est, une muraille fort basse, continuée affez loin fur les hauteurs. Cette muraille est de sable mêlé de terre & petri comme du plâtre : les murs dont les Canarins entourent leurs palmars, sont ordinairement de cette matiere.

L'emplacement de la Pagode de Koderete est Nord & Sud. Après la premiere porte, on rencontre deux Pagotins, l'un à droite & l'autre à gauche, qui sont à l'entrée d'une allée de deux cents pas, formée entre deux murs garnis de banquettes, & qui conduit à l'enceinte de la Pagode. Cette enceinte peut avoir deux cents pas en quarré; la porte est au bout de cette allée. On voit en dedans, à gauche, plusieurs cellules ou maifons pour les Brahmes. A droite, c'est-à-dire, à l'Est, sur une hauteur en terre où l'on monte par plusicurs degrés, on trouve un grand étang. Du même côté. vis-à-vis la porte de la Pagode, est un chandelier de bois couvert de lames de cuivre, haut de plus de cinquante pieds, & d'un pied & demi environ de diametre. La Pagode est une piramide tronquée par le haut, dont la baze peut avoir trois pieds de haut & soixante pas de diametre. Cette piramide est VOYAGE aux Indes Orientales , He. Partie.

comme partagée en deux par quatre couleuvres Capelles, dont les têtes répondent aux angles. Les quatre faces d'en bas présentent des éléphans ; sur celles du second rang, paroiffent, à l'Est, Lakhschimi; au Sud, Boani, semme de Roudra; au Nord, Comoradivi, fille Brahma; à à l'Ouest, Natjogui. Toutes les faces sont surmontées de la tête de Narzingue avec des cornes ; aux corniches, ce personnage paroît tout entier. On voit encore à l'Ouest dans l'enceinte, & à l'Est sur les degrés, de petites Pagodes. Au Nord, font les maifons des Brahmes. Ils font Linganistes, & me dirent que cette Pagode pouvoit avoir mille ans d'ancienneté; j'y vis un chariot de Jagrenat.

Je partis de Mangalor le 17 Février à neuf heures du foir. Le 18 à six heures du matin, la vue d'une Manschoue Malabare, me fit mettre en défense dans ma Tonne. A fept heures, je me trouvai devant la petite Capi, située à l'Ouest Nord Ouest; la mer entre cette Isle & la terre, est semée de rochers. La Côte suit le Nord Nord Ouest; de Mangalor à la perite Capi, elle est bordée de Palmars. A fept heures trois quarts, la grande Capi, rocher un peu détaché du bord de la mer ; l'enceinte forme un quarré couvert en paille, & dont les murs paroissent de terre : elle est protégée par un petit Fort percé de quelques embrasures. La Côte, toujours Nord Nord-Ouest, & garnie de Palmars : deux roches fur l'eau à une portée de fusil, une desfous. A huit heures, vingt minutes, grand rocher à une portée de fusil de terre. A neuf heures , cinq minutes , gros rocher & la Côte Nord-Ouest. A la vue de Carepate, nous fûmes suivis quelque tems par une Galvette de Pirates. On compte quatre lieues (ou un Gaon), de Capi à Carepate. Cette derniere Isle est une espece de montagne, éloignée de la terre ferme d'une demie lieue, & entourée d'un mur qui suit la pente du terrein, & est garni de tourelles, & d'une petite batterie qui domine sur la mer : on voit au Nord quatre petits rochers. A onze heures, rochers & petites Isles à une lieue de terre. A onze heures. dix minutes, deux rochers à une demi-lieue de terre. A midi, Poste de Barcour, sur le bord de la mer, accom-

pagné de paillotes: la Côte Nord Oucst, Ce dernier endroit est à trois lieues de Carepate. A midi & demi, Calianapour, VOYAGE Fort en terre avec trois baltions de front ; le terrein bas & Orientales , convert de Palmars. Les Chrétiens ont une Eglife dans cet Ile, Parise, endroit; la Côte Nord Nord-Ouest. A trois heures après midi (cinq lieues de Kalianapour) la Pagode de Koticere accompagnée de maifons. A quatre heures (une lieue de Koticere), Kondapour sur le bord de la mer : le Fort & le Bazar sont sur les montagnes. A quatre heures & demie, Barcelor, Fort Hollandois, avec une Eglise de Chrétiens. Près de cette Ville. les sujets du Canara révoltés, pilloient alors le Pays, blesfoient les Voyageurs & les Etrangers, pour que les plaintes portées à Bedrour obligeassent de les déchager d'un nouvel ci-de recevit impôt qu'ils ne vouloient pas payer : c'étoit une fuite du mauvais Gouvernement de la Reine du Canara. A cinq houres ( à une lieue de Kondapour ), Gonguely, dont le Fort est composé de trois bastions ronds, joints ensemble sur un rocher : les murs sont blancs, & se voyent de loin. La Côte Nord Oueft; les grandes monragnes Nord-Nord-Oueft, A Ouest Nord Ouest dans la mer, on rencontre quatre Rochers placés de suite, Est & Ouest, à deux portées de fusil de terre. & un cinquieme plus près de terre, & qui en paroît simplement détaché : la Côte est couverte d'arbres. À cinq heures un quart, grouppe de rochers formant dans la mer une espece d'enceinte Est, Ouest, Nord & Sud, propre à faire un perit Port : la Côte bordée de rochers à pic, & d'autres à fleur d'eau. A cinq heures, trois quarts, la Côte Nord Ouest. A neuf heures (a quarre licues de Gonguely), Naguinkate situé sur une riviere, & protégé par un Fort: le terrein est bas ; la Mer vis-à vis est remplie de rochers. A onze heures ( à deux lieues de l'endroit précédent ), Boindour situé sur une riviere; le Fort est dans le Sed sur la croupe d'une montagne: vis à-vis beaucoup de rochers dans la mer.

Pendant le reste de la nuit nous dépassames Syrour situé à deux lieues de Boindour, près d'une montagne, avec une petite riviere; Batckol, Fort construit à deux licues de là sur un rocher, avec une riviere; Scheraoli fitué deux lieues plus VOY AGE aux Indes Orientales, Ile. Partie,

loin sur une petite riviere, & garni de maisons & de Palmars; Mordeser, Fort construit à deux lieues de Scheraoli, sur un rocher qui avance considérablement dans la mer. Depuis Syrour, la Côte est comme coupée à pic dans des montagnes qui suivent le Nord Nord Ouest. Près de cet endroit, on voit une Isle assez grande, couverte d'arbres, &

Le 19 à huit heures trois quarts du matin, je me trou-

quantité d'autres petites.

vai à deux lieues de Mordeser, devant Moki, qui forme une Ance à-peu-près pareille à celle du Mont Delli. La Côte & les montagnes, Nord-Ouest; le Fort situé sur la croupe d'une montagne, descend en pointe sur le panchant. A neuf heures, douze minutes, Ance, rocher qui avance; autres rochers dans le Sud-Ouest de cette Ance, à deux lieues dans la mer. A dix heures trois quarts, Onor, à deux lieues de Moki, situé dans un fond, ainsi que la Loge Angloise : on n'apperçoit pas de la mer le Pavillon Anglois ; la riviere Vérifié à mon est dans le Sud. Vis-à-vis, au Nord Nord-Ouest, est l'Isle retour en1761. de Kooloudourouk, protégée par un Fort. Le Canara ne permet pas de passer entre cette Isle & la terre ferme, de peur qu'on ne sçache combien il y a de brasses d'eau. La Côre toujours couverte de montagnes. Onor est environ à dix cosses Sud de Gokorn, & à trois journées de Bedrour : les Chrétiens y ont une Eglise. On compte une lieue d'Onor à Rajoumendrig, Fort construit dans la mer à une demi-lieue de terre. A deux heures , quinze minutes après midi . ( à cinq lieues d'Onor ) , Kominta avec une riviere & une Eglife de Chrétiens : le Fort est sur une montagne, au bord de la mer. La Côte suit le Nord un quart Nord-Ouest, puis le Nord-Ouest & paroît former une Ance de plus d'une lieue. Les montagnes s'éloignent enfuite un peu du rivage jusqu'à Mirjau. A quatre heures, Mirjau situé sur

une riviere du même nom, fort profonde. Cet endroit et défendu par deux Forts, dont le grand est un peu éloigné, bâti sur une montagne, & ne peut être apperçu en mer. La riviere reçoit des Vaisseaux à trois mâts, quoique l'entrée paroisse embarrasse par les montagnes. A l'entrée édée d'une Ance sormée par les montagnes. A l'entrée

de

de la riviere, à droite, est une Vigic (un petit Poste); à gau- VOYAGE che, au pied de la montagne, on trouve de l'eau douce & des aux Indes paillotes: ensuite commencent des rochers qui s'étendent de . Orientales. l'Est à l'Ouest, après lesquels est une autre petite Ance dans le IIe. Parie. Nord Nord-Ouest. Les Pirates se mettent à l'abri de ces rochers, pour faire de l'eau dans la grande Ance; & passent pour cela fur d'autres rochers qui sont presqu'à fleur d'eau. Généralement toute la Côte est bordée de rochers. Audelà de Mirjau, est le Fort de Kagal, à quatre-lieues de Kominta; plus loin, on trouve une riviere à deux lieues en-decà de Gokorn. A cinq heures cinquante cinq minutes, Gokorn, à trois lieues de Mirjau, Pagode célébre, près d'une Ance dont la derniere pointe est à l'Ouest : le Chef des Brahmes de Gokorn se nommoit alors Segnasi Schamferipadé. A fept heures un quart, le Village & fa.riviere de Gangaoli; plus loin, à deux lieues de Gokorn, le-Mosgani, riviere qui sépare le Pays du Canara de celui du Sonde. La nuit, je passai devant Ankola, premier Fort du Sonde, à trois lieues du Mosgani. Ce Prince étoit alors en guerre avec les Marates.

Le 20, à deux heures du matin, je me trouvai devant l'Isle d'Anjedive, à six lieues d'Ankola, vis-à-vis d'une Ance, au delà de Belinguin. Cette sse apparient aux Portugais, & est assez bien fortisse: C'est où se sont les meil-

leurs bas de coton de la Côte.

Une lieue plus loin qu'Anjedive, est la riviere de Carvar. Cet endroit appartenoit autresois au Sonde qui y avoit fait construire une Forteresse; maintenant l'entrée de la riviere est entre les mains des Portugais, qui s'en emparerent à l'ocasion que je vais rapporter. Le tiens ceci de M. l'Evêque de Carvar. Les Anglois ayant d'abord été chassiès de cet endroit par le Roi du Sonde, obtinrent quelques tems après de ce Prince la permission d'y reprendre leur commerce ; ils construissent en conséquence des paillottes & des pandales pour leurs marchandise. Dans le même tems, les Jesities voulant faire une Procession folemnelle, requent défense de la part du Commandant Sonde, de passer dans un endroit qui étoit près de la Pagode du lieu. Ces Missionnai-

Tome I. cc

Orientales , IIe, Partie.

res ne crurent pas devoir prendre la défense à la lettre : VOYAGE ils se présenterent à l'endroit en question. Mais, voyant qu'on leur refusoit constamment le passage, ils retournerent à leur Eglise. Le Viceroi de Goa instruit des vexations que les Chrétiens souffroient à cette partie de la Côte & mécontent de ce que le Sonde avoit rendu aux Anglois la liberté du commerce dans ses Etats, déclara la guerre à ce Prince, & envoya une Fregate de Roi , s'emparer du Fort Pir gourou qui étoit à l'entrée de la riviere. Les Anglois gênés par-là dans leur commerce, furent obligés de quitter Carvar ; les Portugais les transporterent à Bombaye, & dans la suite, augmenterent considérablement le Fort de Pir.

A l'entrée de la Barre, on apperçoît d'abord deux Isles occupées par les Portugais; la premiere est la petite Simpi; le seconde, la grande Simpi, sur laquelle est une enceinte flanquée de bastions, qui cercle l'Isle par le bas. La grande Simpi est éloignée d'une demi-lieue du Fort Pir gourou, construit en terre ferme sur une montagne qui domine au Nord-Ouest l'entrée de la riviere. Ce Fort est garni de bastions, & communique à un Rempart qui descend dans le Sud Sud-Est , jusqu'au bas de la Mon-

tagne.

Je fus obligé d'attendre deux heures fur le sable au pied du Fort, pour avoir la permission de remonter la riviere jusqu'à Carvar qui est à une grande lieue de l'embouchure. J'arrivai dans cet endroit sur les neuf heures. Le Missionnaire du lieu, Carme Italien, nommé Evêque de Carvar, m'y recut avec cet air poli & aife que j'avois trouve dans M. l'Evêque d'Aréopolis. Il fallut accepter un petit déjeûner. Nous fîmes enfuite quelques tours aux environs de la Maison Episcopale qui étoit près de l'anciene Féterie Angloifc. Ce Prelat alloit partir pour Veraple, se faire sacrer par M. le Vicaire Apostolique. Notre entretien fut assez court : le tems me pressoit, & d'ailleurs un plus long séjour auroit pu inquieter les Portugais.

La riviere de Carvar vient du Nord, où elle a sa source, & va de l'Est Sud-Est à l'Ouest Nord-Ouest, puis à l'Ouch. Un bras de cette riviere tourne, à l'Est Nord-Est, la Maison Episcopale. Un peu au-dessous de l'Eglise, elle peut, dans le tems des pluies, porter de fortes embarcations. VOYAGE

Je quittai Carvar à dix heures vingt minutes, & laissai Orientales, à gauche, un peuplus bas, une Vigie du Sonde, près de IIe. Partie. l'ancien Fort. A dix heures vingt-six minutes, le lit de la riviere affez large; les montagnes dans le Sud; la riviere allant de l'Est à l'Ouest; le Fort de Pir à l'Ouest Nord-Ouest. Je pris ensuite le long de la Côte qui est Nord Nord-Ouest ainsi que les montagnes, & bordée de rochers : la mer couverte de petites Isles. A une heure après midi, la Côte Ouest Nord-Ouest, Ance, ensuite rochers coupés à pic, suivis d'une autre grande Ance presque fermée dans le Sud par des rochers, & terminée par une montagne; puis trois Ances dont les pointes à l'Ouest; les montagnes à deux heures de chemin de la Côte. Vue de la Barre de Carvar, la Côte femble ne faire qu'une seule Ance du Sud à l'Ouest. A quatre heures, Ance; les montagnes moins hautes au bord de la mer; la Côte va de l'Està l'Ouest Nord-Ouest: chaîne de montagnes une demi-lieue dans les terres, qui semble aller Est & Ouest. A sept heures, Boetakol, Village au milieu d'une Ance. A huit heures & demie a quatre lieues de Boetakol, le Fort de Cap de Rami, qui appartient au Sonde, sur la montagne de Kolgodou, au Nord de la pointe de l'Ance, A neuf heures & demie, à une lieue & demie de Cap de Ram, riviere d'Asolna qui sépare le Sonde des Portugais ; la moitié du Village est à ce Prince. & l'autre aux Portugais. Afolna est dans Salcette, Province qui peut avoir cinq lieues de long,

Le 21, à six heures du marin, la Côte me parut toujours escarpée & Nord Nord-Ouest. A sept heures, premiere Ance de Mourmogaon; trois Isles vis-à-vis; le fond de l'Ance de fable & garni de cocotiers. Au bas de la montagne qui forme le côté septentrional de l'Ance, dans l'angle est un Fort Portugais qui en bat l'entrée. A huit heures dix minutes, pointe du Sud de la seconde Ance de Mourmomon.

C'est dans cette seconde Ance qu'hivernent les Vaisseaux. Elle en peut contenir plus de vingt à l'abri de tous vents, excepte de celui de l'Ouest : le fond y est de très-bonne tenue. VOY AGE aux Indes Orientales . He. Partie.

Le Fort Mourmogaon est construit au pied d'une montagne a sez près de l'angle méridional de l'Ance ; il seroit mieux place à la pointe. La descente est pavée, & conduit, en tournant fur la droite, à une porte voûtée & profonde. Le parapet a peu d'épaisseur. A gauche sont les maisons des particuliers; & à droite du Fort, sur le panchant de la montagne, les magifins de ris de Goa. Aux deux tiers de l'Ance est l'embouchure d'un bras de la riviere de Goa, qui fépare l'Isle ou cette Ville est située, de la Province de Salcette. Cette Ance est encore défendue par le Fort de Sainte Marie Magdeleine, fitué au côté Septentrional, près de l'angle, & qui répond au Fort Mourmogaon.

A neuf heures vingt-cinq minutes, pointe du Nord de l'Ance: cette pointe avance beaucoup moins dans la mer que la premiere ; elle est défendue par le Fort de Nostra

Signora di Capo, & suivie du Port de Goa.

Trad. Frans.

of the East Ind. T.I. ch. & fuiv. Lettr. édif. Rec. xv. P. 47-49.

Il sussit de jetter les yeux sur le plan de la riviere de Goa, Chap. 27, 28 tel même qu'il se trouve dans les Voyages de Linschot . & trad frang p. dans la Relation des Conquêtes faites dans l'Inde par le Vice-Roi D. P. M. Dalmeida, Marquis de Castel-nuovo, Paris, 1749. pour voir qu'elle arrose un Paysenchanté. Malheureusement il est habite par le Peuple le moins propre à en faire valoir Voy. fur Goa la situation. Une suite de canaux dans l'espace de trois Tav. V. T.II. lieues, du Port à la Ville, varie le cours de la riviere de la le Rec. des maniere la plus intéressante. Les Portugais se sont prêtes à Voy. des Hol. cette distribution marquée par la Nature. Ces dissérens bras 2.636. & fuiv. de la riviere de Goa forment plusieurs quartiers très-peu-Hamilt. Acc. plés; les bords sont ornés de jolies maisons bâties des débris de celle de la Ville, que le manque de bonne eau ( à ce XXI. p.246, que l'on prétend) oblige d'abandonner. Les visites sont autant de promenades charmantes qui se font dans des ballons proprement décorés. Mais cette espece de dispersion est la mort du commerce, qui demande une communication plus aifée. Aussi des mains des Portugais a t-il passé d'abord dans celles des Arméniens & des Noirs, Maures & Gerels. Ensuire la crainte de l'Inquisition, fondée sur les injustices les plus criantes auxquelles de simples accusations, nécs de l'avidité, donnoient lieu tous les jours, a dispersé les principaux Marchands à Bacim, à Surate, &c. En 1758, je visa Goa un Brahme Marate (Vetuli Kamotin) qui, après avoir été long-tems en prison, n'en étoit VoyAGE forti qu'en livrant sa fortune, & en permettant à un de aux Indes ses fils de se laisser ordonner Prêtre.

Or entales . . He. Partie.

Les seuls alors qui fissent fleurir le commerce dans cette Ville, étoient les Procureurs des quatre Provinces des Jesuites. Maintenant que ces Religieux ont été chassés de Goa. ie doute que le commerce puisse s'y soutenir.

C'est pourtant, à parler exactement, le seul Port de la presqu'lile de l'Inde; & on peut y faire le commerce des deux Cotes, par mer & meme par terre. Pour cela, il ne feroit question que d'avoir la clef des montagnes, qui commencent à cinqlieues de Goa, & font très-faciles à garder. Je ne parlerai pas du commerce de Mozambique, Gouvernement indépendant de Goa à la Côte d'Afrique, où l'on porte de groffes toiles, & des vivres de toutes especes; & d'où l'on rapporte en échange, des Cafres, de l'yvoire & del'or. Goa a encore un petit commerce particulier, celui du Cachondé ; composé d'Alcassou de cot & de pastilles, qui se fabrique chez les Religieuses de Sainte-Monique : on en fait des bouquets, des grouppes de différentes formes, qui sont portés en Europe & dans toute l'Inde où le Cachondé fait partie du Betel.

Mais l'activité & l'exactitude que demande le commerce, ne sont pas les qualités dominantes des Portugais abâtardis de l'Inde. Trois ans avant que je passasse à Goa, le Roi de Portugal avoit donné des Privileges à une Compagnie Marchande, pour faire le commerce de l'Inde à Lisbonne. Un François, M. de Rocteuille, fut mis à la tête de l'entreprise avec plusieurs Subrecargues. On disoit à Goa que les fonds de cette Compagnie avoient péri dans le bouleversement de Lisbonne; ce qui l'avoit fait manquer avant qu'elle eut rien porté en Europe : d'autres prétendoient que le Chef avoit mangé le principal & les intérêts. Mais pourquoi cette Nation, autrefois Maîtresse de l'Inde, est elle obligée d'avoir recours à des Etrangers pour conduire son commerce? Il n'y a rien de plus infolent que les Douanniers de Goa, qui font foutenus dans leur tyrannie, parce

VOY AGE aux Indes, Orientales, Ils, Partie.

qu'ils paient par an à l'Etat 175000 féraphins (plus de deux cens mille livres). Ces Douaniers ont sous eux des Courtiers Gentils propres à se prêter aux procédés les plus iniques. Un Capitaine de Vaisseau, après avoir payé les droits, ne peut avoir ses marchandises dans ses magasins; les Courtiers de la Fazende (la Douanne) s'en rendent les Gardiens ou plutôt les Maîtres; & par-là obligent en quelque forte les Marchands de la passer aux prix qu'ils jugent à-propos de fixer. Joignez à cela les procedures, qui, par la multitude de Canarins qui font le métier de plaideurs , & vivent d'écritures, ne finissent jamais. Du tems du Colonel Pierre-Pont, Gouverneur de Salcettes, cette vermine eut l'impudence de se plaindre au Viceroi de la tranquillité qui regnoit dans cette Province, où ce sage François avoit en quelque sorte aboli les procès. Je ne parlerai pas d'un monde de Prêtres, Moines, Chanoines, &c. Noirs & Blancs: vraies Sauterelles des Colonies, où il ne faut que des bras pour fabriquer les marchandises, & des Vaisseaux pour les transporter. Les Moines mendians, Franciscains & autres. font les seuls qui paroissent être de quelqu'utilité : ils ne sont soufferts dans cette Ville, qu'aux conditions qu'en cas d'attaque, ils prendront le mousquet, & feront l'office de Soldat.

Goa, le plus beau & le plus pauvre Établissement de l'Inde, coûte par an plus de 300000 piastres au Roi de Portugal, qui y envoye souvent des sommes considérables pour les besoins pressans, & paye les appointemens des principaux Officiers. Le premier de ees Officiers est le Viceroi. Après lui est le Primat, puis le Chancelier, le Lieutenant Civil, le Lieutenant Criminel, le Procureur du Roices quatre derniers ne peuvent se marier eant qu'ils sont en place, mais ses concubines les dédommagent d'une semme légitime. Après eux sont le Capimine de la Ville, le Chef de la Fazende, les Capitaines Mar y guerre (de met & de terre). Jes Colonels, Capitaines, &c. de troupes de terre. Le Conscil du Viceroi est composé des quatre Officiers insérieurs au Primat & du Capitaine de la Ville, Les Affaires Civiles ou Régulieres vone au Lieutenant Civil; les Cri-

aux Indes Orientales .

minelles & celles qui regardent les Militaires, au Lieutenant Criminel. Quand les affaires le demandent, tous les Juges VOYAGE s'affemblent à la Case de Polvere où réside le Viceroi, Ce font les Canarins qui font l'Office d'Avocat & de Procureur. He, Paris,

Le Tribunal de l'Inquisition a maintenant pour President, un Prêtre féculier. Celui qui occupoit cette place me parut un galant homme, à son titre près. J'eus la curiosité de l'aller voir. Il me reçut avec beaucoup de politesse; & je sçus dans la suite que les Auto de set étoient devenus bien moins fréquents, & n'avoient plus pour victimes que quelques miserables Canarins coupables de crimes rares par-tout

ailleurs qu'à Goa.

La pauvreté du Gouvernement de Goa, paroît encore dans les appointemens qui font beaucoup plus foibles que dans les autres Comptoirs Européens. En 1758, il y avoit. dans cet Établissement, deux mille Européens, formant deux Régimens de deux bataillons chacun, commandés par deux Colonels ; une Compagnie d'Artillerie , & cinq mille Cipaves, dont les Capitaines étoient Européens. Les Capitaines ont seize roupies par mois, & les autres Officiers à proportion; aussi ne vivent-ils que de ris & de petit poisson. Les Soldats en usent assez familierement avec leurs Officiers. Dans cette Ville, un Signor Soldado est quelque chose; & généralement, lorsqu'ils arrivent d'Europe, les Portugaifes les voient avec plaisir. Il se trouve parmi ces foldats beaucoup de jeunes gens de famille, qui viennent dans l'Inde pour y servir six ans, & être faits ensuite Officiers.

On sçait qu'en Portugal, le Grade Militaire se marque par la pomme de la canne. Les Capitaines Mar y guerre de l'Inde la portent d'or; ils n'ont que cinquante roupies à terre, & cent en course : mais ils se dédommagent avantageusement de la modicité de ces Appointemens par les sommes qu'ils retirent des embarcations qu'ils escortent. ; aussi ne naviguent-ils que par faveur. Ils ont le pas sur les simples Capitaines de troupes de terre ; mais ils ne roulent pas avec les Capitaines Mar y guerre d'Europe; privilege dont jouis-

sent les Officiers de troupe de terre.

Voyageaux Indes Orientales , Ile. Partie.

Les Fregates que commandent les Capitaines Mar v guerre sont des Vaisseaux de einquante à soixante canons. Il y en a pour l'ordinaire deux dans l'Inde, & quelquefois quatre. Elles partent de Lisbonne en Septembre, vont hiverner à Mozambique, & arrivent à Goa l'année suivante. en Septembre. Elles pareourent ensuite la Côte, protegeant les petites Flottes de Marchands qui vont à Surate, ou dans le Sud, ou à Bengale, ou à Bassora; & retournent en Eu-

rope en Janvier.

Je reprends la description de Goa & des environs. L'entrée de la riviere, dominée par deux Montagnes, forme une Ance, ou un Port qui est défendu au Sud par le Fort de Nostra Signora di Capo, & par eclui de Gaspardie; & au Nord-Oueft, par le Fort d'Agoada, & par une Redoute construite un peu plus bas, au Sud Sud Est de ce Fort. Entrant ensuite dans la riviere, on trouve à droite une langue de terre séparée par un ruisseau, de celle où est le Fort Gaspardie. C'est dans cette partie de l'Isle de Goa qu'est situé le Palais du Primat. Paroissent (ou du moins, paroissoient en 1758) ensuite du même côté sur le bord de la riviere. les maisons de commerce des Jésuites de Goa & du Japon : puis le Palais de Panjin au-delà d'un petit pont, derriere les quel est le vieux Goa adossé à des terres actuellement inondées. Plus loin, est une levée suivie d'un petit pont qui conduit à Ribandar. On rencontre au-delà de ce dernier endroit de beaux Palmars qui aboutissent à la Case de Polvere où réside le Viceroi. Ce Palais est peu éloigné de Goa.

Sur la rive opposée, vis-à-vis le Fort Gaspardie, on voit celui d'Os Reyes; ensuite Verin & Betin, maisons de commerce des Jéfuites de la Chine & de la Côte Malabare, qui répondent à celles de Goa & du Japon; plus loin , à peu près en face de Panjin, Pourpanjin, derriere lequel est la Province de Bardesch; & toujours en remontant du même côté, l'Eglife & le quartier de Pen de France : là le continent est coupé par un bras de la riviere de Goa, qui vient de Mapía. Plus loin paroît le Fort Schouron sur une langue de terre, formée par le bras précédent & par une division

du même bras qui vient de Narva.

La

aux Indes

Orientales , He. Partie.

La riviere de Goa jusqu'à une demi-lieue de la Ville, a VOYAGE assez d'eau pour des Vaisseaux de soixante pieces de canon, déchargés; chargés, ils peuvent aller jusqu'à Ribandar qui est environ à une lieue de Goa. Cette riviere a sa source dans les Ghâtes d'où elle coule jusqu'à Ganjin, en suivant l'Ouest Nord-Ouest. Cet endroit est environ à une journée de Goa & dépend du Bonfolo; l'eau y est douce : c'est de-là que l'on tire le Tek & les autres bois de construction. Depuis Ganjin, la riviere de Goa coule dans l'Ouest & le Nord-Ouest. Elle se partage à l'Isle Saint-Estevan en trois bras.

Le principal de ces bras coule dans le Sud, le Sud Sud-Ouest, passe devant Goa, & suivant ensuite l'Ouest & l'Ouest

un quart Sud, va se décharger dans la mer.

Le second bras de la riviere de Goa passe par derriere Narva, arrose le Nord de la Province des Bardesch, & rentre, fous Schouron, dans le lit du premier bras. Narva, dont je viens de parler, est une petite Isle à l'Ouest Nord-Ouest de Goa, qui est défendue par un Fort, & où le Viceroi a une maison de plaisance. A une heure de chemin de Narva est le Fort Bitchoui. Allant dans l'Est, à une heure & demie de ce dernier endroit, on rencontre Sankeli, suivi des montagnes & du Pays du Bonfolo. A deux heures de Sankeli, est Ouspaha, Aldée dépendante d'un des Dessays particuliers qui relevent de ce Prince. Les terres des Bonfolos s'étendent l'espace d'une journée de chemin jusqu'aux grands Ghâtes: les Zamboteys occupent ensuite un terrein d'une demi-journée, qui est borné par le Pays des Marates. Au Nord Nord-Ouest de Goa, à trois heures de chemin, est le Fort de Coloualle, près duquel est le Basar de Mapsa. Au Nord-Est à deux lieues & demie, est Alorna; ensuite commencent les terres du Bonfolo.

Le Troisieme bras de la riviere de Goa forme, avec le premier, l'Isle où cette Ville est située, en descendant de l'Est par le sud dans l'Ouest, où il se décharge dans l'Ance de Mourmogaon, au dessous du Fort de Sainte-Marie-Magdeleine. L'Isle de Goa est défendue par plusieurs Forts construits sur les bords de ce bras ; le plus près de la Ville est Aujin. A une demi-heure de-là, tournant au Sud-Est on rencon-

Tome I.

aux indes Orientales , He. Partie.

tre le Poste de Samras, devant lequel est l'Isle de Comarion dépendante des Portugais. Au-delà de cette Isle, sur la terre ferme, est l'Aldée de Marsel qui appartient au Sonde : le reste du Pays jusqu'à Ponda, qui est à cinq heures de chemin de Comarjon, étoit, en 1758, entre les mains des Marates, fur lesquels les Portugais ont repris Ponda en 1763. Du Poste de Samras au Fort de Saint-Jago, il y a une demiheure de chemin. Ce dernier Fort est à une heure de celui de Saint-Laurent, après lequel le bras fur lequel il est situé se divise en deux canaux ; l'un se décharge dans l'Ance de Mourmogaon; l'autre prenant dans l'Est Sud-Est., borne, à l'Est, la Province de Salcette. On voit sur ce second canal Raschol, Fort Portugais, à deux heures de celui de Saint-Laurent, & plus bas, à une demie journée du même Poste, Jamaoly, Fort du Sonde. A une heure de-là, descendant dans l'Ouest, on rencontre Coucouly, Fort Porturais actuellement détruit & situé à une demi-lieue d'Ofolna, dont la riviere, qui s'étend peu dans les terres, fépare, comme je l'ai dejà dit, le Domaine des Portugais de celui du Sondé.

Ci.d.p. cciij.

On voir, par la description précédente, que le territoire de Goa est enclavé entre le Sonde, au Sud ; le Bonsolo & le Marate, à l'Est & au Nord, & la mer à l'Ouest. [1]

[1] Le Roi de Sonde en 1758, se nommoit Imlisadaschiou. Ce Prince étoit àgé de près de soixante ans, avoit quatre freres, point d'enfans mâles, & une seule fille qui étoit alors veuve: sa famille étoit sur le Trône depuis fort long-tems. Il avoit un Ministre habile nommé Adikary & manquoit d'ailleurs de bons Généraux. La Capitale du Sonde est dans les Montagnes au Sud-Est, à six journées environ de Goa. Au-dela de ee Royaume , dans l'Est , font les Etars des Marates , & à treize à quatotze journées de Goa, ceux du Nabab de Schanont. Autrefois le Bonfolo & le Sonde relevoient de ce Prince : maintenant e'est au Marare que le Sonde paye ce tribut. Nana voulut en 1756 attaquer le Nabab de Schanour, sous le prétexre de quelques Conquêtes qu'il avoit faires ; Moraro se joignit au Chef Parane 3 & ils auroient tons deux défait Nana , fi ce dernier n'eûr appelle Salabedzingue à son secours : en 1758 ils étoient sur le qui vive. Le Souverain de Kittour. (le Neveu de Malappa), Ville située dans les montagnes à huit journées de Goa, relevoit alors du Nabab de Schanour.

Le second Prince voifiu des Portugais est le Désaye ou Conducteur des Bonsolos : ce Peuple parle Marate. En 1758 , le Défaye éroit un enfant de dix ans, fils de Ramichendrefaont, mort deux ans auparavant. Sa famille étoit en place depuis environ foixante ans. Il avoir pour premier Ministre Devasinin , homme d'alprit; & Delvi , pout premier Général. La Capitale de ses Etats est Wadi , à deux journées d'Alorna dans le Nord de Goa.

Au-delà du Bonfolo, font les Marates, dont la Capitale actuelle est Ponin

Je reprens la suite de mon Voyage. Je trouvai mon frere Voyage à Goa logé chez M. Jalama, un des Subrecargues de la Com-

Orientales , Ile. Partie.

que j'aurai occasion de faire connoître dans la suite. En 1768, ils avoient, pour Roi légitime, Ram Rajah, Prince de Caste Marate, & âgé de vingr-cinq ans : Nana, son premier Ministre & Chef reel des Marates, le tenoir renfermé avec Schantarabaye, sa tante, Princesse de quarante-cinq ans, dans la Fortesesse de Satara, firuée fur une monragne, dont les troupes cercloient le pied & les avenues. Ram Rajah étoir fils de Schah Rajah mort quelques années auparavant. Le pere de celui-ei étoit Sambadji Rajah qu'Aureng-Zeb mena prisonnier à Dehli-Là le Morol lui fir offrir la vie , à condition qu'il embrasseroit le Mahomérisme. Sambadii refusa de se rendre à la proposition d'Aureng-Zeb, ajoutant qu'il ne le feroit pas, quand ce Prince lui donneroit en mariage sa fille Bigmi. A ees paroles, Aureng-Zeb ordonna qu'on lui coupa la langue, & le pressa une seconde fois de se faire Musulman. Sambadji fir par écrit la même réponse, après laquelle on lui trancha la tête ( selon quelques uns , Sambadji étoit Soubehdar de Dakken ; aureng-Zeb le fir clouer à son Trône, & scier par la tête ). La fille d'Aureng-Zeb prit en amitié Sehah Rajah, qu'Aureng-Zeb avoir amené à Dehli avec Sambadji ; & ce Monarque lui rendit le Trône de son pere. Sambadji étoit fils de Sevagi, qui, fur la fin du dix-feptieme ficele, étoir Chef des Marates, & a pillé plufieurs fois Surate.

Schah Rajah, eut huit Ministres, qui, par eux-mêmes ou par leurs Descendans, ont partagé ses Etats. Tous sont morts, excepté le quatriéme. Le premier de ces Ministres Sirpotirao Pretinidi, e'est-à-dire, Chancelier, éroit de la Caste de Bothou ou Brahme ; il a laissé un fils qui est en démence. Schah Raiah avoir eu d'abord pour Général à Satara (ou pour premier Ministre) Indourao Gourparé -Mamlakar Maduré (c'est-à-dire, du Royaume de Maduré), de Caste Marate. Son second Ministre éroit Nararam Schenvi, qui a laissé un neveu actuellement sans emploi ; le troisieme, Maïpotirao ; le quatrieme, Bagirao baoda, qui en 1758, vivoit tranquille & retiré des affaires, à Colapour dans les montagnes, à neuf journées environ de Goa, avec Sambadji, coufin germain de Schah Rajah, Le einquieme Ministre de ce Prince étoit Baji Bollalrao, mort en 1742 ; le sixieme Ananjipont, fils de Detopont, mort Pesevé, c'est-à-dire, Conducteur ou Connetable : le feprieme . Candodji Davada. Le nom du huitieme m'est inconnu : peutêrre est-ce Indourao Gourparé.

Ce dernier Chef Marate eut pour fils Schedoudji Gourparao qui a laissé trois enfans; le premier, Ananderao, mort jeune; le second, Moradji Gourparao; le rroisieme, Soubandji Gourparao, qui en 1758 vivoit avec son frere. Celui ci que nous nommons Moraro, étoit alors un des Chefs Marates. Il avoit son appanage près de Siringpatnam, Capitale du Rajah de Maiffour ; & étoir avec fon agmée à Soubremani , Pagode fituée entre Bedrour & Siringpatnam.

Baji Bollalrao, cinquieme Ministrede Schah Rajah, a eu un frete nommé Tche-menanji Apa, qui a fair la Conquête de Bacim, de Tanin & de plusieurs autres Établiffemens Portugais dans le Nord de la Côte. Ce Chef Marate a laiffé un fils, nommé Sodoba, qui périt en 1761 dans la défaite des Marates pres de Singar. Les enfans légitimes de Bagi Bollalrao font Bagi Nana & Ragoba; ce Chef Ma-

rate a austi laisse un fils naturel , Musulman , nommé Schamschit Bahadour , que Nana evoya en 1757 à Dehli avec Ragoba & Malargi Holkar, L'armée Marate . composée de 80000 chevaux, étoir sous les ordres de Ragoba. C'est Schamschir Bahadour qui a dérrôné & enfuite rétabli le Mogol Alemguir fani.

Baiagirao, Chef réel des Marates en 1758, & connu dans l'Inde fous le nom de Nana, n'étoit proprement que le Peseyé ou Connétable de Ram Rajah : mais il d d ii

VOY AGE aux Indes Orientales, Ile, Partie pagnie Portugaife, qui habitoit le Château de Panjin. La joie que je ressentis, en l'embrassant, fut bien diminuée par

s'étoir tendu iodépendant, & tenoit fa Cour à Ponin. Ce Prince avoir plusieurs fils, l'un desquels nommé Vitwafrao, tut envoyé lur la fin de 1777 dans le Guzzante, & perdit la vec not 7 n° à l'affirir de Singar. Se Principaux Licutenans feotiores 3º. Desaji Schinna, détaché lur la in de 1777, avec vingt mille Cavaliers pour répoinder la mée de Rupoba a x². Dananquitacktur, envoyé un commencement de 1777 dans le Courante avec quarante mille chervans; 1°. Balo Vandrao, envoyé dans le poudinke, d'attaché dans le nôme tent pour le même endoir avec une armée. Se autres Généraux étoient Valtwartao, le fils de Ragogi-Bonfolo, Gopalrao, Emangis-Schinna.

Vers le milieu de 1777, plufeuur Cheff Maratet abandonneten Nana, & fe joignitent à Salabetringue; Gavoir / Ragogi Sindo , Dumangigai kewada, avec Ion fils, le flit de Condolyli Dawala, Ceptueme Ministre de Schah Rajah, Le sabubh du Dekan, ou du moinis M. de Bulli, Ioripeu Gonaratée étoir Liu e Ganga, dans le Royaume de Mouguiparan, avoit avec lui ces quaire Cheff Marates, Sultan Djiim Holkar, Rajah Ram (chandret, Luktícheman Kandaguela, & Balaroijanoii, in

Les Marace Linganités formétivifé comment deux Callégafe de Marace Linganités formétivifé comment deux Callégafe de Marace Linganités formétiques de la trois raise fine le front perpendiculaire à la ligné et y par l'autre le poute le trois raise fine formétiques de la commentation de la commentati

Telles son les Paissances qui, par terre, ressertent et menacent les Porrugais. Les ennemis contre lesquels ils ont obligés de déséonde leurs Vaissaus manchands, sont les Pirates Bousolos; ceux de Melondi qui ont un Fort construit, dans la met; seva de Gria, Fornettes prife en 17.9 spar les Marates sidés des Anglois; les Pirates de Colab, de Rajpouri; les Marates de Bacim, des environs de Smbaye; les Techonias, & les Sangans quo not des Fortsau-échi de Dia.

Tous ces désails m'ont été doonés par Vetufi Camotin & par Ansafinay, Courtiers Marates, que l'avois occasion de voir à Panjin. C'étoit le feul fruit que je pusse itter de mon séjour à Goa ; Colonie la plus ennuyeuse qui soir au moode pour

no François même foiblement fage.

Le même Veuuf m'écrivit lei différens Alphabes en ufage chez les Marates échez les Cansims. La mache de cous est Alphabest pareille àcelule du Tamoul. Dans les Ouvrages qui traiseot de la Religion, les Marates si fervent des Carafleres Samkreauns. Les leures de l'Alphabest Canaro de Marate Cannonie, font un carafleres du Brahme de Kanferkora font plus roods, les traits en font plus milés, sin fin que dans l'Alphabet que me donna à Onor, en 1744, l'Interprée Noir de la sin fin que dans l'Alphabet que me donna à Onor, en 1744, l'Interprée Noir de la

nexj. ainfi que

Loge Angloife.

Les Chiffres Marates & Canarins sont, à quelques traits près, ceux du Guzarate, 
Les noux des nombres sont aussi les mêmes. Les mois & les années ont les mêmes 
nonns chez les Marates, les Canarins, les Malabates, & en genfreit chez toustles 
Indiess qui portent sur la êtée la perite rousse de chereux nommée Sindi: Il n'y a 
sroptement de distfrance que dana la prononciation.

la résolution où je le vis de partir incessamment pour Surate.

Le desir de se rendre promptement au lieu de sa destination

ve ludes

VOYAGE aux Indes Orientales, IIe.Partie.

## Noms des fept jours de la semaine.

Adito. Somo. Magollo. Bodis. Gourou. Soukrou. Senis. diter. Somervar. Mangalevar. Boudouvar. Brasparivar. Soukravar. Senis. d

Seni, Marane. Senvar, Canaria.

## Noms des Mois.

| Avril.              | Mai.                  | Juin.     | Juillet.              | Août.                | Septembre.               |             |
|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Teheitrou.          | Vaifchako.<br>Viilak, | Djettou.  | Afchad.<br>Afchardbé, | Sravanna.<br>Sravan. | Badrapada.<br>Bahdrepet. | Mar.        |
| Odobre.             | Novembre.             | Décembre. | Janvier.              | Février.             | Mars.                    | Can         |
| Afuino.<br>Afvidjé. | Katriko.              | Margacir. | Poulcha.              | Mago.                | Falgouna.                | Mar.<br>Can |
| Tax Inner J.        | C                     |           | min de la Y           |                      | alafaamana E             |             |

Les jours du mois se comprent du premier de la Lune au 14 inclnsévement. En Canatin, Sauché paroite, Soudée às, Soudée tet, Soudée tet, Soudée veut Ces-Cet-à-dite, Le premier de l'apparition de la Lune, le fécond, le troissime, le quatriéme; ensure la pleine Lune, Bala, puis on compre le premier, le sécond ve. de la pleine Lune; jusqu'à la nouvetle Lune, plos Paroite, solois vie, amb

## Cycle de soixante ans.

1º. Probhâva. 2º. Vibava. 3º. Soukla 4º. Promodé. 3º. Pradjopatti. 6º. Anguira.
Prabava. Vibava. Soukra. Promodah. Predjopatha. Anguira.
Primoker. 8º. Bhava 9º. Iva. 10. Dhatha. 11º. Ifchoura. 12º. Boudaun.
Stimoka. Bhava 1º. Ivé. Dabrou. Ifvaren. Boudaun.

13°. Paremarti. 14°. Vikram. 13°. Rouchavé. 16°. Tchitravanum. 17°. vobhanum. Framdt, Vikrame. Viff. Kitere behnou. Souabalmou. 18°. Tarounin. 19°. Parchyirn. 12°. Veit. 21°. Sarvaditta. 21°. Sarvaditta.

Tarenam. Parteva. Veïa. Sarva djitou. Sarva dahri. 23°, Virodi. 14°, Vikront. 25°, Keré. 16°, Nandanam. 27°, Vidjeria. Virodi. Vikronthou. Kara. Nandanam. Vidjeia.

28°. Djea. 29°. Manmat. 30°. Dormori. 31°. Iemolammi. 32°. Vilambi. Guista. Dourmoki. Imvelambi. Vilembi. 35°. Vikari. 34°. Scharweri. 35°. Pallaw. 36°. Sobakrouta. 37°. Soufakronta.

Vicari. Saloueri. Pallava. Souvakroutou. Schobakroutou. C 38°. Virodhi. 19°. Vifchwa vafou. 40°. Paravo. 41°. Palcvangué. 41°. Kilakia. J Khrodhi. Vifbavafon. Parabeya. Facyaspha. Kilka.

Nicolni, Villouvalon, Varadakrouta, Factangha, Kirka. 43°, Somao, 44°, Sadarana, 45°, Varadakrouta, 46°, Peridavi, 47°, Paramadhi, Saomian, Sadarenaog, Virodhi kercou, Peridhavi, Pramaticha, 18°, Anandé, 49° Rakichece, 50°, Naili, 51°, Pinguele, 52°, Kalioukié,

48°. Anandé. 49° Rakichece. 50°. Nall. 51°. Pieguele. 52°. Kalioukić. Aanaoa. Rakcheta. Nal. Fengala. Kaleakkhi. 53°. Schiddarthi. 54°. Roudré. 55°. Dourmouri. 56°. Doudoumbi. Siddarthi. Tavoudri. 50°. Doudoumbi. Dondest.

Siddarthi. Raveodri. Dourmonti. Dondevi. Cer. 17°. Rodera degari. 58°. Raktakfehi. 59°. Krodasan. Kichela, Car. Resakfehi. Krodasan. Kichela, Car.

Lorfape le Cycle est actevé on recommence à la premiere année Probhèvo de Le Mairats ajouent rous les trois ans à leur année un mois appellé Adios-L'Époque la plus générale à la Côte, furous ches les Altraoment, est celle de la mort du Kyshi Solouan (en Maislante, s'hédingeangéhésan), s'éon le Toppye mort d'Argha Solouan (en Maislante, s'hédingeangéhésan) s'éon le Toppye mois Visits de l'an 163 de ce Ráph foile hépar rébakur kiji tim mene vijfst reur mois Visits de l'an 163 de ce Ráph foile hépar rébakur kiji tim mene vijfst reur d'Argha Asleman fri sind lis mort de ce Râph noble à l'an 5 de l'Eschétiane.

Mar

 $V_{OYAGE}$ aux Indes Orientales . It. Partie.

ne lui permettoit pas de rester plus long-tems à Goa; trois jours après mon arrivée dans cette Ville, il prit la route des Etats du Bonfolo & du bord de la mer , & arriva heureuse. ment à Surate au bout de trente jours d'une marche fort fatiguante.

Rien ne fut plus monotone que la vie que je menai à Goa. Dans cette Ville, on ne peut voir les femmes sans intrigue ; la fociété des hommes , Laïcs & Eccléfiastiques , y est souverainement insipide, & celle des Moines dangereuse.

note.

Ci-d. p. ccxij. Aussi, après avoir reçu de Vetusi Camotin . & d'Antasinav. Courtiers Marates, le peu de connoissances qu'ils voulurent bien me communiquer, ne m'occupai-je que des préparatifs de mon Voyage, qui devoit être plus long que celui de mon frere, parce que j'avois dessein de passer par Aurengabad. Dans l'intervalle je rendis quelques visites à Dom Lopes, dont le Pere avoit été Gouverneur de Goa en l'absence du Viceroi ; ce Gentilhomme se piquoit de faire politesse aux Etrangers. J'allai aussi voir le Secrétaire Carvalho, que l'on m'avoit dit posséder quelques Cartes du Pays; il me communiqua le plan de Bombaye & celui de Gria, dont je tirai copie. De petites courses à Mourmogaon trad. franç. & à la Ville de Goa, dont l'objet étoit de m'assurer de la

Hift.desGuer. de l'Inde ; T. 11. p.468.

position de ces lieux, quelques promenades aux environs de Panjin, & la lecture des Decades de Barros, que Dom Lopes m'avoit prêtées, remplirent le reste de mon tems. J'assistai un jour au Sermon d'un Prêtre Canarin, qui mit saus façon la Sainte Vierge au-dessus de J. C. parce que dans l'ordre de la Nature la mere est au-dessus du fils. Je vis à Goa le tombeau de S. François Xavier, dont plusieurs Voyageurs ont donné la description, & ne pus m'empêcher d'admirer la Maison des Jésuites, édifice superbe, qui auroit pû figurer en Europe avec les plus belles Maifons Religieuses.

Lorsque mes affaires furent arrangées j'allai prendre congé du Primat & du Chancelier qui faisoient conjointement l'office de Gouverneur, en l'absence du Viceroi, que l'on attendoit d'Europe. Je ne pus voir que le second, qui réfidoit à Narva; encore eus-je bien de la peine à le

tirer pour un moment de son Sérail.

Muni des Passeports nécessaires & de petites Lettres de ... Change d'Antalinay, l'une pour Narapnek, fameux Saukar Voyage d'Iadevar; l'autre pour Ingana Baniande Ponin, je partis en- aux Indes fin de Goale 23 Mars 1758, pendant la femaine Sainte. J'a- 11e. Partie. vois pour guide un Canarin qui devoit me conduire jusqu'à Aurengabad, & mon bagage étoit porté par un cheval d'affez pauvre mine, mais excellent pour les montagnes, & qui au besoin pouvoit encore me servir de monture, parce que la charge de mon corps étoit fort peu de chose. La vie que je menois depuis quatre mois ne m'avoit pas donné d'embonpoint, & l'officieux Portugais chez qui je passai le Carême à Goa, m'entretint dans le même degré de légereté, par un éternel & unique ragoût de petits Concombres , . rehausse tous les huit jours d'un petit plat d'œufs. Je paffai la premiere nuit à Comarjon, vis-à-vis le Poste de Samras, dans la maison d'Antasinay.

Le lendemain 24, je gagnai la terre ferme, à l'Est, où est l'Aldée de Marfel, dépendante du Sonde. A une lieue de Marfel est Orgaon; la route est ensuite dans le Sud. On compte d'Orgaon à Tourin une demie lieue; delà à Bom, une demie lieue; de Bom à Maddol, une lieue. Entre Bom & Maddol s'éleve à plus de cent toifes une montagne affez roide, qui est pavée régulierement de haut en bas de grandes pierres; il n'y a pas d'intrépide qui osât la descendre à cheval. Le sommet de cette montagne présente le plus beau point de vûc. On découvre de-là le cours de la Riviere de Goa, les Pays qu'elle arrose & les dissérens Postes qui la défendent. Je voulus me dédommager de l'ennui que m'avoit causé cette Ville maussade, en contemplant à mon aise la beauté de sa situation. Je vis au Nord la Province de Bardesch, au Sud celle de Salcette, qui donne les meilleurs fruits de l'Inde, les mangues, entr'autres, les figues bananes & les Ananas; au milieu, l'Isle de Goa précédée d'un beau Port, le seul de la presqu'isle, & adossée à une Ance dans laquelle les plus grands Vaisseaux peuvent fe tenir en tout tems ; & à l'Est les montagnes où j'allois entrer & qui ouvrent le Commerce de l'Inde entière. Je regrettai, en m'arrachant à ce spectacle ravissant, que Goa ne fut pas habité par d'autres hommes.

Orientales .

aux Indes Orientales , He. Partie.

On voit à Maddol une Pagode dont la Tour est à étages VOYAGE & ronde en forme de Lingam. Au-delà de cette Aldée est une autre montagne pavée qu'il faut passer pour se rendre à Ponda, qui en est à deux lieues. Je m'arrêtai à la porte de cette Ville, sous un Angar de paille, ouvert de tout côté : de-là je considérai le Fort qui est bâti sur une montagne, & en suit la pente dans l'Ouest. Du côté du Nord on l'appercoit d'une demie lieue. La porte est à l'Ouest ; l'Aldée à peu près est Ouest. Il pouvoit y avoir alors dans le

Fort 3000 Marates.

Tandis que j'étois sous mon toît, le Canarin qui me servoit de guide porta mes Passeports à l'Agent des Portugais, pour qu'il les montrât au Gouverneur de Ponda, & me fît expédier les Dastoks nécessaires pour le passage des montagnes : mais ce jour-là ni le suivant (le 25) il ne sut pas possible d'avoir d'Audience du Commandant Marate.

C'étoit alors le Simgat, Carnaval des Gentils, qui dure deux jours. Le premier, le travail est défendu, les Tribunaux font fermés, le vol & autres crimes font impunis. Le Peuple se barbouille & fait comme parmi nous mille folies. Il arrête les Passans, les dépouille, court par bandes dans les rues ; personne n'a alors l'imprudence de laisser sa porte ouverte. Comme j'ignorois jusqu'où alloit la licence du Simga, je me contentai d'attacher mon cheval par les pieds, & la nuit venue, je m'endormis tranquillement. A peine avois-je pris quelques heures de repos, qu'un petit cliquetis me réveilla ; c'étoit le bruit du harnois de mon cheval qu'un habile Linganiste alloit enlever avec l'animal même, dont il avoit détaché les quatre pieds. Je n'eus que le tems de sauter sur mes armes ; le filou décampa au plus vîte, & cc petit accident me rendit plus précautionné.

On peut bien penser que la journée du 25 me parut mortellement longue. Enfin , le 26, mon Passeport fut trouvé légitime ; j'allai rendre sur les dix heures visite au Gouverneur Marate qui sortoit du bain, & il me fit expédier les Dastoks qui m'étoient nécessaires. Restoit après cela la Douane dont il falloit me débarrasser. Je craignois pour mes papiers. En effet j'eus besoin d'appeller, comme à Dekle,

l'Astronomie

exxxiv.

l'Astronomie à mon secours. Les bastions ronds du plan de VOYAGE Gria furent convertis en phases de la lune ; & avec une aux Indes roupie de présent, on m'en crut sur ma parole. Je sa- Orientales, crifiai à l'humeur soupconneuse des Douaniers, une Lettre Ile. Partie. cachetée qu'une Portugaife de Goa m'avoit donnée pour l'Armée Françoise du Dekan, ne supposant pas qu'elle dût parler d'affaires d'Etat. C'étoit peut-être une indiscrétion: mais il auroit fallu attendre qu'on l'eût traduite en Marate. & j'étoit pressé de partir.

Je quitrai Ponda sur les onze heures, au fort de la chaleur, & m'enfonça dans les montagnes qui, au commencement étoient peu élevées & couvertes d'arbres. A deux lieues & demie de Ponda, je rencontrai un Tchoki; à une demi-lieue de là, la riviere de Carndella, qui pendant l'hiver se jette dans la mer; & une demi-lieue plus loin, la petite riviere de Tchounor. A une lieue de cette riviere, coule le petit Nirengal qui, pendant les pluies, se décharge dans la mer. La route Sud Sud-Est & Sud-Est. Nirengal. Aldée actuellement détruite, est à une demi-lieue du Tchoki précédent. Au-delà on rencontre un autre Nirengal, fuivi, un peu plus loin, d'un troisieme Nirengal. Cela fait, avec le Nirengal dont je parlerai plus bas, quatre bras de riviere qui se réunissent à Nirengal. Près de cette Aldée le Nirengal n'est pas guéable.

Le 27, je me mis en route à deux heures du matin, pour pouvoir me trouver au commencement du jour au pied des Ghâtes. Le chemin me parut assez beau, au milieu d'un Pays plat. Après avoir fait une lieue je rencontrai le grand Nirengal qui, dans le tems des pluies, est une riviere considérable. A une demi-lieue delà est Ouklouas, Aldée détruite, à droite de laquelle coule une riviere; plus loin, on voit un étang: la route toujours dans les bois. A une lieue & demie d'Ouklouas, est le Tchoki de Vaddol, Aldée détruite, avec une petite riviere. Ce Tchoki est à sept cosses de Ponda, & à deux du fommet des Ghâtes. A fept heures & demie, je me trouvai au pied des Ghâtes; j'arrivai au haut à onze heures, après m'être reposé trois fois en route. Le chemin étoit affreux &

Tome I. cc VOY AGE
aux Indes
Orientales,
Ile. Partie,

presque à pic: à droite & à gauche se précipitoiene au milieu des ronces, des arbrisseaux & des rochers, des torrens qui faisoient un bruit estrayant. Je marchois à pied, avec quelques Indiens qui portoient sur des bœuss des marchandises chez les Marates, & dans le Dekan. La route étoit Nord-Est & Nord Nord-Est.

Du fommet des Ghâtes, je vis à l'Oueft Nord-Oueft Doumongor, Fort Marate construit sur une montagne. La grande chaîne des montagnes me parut aller d'un côté du Sud-Est au Sud, & de l'autre du Nord-Oueft au Nord. Je suspense de l'Est Nord-Est à aun arbre sur le haut des Ghâtes, un thermometre portaisf long d'un demi-pied, divisé comme ceux de M. de Reaumur, qui me donna mille vingt-une parties, ou vingt-un degrés au-

dessus de la congelation artificielle.

Le sommet des Ghâtes présente de surface, Est & Ouest, plus d'une demi-lieue de Pays plat qui forme la plus belle pelouse du monde. Le sol est pierreux & calciné en plusieurs endroits. Je m'arrêtai un moment sur cette pelouse, pour jouir d'un plaifir que les richesses ni les grandeurs ne donnent point. Je suis, me disois-je à moi-même avec une forte de ravissement, au centre des faisons qui reglent les opérations de l'Inde & des Nations Européennes qui se difputent la possession de cette riche contrée; sur le haut de cette chaîne de montagnes qui divifant la presqu'Isle en deux parties, s'étend dans plus de douze cents lieues de Pays, du Cap Camorin au Nord de la Tartarie. Je tournai ensuite ma vûe du côté de l'Ouest : & je ne puis me rappeller, sans une espece de transport, ces étages de montagnes environnées de nuages & bornées par l'immense étendue des mers que l'on plonge du haut des Ghâtes; ces fuites de vallées dont le sombre contraste admirablement avec les côtés éclairés; ce grouppe, si je puis m'exprimer ainfi, de hauteurs, amoncelées, jettées au hazard & comme fumantes des rayons du folcil réfléchis par les flots de la mer: cet ensemble présente encore à mon esprit un cahos qui me transporte en quelque sorte à l'origine de l'Univers.

Après avoir marché une demi-heure, je me trouvai à la descente des Ghâtes du côté de l'Est. De la les montagnes du second ordre me parurent aller Nord & Nord-Est, les plus hautes à l'Est. La vûe de ce côté n'est pas si belle : ce IIe. Partie. sont des plaines immenses coupées au commencement par quelques montagnes.

Orientales .

La Mousson n'étoit plus la même. A la Côte Malabare, Rec. des Voye l'Éré étoit fur sa fin , le vent venant à - peu - près de be. des Holl. l'Ouest & du Sud-Ouest; à l'Est des Ghâtes, il alloit commencer. En effet, le même vent doit produire aux deux Cô- Hif. des guer tes opposées des effets contraires, porter les pluies, les ora- res de l'Inde . ges & quelque fraîcheur à celle qu'il attaque immédiare- T. L. p. 13fe ment venant de la mer, se briser ensuite contre ces masses énormes que présentent les Ghâtes, se filtrer en quelque forte dans l'entre-deux des montagnes ; & après s'être échauffé ou raréfié sur les terres & sur les sables par lesquels il passe, ne porter à l'autre Côte qu'un reste d'haleine brû-

lante, mais peu nuisible aux Vaisseaux. A une lieue du fommet des Ghâtes, on rencontre, en descendant, la petite riviere de Tandel. A deux heures après midi, je me trouvai au pied des Ghâtes, où le thermomettre exposé à l'Est me donna mille vingt parties ou vingt degrés au-dessus de la congélation. Je m'y arrêtai une heure dans un endroit qui me parut fait pour les tems fabuleux. C'étoit au bord d'une riviere dont l'eau couloit tranquillement entre des faules au milieu des cailloux. L'obscurité produite par l'espece de muraille que formoient les Ghâtes, répandoit dans ce lieu quelque chose de sombre propre à la méditation. A l'Est s'étendoient, dans des entredeux de montagnes moins élevées, des Campagnes fleuries, qui, sans rien ôter au silence de cette solitude, la rendoient plus accessible, & par-là plus déliciense. Que ne puis-je, disois-je alors, passer le reste de mes jours, avec quelques amis, dans cette retraite que la Nature semble avoir, par ces hautes montagnes, garantie du tumulte du monde! Pure illusion! Les Canarins, les Marates ou les Tigres, ne m'y auroient pas laissé plus en repos que les Traitans dans les Villes. Les Aldées détruites à l'Est

aux Indes Orientales, He. Partie.

& à l'Ouest des Ghâtes, étoient de tristes traces de leur avi-VOYAGE dité. Je vis même sur le bord de cette riviere un reste de cabane qui prouvoit que le lieu avoit été habité. Mon Canarin m'arracha à mes rêveries, & nous nous mimes en route.

A trois quarts de lieues de-là, beau Pays, le Tchoki de Tinin, à côté Aldée dérruite, suivie d'une riviere; une demilieue plus loin, la riviere de Domp; & à deux lieues & demie de-là Embarguine, Aldée détruite, avec un Tchoki. J'arrivai dans cet endroit à sept heures du soir, après avoir passé plusieurs rivieres.

La langue ( ou le jargon) de Goa a cours jusqu'aux Ghâtes: on parle ensuite le Canarin pur jusqu'au Kischna; & au-

delà de ce fleuve , le Marate.

Je partis le 18 du Tchoki d'Amhatguine à trois heures du matin. Je rencontrai l'Aldée de Dongrine suivie d'une riviere; plus loin, une autre riviere; le Tchoki de Montourguine suivi d'une riviere; & à une demi-cossedelà, Konapour, Ville considérable, avec une riviere du même nom. Konapour est entouré de murs, défendu par un petit Fort, & peut être à quatre lieues du Tchoki d'Embarguine. J'y arrival fur les neuf heures du matin, & envoyai mon Canarin à la Ville chercher du ris pour lui & pour moi, & du grain pour mon cheval. Je m'étois affis au pied d'un arbre peu éloigné de la Ville, comptant m'y repoler deux heures, & continuer enfuite ma route ; j'attendis le Canarin jusqu'à cinq heures du foir, mais vainement. Quelques Voyageurs que l'ombre de mon arbre avoit invité à s'arrêter, prenoient part à l'inquiétude dans laquelle j'étois. Le Canarin ne parut point : ce qui metouchoit n'étoit point l'argent qu'il m'empottoit (je l'avois payé d'avance ): mais il avoit mes Passeports de Ponda; & par sa fuite, je me trouvois seul, au milieu du Pays des Marates, sans connoissances, & ignorant les routes. La faim & la crainte des bêres féroces m'obligerent, au coucher du Soleil, de gagner la Ville, au risque d'être arrêté. J'y entrai, le chagrin le plus profond peint sur le visage; & après avoir attaché mon cheval au premier apentis de boutique que je rencontrai, je me jettai fur le cuir qui me setvoit de

matelas, & m'abandonnai à toute l'horreur de ma situation. matelas, & m'abandonnai a toute i norreur ac ma utuation.
La curiofité attroupa bien tôt du monde autour de mo.

Je demandai du ris en Maure, & fus satisfait sur le-champ.

Je demandai du ris en Maure, & fus satisfait sur le-champ. On apporta aussi de la paille pour mon cheval. Lorsque les Ile. Partie. premieres fureurs de la faim furent appaifées, ma polition me parut encore plus trifte. J'étois à penser aux moyens de continuer ma route, & je n'en trouvois aucun, lorsqu'un Topa, fugitif de Goa, m'aborda. A sa vûc je sentis renaître mes esperances. Je sçavois que l'argent pouvoit tout fur cette espece de Chrétien. Je lui sis entendre ce qu'il avoit à espèrer, s'il me tiroit du mauvais pas où je me trouvois. Il étoit question de me donner deux guides sûrs jusqu'à Ponin : le marché ne fut pas difficile à conclure ; mais un incident manqua rompre mes mesures. Le Fauzdar de la Ville allant faire ses dévotions à la Pagode , passa au bruit des instrumens , des fusées , des pétards, devant l'endroit où je m'étois arrêté, & demanda qui j'étois. Sa curiolité m'inquiéta ; une heure après , un Secrétaire vint de sa part, me dire qu'il étoit bien-aise de me parler. Que lui dire ? J'étois sans passeports ; mon aventure pouvoit passer pour une défaite. Le moins que je dûsse craindre étoit d'être renfermé, jusqu'à ce que M. de Bussy eût été informé de ma dérention. Je pris surle-champ mon parti. Je fis prier le Fauzdar de m'excuser pour le moment, & lui promis de me rendre le lendemain à mon devoir.

Débarrasse du Secrétaire du Fauzdar, je déclare au Topa que je suis résolu de partir la nuit, & qu'il faut qu'il me fasse ouvrir les portes. Quelques roupies gagnerentun des Gardes, & je prisdeux heures de repos en attendant le moment convenu. Ces deux heures me parurent des siécles. Enfin, mes deux conducteurs arrivent, prennent mon cheval par la bride, & nous avançons à bas bruit vers la porte dans l'obscurité de la nuit. Près de la Forteresse, mon cheval s'avisa de hannir, & s'il eut recommencé nous étions découverts & j'étois perdu. Nous rrouvâmes l'officieux Marate éveillé. Il nous ouvrit, & nous prîmes, le 29, à une heure du matin, notre route à traVOY AGE aux Indes Orientales, Ile.Partie.

vers les fables, les roches, les bas-fonds, les landes, évitant le grand chemin dans la crainte qu'on ne nous eut fuvisis. I'étois si fatigué que mes deux conducteurs éroient obligés de me soutenir. Deux fois je penslai m'évanoui rde besoin & de foiblesse. Le jour me rendit mes forces. Il commençoir à paroître lorsque nous arrivâmes à Ougli, après avoir passe entr'autres Aldées par Lakebel, Poclatit & Panchevar.

Ougli est à cinq cosses de Konapour. Cet endroit est confidérable & défendu par un Fort dont la riviere du même nom baigné les murs; vis-à-vis du Fort est un grand Etang près duquel nous nous reposâmes, ayant toujours les yeux fur les chemins qui conduisoient à l'Aldée. Ce Pays ne préfente que des plaines immenfes & arides, qui ne font gueres cultivées qu'aux environs des Aldées. A deux cosses d'Ougli nous passâmes par Sabgaon, Aldée protegée par un Fort, & précedée d'une riviere. A une grande cosse delà est Nangenour, suivi d'une riviere & d'un étang ; deux cosses plus loin, Inchel; & à l'Est, Mourgour. A une grande cosse de-là, nous trouvâmes un étang auprès duquel nous passames la nuit avec d'autres Voyageurs & avec des Boyades venues des environs de Goa, qui portoient des Marchandises dans le Dekan, & jusqu'au Nord de l'Indoustan.

Ces Boyades me rappelloient la vie des Patriarches, Abraham, Jacob, Job. Elles font ordinairement de cinq à fix cents bœufs, dont le plus grand nombre porte les marchandifes & les provisons. Les autres fervent de montres aux femmes & aux enfans des conducteurs. Ces gens là menent toute leur famille avec eux; les femmes acouchent en route & allaitent leurs enfans, qui naisfient, vivent & meurent en quelque forte V oyageurs. Le Chef à la tête de la Boyade, conduit la marche au son d'une espece de flageolet à trois trous, & le soir le troupeau s'arrêce à l'endroit où il se trouve. Ces Boyades ne reviennent que l'ancé suivent au lieu d'où elles sont parties; & ceux qui en sont chargés, passent cul leur voic elles sont parties; de ceux qui en sont chargés, passent containairement leur vie à les conduire & à les ramener. Tout chez ces Indiens m'intéressioir; la simplicité de leur habillement, de leurs repas, l'in-

nocence de leurs mœurs : & s'ils me parurent d'abord trop livrés à leurs sens, je vis d'un antre côté qu'avec plus VOYAGE de reflexion, l'ambition & le train des passions qui lui ser- aux Indes Orientales, vent de cortege, les eussent bien tôt arrachés à la vie simple He. Parue, & presque sans besoins qu'ils menoient au milieu de leurs Boyades.

Je partisle 30, de grand matin avec les Boyades. A une cosse du puits, auprès duquel j'avois passé la nuit, est Alki, peu éloigné d'une montagne sur laquelle est Boudekop, citerne sans caux. Je rencontrai ensuite l'Aldée d'Arikelkondi, & celle de Satiguera qui est défendue par deux Forts. A une grande cosse de-là, est un puits près d'une Aldée; plus loin, à une grande cosse, un étang, à une cosse de-là, Goulkoun, & à quelque distance de Goulkoun, ladevar qui est entouré d'un Nala, Jepassaila nuir dans cetre Ville, où j'arrivai sur les deux heuresaprès midi. Narapnek, pour qui j'avois une lettre-dechange, logeoit au Fort; je ne pus le voir que le lendemain fur les sept heures, qu'il vint à son Bureau (espece de bourique), accompagné de plusieurs Ecrivains: il prit part au malheur qui m'étoit arrivé, recommanda à mes deux guides de m'être fideles, & medonna le montant du billet d'Antafinay. La franchise de ce Marate me rassura. Je remarquai en esset dans cette Nation un caractere bien différent de celui des Canarins, Ceux-ci foupconneux & défians, ferment toutes leurs Villes. Le Pays des Marates généralement est ouvert. Le Peuple gai, fort & plein de fanté, ne compte que sur son courage & fur ses armes. Leur force principale est dans la Cavalerie : l'hospitalité est leur vertu dominante. CcPays me sembloit être celui de la Nature. Je croyois presque, en parlant aux Marates, converser avec les hommes du premier âge. En effet, comme la Nature dans ces heureux climats, est sujerte à moins de besoins, elle est aussi moins active; & dans l'espace de plusieurs siccles, à peine fouffre-t-elle quelque changement.

Le 31, étang nommé Goulkoun, à une demi-cosse d'Iadevar ; ensuite le chemin assez beau : on rencontre des rerres cultivées, suivies d'un terrein pierreux. A deux cosses de l'étang de Goulkoun, coule le Mirji, Naddi guéable, dans lequel se décharge le Nala

Orientales , Ile. Partie.

d'Iadevar. Une grande cosse plus loin, on rencontre Bala-VOYAGE gueli, avec un Nala sec & un puits. Au delà de cet endroit on passe un autre Nala qui traverse le chemin. Nous nous arrêtâmes à une cosse de ce Nala, près du puits de Chambor, sous un arbre dont l'ombre pouvoit couvrir près de six cents bœufs. Nous y trouvâmes un grand nombre de Voyageurs qui attendoient que le fort de la chaleur fut passé. A une cosse de-là, est le puits d'Alagandi; & une cosse plus loin, Terdol qui a deux enceintes. Cette Ville est précédée d'un puits & d'une salle d'arbres; ses murs sont entourés de rochers, & à l'Est, d'une espece de fossé creuse dans le roc.

Premier Avril. Depuis Terdol, le Pays m'a paru affez beau & abondant en djoari (bled de Turquie ). Les Forts font en pierre depuis ladevar, & ont pour l'ordinaire une Tour plus élevée que les autres ; des Ghâtes à Iadevar, ils sont construits avec des especes de mottes de terre quarées, cuites, ou féchées simplement au Soleil. A deux cosses de Terdol, je me trouvai à Kalikoude, petite Aldée défendue par deux simples Tours, Deux Cosses plus loin, je passai à gué le Kischna dont le lit, dans cet endroit, est rempli de rochers. La vie de ce fleuve me rappella un projet dont M. Miran, Conseiller des Indes, m'avoit parle à Pondichery, sur la fin d'Octobre, 1757. C'étoit de remonter le Kischna depuis Divi, d'y établir des Postes à différentes distances, d'avoir Goadu Roi de Portugal , & de s'emparer du triangle qui cst entre Mazulipatam, Goa, le Cap Camorin, & dont le Kischna seroit la base vers le Nord. A l'Est du Kischna, est Kiamnapour; & à deux portées de fusil, Sidapour; à l'Ouest on voit sur le bord de ce fleuve, un Village qui est comme le Fauxbourg de Kiamnapour. A une cosse de-là est Kittour; & à une cosse de Kittour, Enapour, grosse Aldée avec un Nala. C'est le dernier endroit où l'on parle Canarin, & vraisemblablement celui qui servoit de limites à l'Empire de Bedrour avant les Conquêtes des Marates.

Le 2. A deux cosses d'Enapour, est Monsoli, premiere Aldée pure Marate; la Ville est entourée d'un Nala. A une cosse de-là, autre Nala, au-delà duquel est Areg, jolie Ville

ptécédée

He. Partie.

précédée de taupes d'arbres qui forment un beau convert. A deux cosses de là, sur la gauche, est le Dergah de Sammamirapir : à une demi-coste, Nala ; ensuite l'Aldée de Courli. La Orientales, route Ouest Nord-Ouest, Ouest, Nord-Ouest & Nord Nord-Ouest. A une demi-cosse de Courli, on rencontre Malgaon, avec un Nala; à une cosse de-là, Malwari, petite Aldée au milieu de terres incultes; une cosse plus loin, Wari, Aldée peu considérable, avec un puits; & à une cosse de-là. Bandarkotta, avec un Nala: montagnes à droite, quelques-unes à gauche. Je passai la nuit dans un Dergah, moyennant quel-

ques Peças que je donnai au Fakir qui l'habitoit.

Le 3, je paffai un Nala au de-là duquel, à une cosse & de-· mie de Bandarkotta, est Barekounta, avec un Nala : celui de Mest, peu éloigné, vient de l'Est, & se jette à l'Ouest dans le Kischna. A deux cosses & demie de-là, je me trouvai à Tasgaon, grande Ville murée, défendue par des tours & par un fossé, avec un Nala du même nom. Le Pays aux environs. beau & cultivée. A une cosse & demie de Tasgaon, est Tourti. petite Aldée, avec un Nala (les Peças d'Iadevar n'ont plus cours ici); ensuite paroît la riviere d'Ierla qui va dans le Sud-Ouest. Au-delà est Douli, autre petite Aldée. De cet endroit le Kischna me parut venir du Nord-Ouest, descendre & continuer son cours dans l'Est. Sur la route, Nala sec. A une cosse de Douli, est Rajapour avec un Nala; à une cosse de là Morelay; à une cosse de Morelay, Adliavec un Nala; une demi-cosse plus loin, Belori avec un Nala: à une demi-coffe de-là, Ramapour avec un Nala à l'Ouest de l'Ierla: & Kamrapour, sur la rive Orientale de cette riviere, Dans cet endroit l'Ierla suit le Nord-Ouest, & se jette ensuite dans le Kischna.

Le 4. A trois quarts de cosse, Nala dans un endroit dont · la vûe est la plus belle du monde. Une cosse trois quarts plus loin est Bangui, simple Aldée; à trois quarts de cosse de cet endroit, Inguelgaon ; à même distance de cette derniere Aldée, Carepour avec un puits : le Nala est à une demi-cosse. Le Pays beau; les montagnes à droite & à gauche dans le lointain. A une demi-cosse de ce Nala, Badely; à une demicosse de-là, Wari; trois quarts de cosse plus loin, Belora; Tome I.

à une demi-cosse de cette Aldée, Yera; une demi-cosse plus loin, Bara inguengaon, Aldée d'où l'on voit à l'Est, sur Orientales, une montagne, un Fort nommé Bozengueré. A deux cosses Tie, Partie. de l'Aldée précédente, est Saonlos. Le Nala de Carepour fert pour toutes ces Aldées qui sont sans Forteresses.

Le s. La route dans les montagnes, un peu Quest. A deux cosses. l'Aldée de Mavi, avec un Nala: le chemin assez beau. On rencontre ensuite Sap, suivi d'un Nala; & à une portée de fusil à gauche, Sapkewari : Satara est à neuf cosses Ouest sur les montagnes. A une cosse de Mavi, est Abfinga, avec un Nala; & une cosse plus loin, Nigri, belle Aldée, avec un Nala. A gauche de cet endroit, à deux portées de fusil, est la petite Aldée de Schirmi, avec un Nala. A un pao (quart de) cosse de Nigri, on trouve letserkat, petite Aldée avec un Nala; & à une demi-cosse de-là, Coregaon, grande Aldée avec un Bazar, précédée & suivie d'un Nala, & située au pied d'une montagne. La route au milieu des arbres, dans les montagnes. A l'Ouest coule la riviere de Padimoni, bordée d'arbres. Sur sa rive occidentale, est Zelgaon, à six cosses de Satara.

Le 6. La route toujours dans les montagnes. A gauche à une cosse est Molapour ; à une demi cosse de là, Tchemangaon parsi, grande Aldée, avec un Nala; plus loin, la riviere de Naggeri, puis le Nala de Mandigueri : à gauche, fur les montagnes paroît la maison de deux freres Rajepoutres, nommés Tchanderwann. A une demie cosse du dernier Nala on rencontre la petite Aldée de Nandebetti ; une demie cosse plus loin, Nandebettikewari; à une demi-cosse de-là, Mansergui, avec un Nala; à une demie cosse de Mansergui , Vagouli , grosse Aldée , avec deux Nalas'; & à une demie cosse delà, Sonka, près de Djourko, grande Aldéc. A une demie cosse de Sonka est Ramapour avec un Nala : à l'Ouest paroît Manaretti, avec un Verger & un Nala; ensuite Boulbaédalé. A une cosse de Ramapour on trouve Naogaon, groffe Aldée, avec un Nala; à une demi-coffe de-là, Toulfinaogaon, avec un Nala. La route Ouest par des montagnes hautes & escarpées, portions des Ghâtes: les voitures prennent à deux journées dans l'Est. A deux cosses de Toulsinaogaon, est Kandagla, précédé d'un grand Nala: à l'Est, est le chemin qui conduit à Nassek tirmek.

Le 7. La route Nord, dans les montagnes. A deux cosses, aux Indes on trouve Hoskota, & au-delà du Nala Schiroulou, le Naddi II. Parie. Nira; à une demie cosse de Hoskota, Coetivola; une cosse & demie plus loin . Kikivi avec un Nala : le chemin fort beau. A une cosse de Kikivi, paroît Alschandikapourvar, avec un Nala : à une cosse & demie delà , Naori avec un Nala : & à deux cosses & demie de Naori, Schoura, avec un Nala.

Le 8. A une cosse de Schoura, est Schouapour : à une cosse de-là , Iculou. A une demi-cosse de cette Aldée . on rencontre des montagnes fort hautes & difficiles à franchir, qui bornent la vallée qui commence près de Hoskota. La longueur de cette vallée est Nord & Sud; elle peut avoir une cosse & plus de large, & est exactement environnée de montagnes. Le matin le vent fouffloit du Sud-Ouelt, enfuite de l'Ouest, & le soir, du Nord-Ouest & ensuite, du Nord. A deux cosses de ces montagnes, commence une autre vallée, dont la longueur est dans la même direction que la précédente, & dans laquelle est l'Aldée de Cotteresch. Audelà de cet endroit commence le Naddi de Ponin: on faisoit alors à ce Naddi un autre Canal dont le revêtement étoit en pierre, & avoit quatre pieds d'épaisseur. On rencontre enfuite un puits & une petite Aldée à l'Est du Naddi ; & plus loin, un grand Verger non fermé, au-delà duquel est Ponin,

Quatre à cinq Aldées rassemblées dans une plaine, avec un Bazar commun & quelques maisons à un étage, ou qui renferment un terrein plus considérable; voilà ce qui forme Ponin, qui n'est proprement qu'un grand Camp de Paillotes. Cette Ville, Capitale actuelle des Marates (l'ancienne Gid. p essiest Satara) est assez florissante. Le Bazar est une rue large note. qui la traverse d'une extrémité à l'autre. On y trouve toutes les marchandises de l'Asie, & même une partie de celles de l'Europe, que les Anglois y envoient de Bombaye qui est à quatre ou cinq journées. Mais toutes ces richesses sont plûtôt confommées par les Maures, que par les Marates. Ce peuple a besoin de peu. Un morceau de toile rouge, pour toque ; un autre de toile blanche, autour des reins;

aux Indes Orientales, He, Panie.

un troisieme en écharpe, & quelques aunes de drap pour VOYAGE l'hiver : voilà l'habillement des plus riches. Leur or est converti en joyaux, dont ils se parent, ainsi que leurs femmes. Leur nourriture consiste le plus souvent en riz & en légumes auxquels ils mêlent un peu de beurre fondu. Cette efpece de liqueur leur fert encore de boisson; elle les engraisse, & ils en prennent quelquefois jusqu'à s'ennyvrer. Il est visible que le commerce des Européens dans l'Inde, périroit absolument, si cette Nation avoit par-tout le desfus. Mais la mollesse & le luxe des Maures nous dédommagent bien de la stérile frugalité des Marates.

· Nana n'étoit pas à Ponin, lorsque j'y passai. Il campoit à quelques cosses de là, avec un corps de Cavalerie, près de Nassektirmek , lieu réputé saint chez les Marates , parce que, dit-on, l'eau du Ganga sort dans cet endroit par le

mufle d'une vache.

J'arrivai à Ponin sur les dix heures, & cus toutes les peines à trouver le Banian, pour lequel Antasinay m'avoit donné une Lettre. Il fallut faire tout le Bazar, où je rencontrai beaucoup d'Européens fugitifs, & parcourir une partie des rues qui ne me présenterent pas une maison digne d'être remarquée, mais en revanche beaucoup d'écuries & de fourage. Enfin je rencontrai mon homme; c'étoit le Marate Ingana qui me recut fort humainement. Un de ses gens prit soin de mon cheval; & moi , avant que de parler d'affaire , je fus obligé d'accepter un repas qui venoit on ne peut pas plus à-propos : la chaleur & les sables du Bazar m'avoient mis sur les dents. Lorsque j'eus dévoré deux plats de lentilles, de riz & d'achars, que l'on m'avoit servis sur des feuilles d'arbres cousues en maniere d'afficttes, le Banian me remit, selon le contenu de la Lettre, une partie de la fomme qu'elle portoit, & me donna un billet du reste à tirer sur son Correspondant d'Aurengabad.

Je congédiai ensuite mes deux guides. Ils m'avoient inquiété dans la route. M'étant apperçu deux fois qu'ils avoient envie de me jouer le même tour que le Canarin de Goa, j'avois cru devoir m'assurer de leurs toques, lorsqu'ils étoient couchés, & les garder sous mon chevet (c'étoit la felle de mon cheval) pendant que je dormois. L'officieux Ingana me donna deux hommes surs, & je Orientales, passai chez lui une nuit tranquille; ce qui ne m'étoit pas Ik. Partie. arrivé depuis Goa.

Je partis de Ponin le 9, & pris par l'Est, sur le bord du Naddi, qui suit la même direction. Au-delà de cette Ville, on rencontre de jolis jardins : ensuite le chemin est entre deux montagnes & fort gliffant. A une cosse de Ponin, sur

le Naddi de cette Ville, est l'Aldée d'Olli.

Je m'arrêtai à quelque distance de cet endroit, pour voir un spectacle qui a été décrit par plusieurs Voyageurs. C'étoit une jeune Femme Marate que la tyrannie de la coutume obligeoit de se brûler avec le cadavre de son mari. Les brandons allumés, le bruitdes tambours, le son clapissant des flûtes & les cris des affistans ajoutoient à l'horreur de la cérémonie. Mais (je ne sçai si l'on ajoutera foi à ce que je vais avancer) j'ai remarqué que, dans ces contrées toutes livrées aux sens & à ce qu'ils ont de plus vif, la vie malgré cela se quittoit moins difficilement que dans nos climats. La Nature énervée par les chaleurs, & accoutumée aux violences du Despotisme, y voit arriver les malheurs, la mort même, avec une forte de nonchalance, ou si l'on veut, de courage qui, dans les Pays libres & dans les climats tempérés, ne se trouve guere que chez les femmes.

A quatre cosses d'Oulli, on rencontre un jardin sans eau; à une cosse de ce jardin, Vagoli, Aldée précédée d'un étang & défendue par un Fort : la porte est de pierre & en arcade. A une colle de cetendroit, est Nouni, avec un Nala (qui étoit alors à sec ) & un puits. Le chemin Nord; l'eau rare. À une cosse & demie de Nouni, est Koragaon: les environs incultes. On rencontre ensuite le Naddi Bimera qui coule de l'Ouest à l'Est; & à une cosse & demie de la derniere Aldée, Vangola, avec un Nala qui fuit la même direction. A deux cosses de-là, est Sacrapour, avec un Nala qui va de même de l'Ouest à l'Est. Les montagnes ne paroissent plus que dans le lointain. La route Est Nord-Est.

Le 10. Beau chemin; terres labourées. A trois cosses

VOY AGE aux Indes Orientales, Ile. Partie.

de Sacrapour, on rencontre Goné, Ville murée & défendue par un Fort. Cet endroit est dans un fond, sur un Nala: on y voit plusieurs Deols ou Pagodes. A une cosse de Goné est Vangola, aussi dans un fond : le Fort de cette Ville est ruiné. Plus loin, on trouve un Nala; & au-delà, Sindi, situé à une cosse de Vangola, dans un fond: les murs de cette Aldée sont presque détruits, elle est désendue par un petit Fort & garnic d'un puits. Les montagnes se rapprochent ensuite à droite & à gauche : la route Est Nord-Est, A deux cosses de Sindi, est Edlavat, arrosé par le Naddi Gourindri, dont le cours est de l' Ouest à l'Est. Le Fort de cette Ville cst à l'Est; la porte à peu-près dans le goût Européen, au-dessus on a construit deux chambres. Les Pecas de Ponin finissent à Edlavat; ceux du Mogol ont ensuite cours, sans doute parce que le Dekan s'étendoit autrefois jusque-là. La route, au milicu de montagnes peu élevées; les Vallées qui les féparent, bien cultivées. A deux cosses d'Edlavat, est Pipelgaon, petite Aldée sur la riviere de Tongri; & à une portée de fusil delà , Saveran, dont le Fort & les murs sont détruits. A une cosse &c demie de Saveran, est Zavela, Ville murée qui a un Nala: le Fort est séparé de l'Aldée. Je passai la nuit dans le lieu où le Maître d'Ecole faisoit sa classe. C'étoit un simple Apentis debois, dont le fol étoit en terre & élevé de deux pieds: Les Écoliers fur deux files, accroupis fur leurs talons, tracoient avec le doigt les lettres ou les mots, sur une planche noire couverte de fable blane; d'autres répétoient les noms des Lettres en forme de mots. Car les Indiens au lieu de dire, comme nous, a, b, c, prononçent ainsi: awam, banam, kanam. Le Maître ne me parut occupé pendant une demi-heure que la classe dura encore, qu'à frapper avec un long rotin le dos nud de ces pauvres enfans: en Asie, c'est la partie qui paie; la passion malheureusement trop commune dans ces contrées, veille à la sûreté de celle que nos Maîtres sacrifient à leur vengeance. J'aurois été bien aise de m'entretenir avec Monsieur le Pedagogue Marate, ou du moins d'avoir un alphabet de sa main : mais sa morgue ne lui permit pas de répondre à mes politesses.

Orientales .

ccxxxi

Le 11. La route dans les Montagnes; les terres cultivées VOYAGE & garnies d'arbres. On rencontre trois Nalas ; plus loin , aux Indes dans une plaine, Gansikora, Ville murée, située sur le Naddi Napour qui va en l'Est Nord-Est : ensuite paroissent des Ile, Parise montagnes un peu escarpées qui terminent la plaine précédente. A trois cosses de Zavela, dans un fond, est Parnir, Ville murée qui a un Nala & une Forteresse : la porte dans le goût Européen. Le Pays fort beau: les montagnes s'éloignent un peu. A trois cosses de Parnir, Zemgaon, Aldée avec un Fort : le chemin de landes. A trois cosses de-là, Balousi, Aldée défendue par un Fort, devant lequel il y a une espece de demi-lune en terre : les environs sont montagneux , pierreux & entourés de plaines arides. A une cosse de Balousi, Nipgaon, petite Aldécavec une forteresse; toujours plaines arides, bas-fonds, & monticules. On passe ensuite un Nala. Plus loin, est Pipli, Aldée peu considérable, avec un Nala.

Le 12. Pays inculte. A deux cosses de Pipli, Nibadera, Aldée avec Fortéresse : le Pays redevient beau. A trois cosses de-là, l'Aldée d'Amouri garnie d'un bel étang en pierre: aux environs, Jardins, Hameaux; la route tracée par les voitures. A une cosse & demie d'Amouri, le Hameau du Fakir Suami Gossin; ensuite Plaines désertes. On rencontre de belles citernes de pierres bien jointes, faites en arcades, comme dans les Pays Mufulmans : les Deols ou Pagodes sont devant les portes des Forts. A trois cosses du dernier endroit, est Honani, grande Aldée avec un Fort; à deux cosses de-là, le Nala de Plori précédé & suivi de landes ; une cosse & demie plus loin, Pipla, Aldée ruinée, au milieu de plaines vastes & incultes; & à une demi-cossede-là, Hoschtol, affez gros endroit, avec un beau puits.

Le 13. A une cosse de Hoschtol, est Nipgaon, petit endroit; plaines & Nala. A deux cosses de là Karka, Aldée ruinée ; terres cultivées, puits, étang; Deol de Jagrenat. A trois cosses de Karka on rencontre, Toka, grande Aldée divisée en deux parties, par le Ganga, fleuve considérable dont le cours est de l'Ouest à Est, & qui a dans cet endroit environ cent toises de large. Les murs de la partie de Toka qui est au Nord du Ganga, font de pierre : la porte dans le gout **VOYAGE** aux Indes Orientales . Ile. Partie.

Européen. A une cosse de Toka, à l'Est, est Monguiparan. & à seize cosses Ouest, Nasektirmek sur le Ganga. Ce fleuve féparoit originairement le Pays des Marates de celui du Mogol: mais le Soubah du Dekan venoit de donner à Nana le Paragana de Gandapout qui renferme Toka; Gandapour, Gonès, petite Aldée à une cosse du Ganga, &c. A une grande cosse de Gonès, on trouve Bendala. La route belle ; autour . terres cultivées & plaines. A deux cosses de-là est Hardigaon avec un Nala. Ici finit le Domaine des Marates.

Plus loin, est Saotagaon, premiere Aldée du Soubah du Dekan : le Pays beau & cultivé. A une cosse de-là Sonour, petite Aldée; arbres sur la route, vergers aux environs. A une cosse de Sonour, Hingaon, Aldée de moyenne gran-

deur, avec un puits. Le Pays plus couvert d'arbres.

Le 14. A une cosse de Hingaon, est Hani. Plus loin on rencontre le Naddi qui baigne les murs d'Aurengabad. A deux cosses de ce Naddi est Baloude : & deux cosses plus loin, une autre Aldée du même nom, dont une moitié est aux Marates, & l'autre au Soubah du Dekan. A deux cosses de cette Aldée est Aurengabad. Cette Ville est environnée de murs, & précédée d'un grand Fauxbourg. Les Montagnes l'entourent à une certaine distance ; le Pays aux environs est bien cultivé.

Je passai la nuit dans le Fauxboug d'Aurengabad; & le lendemain, après m'être fait connoîrre au Cotolial, je traversai la Ville, & me rendis à l'armée de M. de Bussy, qui étoit campée hots des murs, à l'Ouest, à côté de celle de Salabetzingue. Je trouvai dans l'Armée Françoise quelques-uns de mes anciens amis : mais l'affaire de Calgan présentée sous une face désavantageuse, par un particulier venu de l'armée de M. Law, m'attira une réception affez froide. Ce contretems fut réparé par les politesses du Chevalier d'Etrées, Major de l'armée; & par les services essentiels que me rendit M. Gentil, Officier d'Artillerie.

Je vis bientôt qu'un plus long séjour à l'armée du Dekan ne pouvoit que me constituer en dépense, sans m'être d'aucune utilité. J'allai en conféquence à Aurengabad recevoir du Correspondant d'Ingana, le billet que ce dernier m'avoit donné à Ponin; & je pris ensuite mes mesures pour Vorage visiter dans le moins de tems qu'il me seroit possible, les ob- aux Indes jets qui pouvoient piquer ma curiosité. L'intérieur d'Auren. Orientales gabad ne m'offroit rien de ce genre. Qui a vu une Ville Maure IIe. Partie. d'une certaine étendue, les a vûcs toutes. Les Édifices grands ou petits sont à peu-près bâtis sur le même plan. Aurengabad ne me présentade particulier, qu'une débauche poussée plus loin encore que dans le Bengale: les lieux publics de jeunes gar-

cons y sont communs & plus fréquentés que ceux de femmes. Mes vûes fe tournerent en conféquence fur Iloura & fur Doltabad, dont on m'avoit vanté le merveilleux. M. Gentil me donna son Palanquin, deux Pions, & je partis le 16 Avril de grand matin, pour me rendre à lloura, qui

est à neuf cosses d'Aurengabad. A une cosse en decà d'Iloura je passai par Caghasvara, Aldée fort propre, qui tire son nom de ses Manufactures de Papier. Une demie cotle plus loin est l'Aldée de Nanderabad: & à un quart de cosse d'Iloura, Rouza, Ville murée qui renfermosbeaucoup de maisons de pierre. La porte est à l'Ouest Sud-Ouest. En entrant, on voit un beau Masdjed; à l'Ouest, le chemin est en forme de rampe & pavé ; à l'Est paroît le tombeau d'Aureng-Zeb, accompagné d'un Dergah & de beaucoup d'autres tombeaux de pierre, fermés de murs. Les Mahométans de Rouza sont fiers & même insolens.

J'arrivai fur les onze heures au haut de la montagne d'Iloura, & m'arrêtai quelques momens pour en considérer la situation. Cette montagne forme une espece de fer à cheval creusé presque à pic, dont le centre est environ à l'Ouest. Au bas de la montagne, à quelque distance, est l'Aldée, à laquelle le concours des Pélerins, des Prêtres & des cu-

rieux, a donné naissance.

Je descendis ensuite par un sentier frayé dans le roc, & après m'êrre muni de deux Brahmes que l'on me donna pour fort instruits, je commençai la visite de ce que j'appelle les Pagodes d'Iloura. Ce sont des excavations faites dans le roc avec le marteau & le cifeau, qui préfentent un grand nombrede Logemens, Palais ou Temples à un ou deux etages. Ces excavations forment elles- mêmes pluficurs'

Tome I.

aux Indes Orientales 11. Partie.

rangs ou étages qui remplissent la façade du fer à cheval-Considerées du pié de la montagne, elles paroissent avancer toutes à peu-près également, celles d'en-haut comme celles d'en-bas, avec une légere inclinaison qui naît de la position de la montagne ; de maniere qu'elles ne font pas exactement en amphitheâtre.

Comme je sçavois que les Pagodes d'Iloura n'avoient été Indes, p. 220, décrites que fort sommairement par Thevenot, je voulus 221,222,223 les voir toutes en détail, & en mesurer les dimensions, autant que pouvoit me le permettre le peu de tems que j'avois à y passer. Je crois devoir répéter que tout dans ces Temples, est pris dans le roc, tout en fait partie; & c'est en creusant, évasant à droite & à gauche que l'on en a fait fortir les colonnes, les figures d'hommes & d'animaux, les bas-reliefs que l'on y voit encore.

Theven, Lib. eit. p. 112.

Le premier endroit qui se présenta à ma vûe étoit à peuprès au centre du fer à cheval. C'est une grande excavation de vingt-une cannes (ma canne avoit à peu-près quatre pieds de Roi) de long, sur neuf de large, garnie de trente colonnes hautes de six cannes & demie, & de près de deux tiers de canne de diametre. Le haut de la partie la plus confidérable de cette excavation présente une voûte à membres, semblable à peu-près à la carcasse d'un Vaisseau renverfée. Cette partie est précedée d'un Portique d'une canne & demie de large fur neuf de long. Au fond de l'excavation est le tombeau de Vischnou, dont le haut est en dôme, & qui forme une espece de Sanctuaire. Ce Dieu est assis, peint de couleur rouge, & d'une forme gigantesque: il a deux Schoupdars (deux Gardes, à sescôtés. Il y a un passage entre le Sanctuaire & le reste du Temple. A trois cannes & demie de la hauteur du mur, dans le même Temple, est une espece de Galerie qui en fait le tour. Elle contient l'Histoire de Vischnou en bas-reliefs dont les figures sont à peu-près dans le goût de celles que l'on voit à Paris autour du Chœur de Notre-Dame. La porte de cette excavation est au Sud-Ouest: au-dessus on voit une fenêtre, &, comme à un second étage, deux trous dans la façade. Cette Pagode est accompagnée de huit chambres, chacune de deux cannes environ en quarré,

dont les murs sont chargés de figures représentant Vischnou avec ses femmes.

Orientales .

Laissant ensuite mon Palanquin avec un Cipaye dans cette excavation, je m'avançai vers la droite (regardant la IIe. Partie, montagne du centre ), où les Pagodes étoient en plus petit nombre . moins belles & en moins bon état. Les Brahmes ne voulurent pas m'y accompagner, à cause, disoient-ils; de la sainteté du lieu. Je sus obligé d'y aller seul avec mon fecond Cipave Ce font les Pagodes de Schambar, Cordonnier de Vischnou.

Le premier Temple renferme deux rangs de colonnes . précedés d'un grand Vestibule de six cannes en quarré, dont les pilliers ont une demic canne de diametre. A gauche sont cinq chambres, chacune de deux cannes en quarré, & de deux cannes & demi de haut. Le Sanctuaire, long de quatre cannes, contient le Kabar (le Tombeau) de Schambar, qui est creux & de trois cannes de diametre. Au bout est une chambre longue de six cannes & large d'une & demie, foutenue par deux colonnes. On voit sur les murs, en basrelief, des traits de l'Histoire de Schambar & de ses deux femmes. Des deux côtés de la porte du Sanctuaire font deux Naukers ( deux Serviteurs ).

A droite de cette excavation est une chambre de deux cannes en quarré, qui y communique, foutenue autrefois par quatre pilliers, done trois sont écroulés. Cette chambre est entourrée de onze chambres, chacune d'une canne & demie en quarré. C'est le lieu où s'assemblent les

Cordonniers.

Montant ensuite, toujours à droite, au troisième étage des excavations, on rencontre un Temple de Schambar, qui a dix colonnes dans la longueur & quatre dans la largeur; celles de devant & deux fur la longueur à gauche, font abbatues. Cette excavation a vingt-une cannes de long, onze de large, & deux & demie de haut. A droite & à gauche font des especes d'aîles, soutenues par deux colonnes, & qui comprennent cinq chambres, chacune de quatre cannes en quarré. Au bout de l'excavation est une chambre de la largeur de la Pagode, où l'on voit la niche

Orientales . 114. Partie.

de Schambar : de chaque côté sont quatre chambres , deux à VOY AGE l'entrée & deux au bout. aux Indes

Montant toujours, à gauche, on se trouve dans un autre Temple de Schambar, qui a un Vestibule, une espece de Portique & un Sanctuaire. On y voit trois grandes figures & beaucoup de petites. Le Portique est soutenu par quatre colonnes : à droite de cette piece font trois chambres ; à gauche est un autre Vestibule de cinq cannes en quarré & de haut, dans lequel font fix chambres, chacune de deux cannes en quarré, trois à l'Est, trois au Nord.

Tournant à gauche (de ce Temple), on rencontre un petit Pagotin de Schambar avec les mêmes figures, qui a trois cannes de profondeur & quatre de largeur, avec une

chambre haute de deux cannes un quart.

Pour revenir au premier Temple (ci-d. p. ccxxxv), on prend par un passage creusé dans le roc, qui a quatre cannes de long, une de large, & une & demie de haut.

A droite de la grande colonnade, en bas, c'est-à-dire au premier étage des Pagodes de la montagne, presque dessous le grand Temple de la page cexxxv, est une Pagode détruite, où il ne reste qu'une colonne & la figure de Schambar; l'excavation a six cannes de large, quatre de profondeur, & consiste en trois chambres, chacune de deux cannes de large. Au-dessus sont deux trous sans passage qui y conduife.

Au-delà, toujours sur la droite, est un petit Pagotin de deux cannes de large, d'une canne & demie de profondeur & d'une canne un quart de haut , dont les murs en dedans sont couverts de figures relatives à l'Histoire de Schambar.

Après ce Pagotin on rencontre une Pagode basse, dont le milieu est soutenu par quatre colonnes situées quarrément. De chaque côté sont cinq chambres, chacune de deux cannes en quarré. Le Sanctuaire de Schambar a deux cannes un quart de haut, & huit en quarré.

Cette Pagode est suivie d'une autre excavation de neuf cannes en quarré, & de trois cannes un quart de haut, soutenue de quatre colonnes situées quarrément. A droite & à gauche sont des bas-côtés garnis aussi de quatre colonnes. On v voit la figure de Schambar. Aubout de l'excavation est son VOYAGE Sanctuaire, à droite & à gauche duquel est une chambre avec un Vestibule prenant ensemble deux cannes en quarré. Ils Partie. On peut voir dans la Pl. IV. no. I. 1. la forme des colonnes de cette excavation.

A droite de cette Pagode est une autre excavation formant un Vestibulede sept cannes en quarré & d'une canne & demie de haut, qui renferme huit chambres, chacune de deux cannes en quarré.

Après avoir satisfait seul ma curiosité de ce côté de la montagne, je vins rejoindre mes Brahmes qui m'attendoient à l'endroit où j'avois laissé mon Palanquin. J'achevai avec eux le reste, c'est-à-dire la partie la plus intéres-

sante de mon pélerinage.

Prenant fur la gauche, on rencontre une grande excavation large de vingt cannes, qui est nommée la maison de Vischnou. Au rez-de-chaussée l'excavation présente une Citerne feche dans laquelle on descend par quatre marches. Ensuite, au bout de la seconde Galerie ( c'està-dire, du fecond intervalle entre deux files de colonnes ) qui coupe la Pagode dans la largeur, paroît fur le mur, d'un côté Soudam , Nauker (domestique ) de Vischnou , entourré de Schoupdars ; & de l'autre, Gori, avec ses femmes & ses Schoupdars : c'est lui qui prépare le lait de Vischnou. A côté de Gori est une chambre, puis Bala Rajah schaker (Serviteur ) de Vischnou, avec ses semmes & ses Schoupdars : plus loin est une espece de Cour de sept cannes de profondeur, qui a un jour percé dans le roc. Au bout de la cinquieme Galerie, à droite est Oudo Nauker de Vischnou, entourré de Schoupdars: l'excavation de la Pagode a sept cannes de profondeur. Le rez-dechaussée semble posé sur un massif de deux cannes d'épaisfeur, & est séparé du premier étage par un autre massif épais d'une canne & demic.

Le premier étage a deux cannes & demie de haut, & cinq rangs de colonnes. Dans le premier rang, le troisième & le quatrième, les colonnes sont dégagées; dans le second

aux Indes Orientales .

& le cinquiéme l'entre-deux est rempli par des massifs. Il VOYAGE ya sept colonnes dans la longueur, & seulement deux dans les colonnades à mailifs. L'excavation au centre a onze can-114. Parie. nes de profondeur. Dans le fond, à gauche est le Sanctuaire de Vischnou, au milieu on voit une seconde figure de ce Dieu accompagné de deux Schoupdars. A chaque extrêmité de la premiere Galerie, est une chambre d'une canne & demie en quarré,

Theven, lib. cit. p. 213.

Suivant à gauche la direction de la montagne, on trouve la maison de Ramdji, à deux étages. Le rez-de-chaussée est séparé du premier étage par un massif ou plancher d'une canne & demie d'épaisseur. On monte sur la porte de la Pagode par un petit escalier fort étroit, pratiqué dans le roc'à gauche; & l'on trouve sur cette porte deux perires chambres, une de chaque, côté. La façade de l'excavation a dix-neuf cannes de large, & présente au rez-dechausse huir colonnes qui sont quarrées & unies, excepté les deux du milieu, qui à la moitié de leur hauteur sont seulptées en forme de panier. A droite est une chambre qui a trois cannes de profondeur, quatre de largeur & deux colonnes: c'est le Kabar (le rombeau) de Bandari Peça reknevala (c'est-à-dire, qui garde les Peças, le Trésorier de ) Ramdji. Dans la Cour qui est fermée, profonde de neuf cannes, & large de dix-neuf, à gauche est un Vestibule quarré, de deux cannes de large sur trois de long, où l'on voit une Citerne. Au bout de la premiere Galerie, à droite paroît Loukeratchari, à gauche Bararpati; tous les deux Naukers de Schischenag, parent de Ramdii. Au fond de l'excavation est Schischenag, avec sa femme & ses Schoupdars. L'excavation a onze cannes de profondeur, & présente trois Galeries à colonnes dégagées, & trois dont les colonnes sont unies par des massifs, avec des Schoupdars de chaque côté.

Au premier étage, au bout de la premiere Galerie, à droite est Djom. Au fond (dans le Sanctuaire) est Larchimana, frere de Rama, de forme gigantesque; sa femme, de même grandeur, est à côté de la porte, à gauche. Autour d'eux paroissent des Schoupdars avec le cordon de Brah-

11c. Partie,

ccxxxix

me, le Lingam fur le front perpendiculaire à la ligne des yeux VOYAGE (Pl. IV. no. I. 2.), & des bonnets faits en mîtres & ausi hauts que le visage. Cette excavation présente cinq colonnades de huit colonnes chacune; à, la seconde il y a deux massifs entre les colonnes. On voit six chambres de chaque côté. Les colonnes du Sanctuaire & du petit Vestibule qui l'accompagne, sont quarrées.

Les colonnes du second étage sont à une canne trois quarts l'une de l'autre, dans la longueur de l'excavation. Au bout de la premiere Galerie, à droite est Sadeo : au bout de la deuxième, à droite paroît Kounbi ; à gauche, Lokoulbina. Au bout de la troisseme Galerie, à droite est Bima; à gauche, Mardjouna: au bout de la quatrieme, à droite est Lokoul ; à gauche , Sadeo , frere de celui de la premiere Galerie. Suit une Salle de trois cannes de profondeur, soutenue par deux colonnes; sur le mur autour paroissent les femmes de Rama. Devant les deux colonnes sont les Naukers de Rama assis : au bout de la Salle. à droite on voit Darmeradj, & à gauche, Soudam. Au fond de cet étage est le Sanctuaire de Rama:

Cette piece a quatre cannes en quarré, & trois cannes de haut. La statue du Dieu est à quelque pas du fond du Sanctuaire, & porté sur un pié d'estal haut de deux pieds & demi. Elle a deux cannes & demie ( dix pieds ) de haut : les cuisses ont un pied & demi d'épaisseur. La premiere femme de Kama est à côté de la porte; à droite sont les Schoupdars; à gauche, paroît Nila Schoupdar anoumal dont la main résonne quand on frappe dessus (parce qu'elle est vuide ); selon les Brahmes, parce qu'il a donné de l'argent à Rama. On voit à côté de Nila , Papi dont la main ne réfonne pas (parce qu'elle est massive ) ; selon les Brahmes , parce qu'il a refulé de l'argent à Rama.

Suivant la montagne à gauche, on rencontre une excavation qui a six cannes de profondeur, neuf & demie de large, & deux & demie de haut.

Plus loin est une grande Pagode de Raona , Dieu du Lingam. Cette excavation a douze cannes de profondeur, dix de large, trois de haut, & présente cinq rangs de colonVOYAGE
aux Indes
Orientales,
Ile. Partie.

nes en tout sens ; trois de ces colonnes sont brisées. Au fond est le Sanctuaire de Raona, dont la figure a été brûlée & détruite par Ramdji. Aux deux bouts de la premiere Galerie, à droite & à gauche sont les femmes de Raona. qui paroissent encore dans d'autres endroits de la Pagode. Au bout de la seconde Galerie, à gauche est Latschimi : deux Éléphans lui versent de l'eau sur la tête avec leur trompe; près d'eux sont deux Domestiques qui portent une gargoulette. Au bout de la troisieme Galerie, à droite est Bacro, parent de Raona; une couleuvre lui sere de ceinture : à gauche paroît Baraotar, Nauker de Rama, avec une tête de Sanglier. Au bout de la quatrieme Galerie. à droite est Raona, qui a dix têtes, dix bras; au-dessus de lui paroissent ses Brahmes: à gauche est Askarné, Nauker de Raona. Au bout de la cinquieme Galerie, à droite est Kombe kerené, frere de Raona; à gauche, Bawaadam. Autour du Sanctuaire sont Danuobi tué par Raona, & Gonès, avec une tête d'Eléphant.

Après cette excavation on rencontre un grand Temple de Maha Deo, c'est-à-dire, le grand Dieu, le Dieu mere,

le Lingam.

Au milieu de la Cour est un Témple de six cannes en quarra quuel conduit un escalier: les murs sont couverts de figures en relies. A gauche on monte à une petite excavation longue de six cannes, large de trois, & haute d'une canne trois quarts, formant deux chambres, suivie d'une autre qui a les mêmes dimensions.

Dans le grand Temple, au rez-de chaussée font deux colonnades, chacune de six colonnes, qui ont trois quarts de cannes de diametre; avec quatre chambres, chacune de deux cannes en quarté: le haut du Vestibule est soutenu par deux

colonnes.

Le premier étage a feize cantres de large, & huit colonnes de profondeur. Au fond est le Lingam, dans un Sanctuaire précédé d'un Vestibule qui a fix colonnes de front. A gauche, dans ce Vestibule, paroit Gonès, & à droite , Suami Kartik, Maha Déo Betha (Lieutenant de Maha Deo). A droite du Vestibule est Bala Rajah, avec quatre bras, a colonnes de la 
bras, renfermé dans une Kambour ( rond ou espece d'écusfon épais de cinq à fix doigts); en face est Souranaram VOYAGE ( le Soleil ) Nauker de Maha Deo, avec huit bras : à gau- aux Indes che du même Vestibule on voit Maha Deo, de figure humaine, He. Partie, qui a le pié sur un Voleur, qui avoit lié son Domestique, qui est sous la jambe ; à côté paroissent Narana & Latschimi. Sur le massif qui sépare le rez-de-chaussée du premier étage, est, à droite le Portier Latpat, à gauche le Portier Bendoudâs. Enfuite, au bout de la premiere Galerie, à droite on voir Narchiotar, a huit bras & tête de Tigre, & Parclad: le premier étoit Gourou (Directeur, Docteur), le fecond, Dielaouska (celui qui brûle les parfums, allume les lampes); à gauche de cette Galerie paroît Virbodré, Maha Deo Berha, qui frappe Dietasourdeith, qui lui-même avoit frappé Maha Deo par derriere. Au bout de la seconde Galerie, à droite est Braspari, qui a huit bras, & paroîtaller à l'armée ; à gauche . Gopaldas qui a huit bras. Au bout de la troisieme Galerie. à droite est Baraotar, qui a six bras & une tête de Sanglier; à gauche, une pierre de Lingam. Au bout de la quatrieme Galerie, à droite est un pié d'estal du Lingam; à gauche, Maha Deo avec sa femme. Au bout de la cinquieme Galerie, à droite est Keischt nedji, avec quatre bras, couché sur Garour ; à gauche, Brahma & sa femme Sactri. Au bout de la sixieme Galerie, à droite on voit Ramsedj avec quatre bras . couché; à gauche, Maha Deo, sa femme Parbati, & audessus Raona. Au bout de la septieme Galerie, à droite est Goordendari avec six bras, qui conduit des troupeaux

Après cette excavation est la belle Pagode nommée Kelaa ( c'est-à-dire, Forteresse ), dont le plan, au dire des Brahmes, est le même que celui de Doltabad. La premiere porte de l'excavation a neuf cannes de profondeur & un étage, avec deux massifs en avant garnis de crenaux. Sur les murs paroissent des Schoupdars & des Cavaliers : en entrant on voit Latschimi; à côté, deux Eléphans qui lui versent de l'eau sur la tête avec leurs trompes; & des Schoupdars à droite & à gauche.

de Bœufs.

Suit un Temple quarré qui a un étage & tient par une ef-Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales . II. Partie.

pece de Galerie à un petit Temple, qui est ce qu'on appelle proprement le Kelaa. Tournant à gauche, on trouve le Schoupdar Kanéia, & quantité de femmes qui paroissent s'être rassemblées pour le voir. Derriere, sous la Galerie précédente, est Gatourdije, haut de trois cannes & demie, qui a dix bras & porte le Kelaa. A droite de ce Colosse paroir Narchiotar à tête de Tigre, qui dévore un homme. A droite & à gauche, dans la Cour, sont deux colonnes fore hautes, qui soutiennent chacune une lampe en l'honneur de Maha Deo. A côté de chaque colonne on voit un Éléphant de grandeur naturelle, détaché du Temple, & qui ne tient au roc que par les pieds.

Autour de ces Temples regne une Galerie qui commence à la porte du premier. Sous cette Galerie, autour du Kelaa. on voit sur les murs en bas-relief Rajah Bordi; au-dessus. Raona, Parbati en petit; & à gauche, l'armée du Dieu Pando, dans laquelle on diftingue des Cavaliers, des Eléphans, des Palanquins, des Tigres &c. Ces figures sont affez bien faites, & vont jusques derriere le Kelaa. Tournant de là sur la droite, on voit sur le mur en bas relief Maha Deo & Parbati, qui semblent dormir ; ensuite l'armée de Kaïron. Sur le Kelaa s'élevent plusieurs Dômes qui couvrent tous des Takias de Maha Deo; trois derriere. deux de chaque côté, & un plus haut que les autres, au milies. Sous un des Dômes de la droite est Manourée le Dôme qui est au milieu de ceux de derriere, est l'appartement des femmes de Maha Deo; & le grand Dôme, le Sanctuaire de ce Dieu.

Au rez-de-chaussée du Temple quarré, à gauche est la Pago de de Parlanka. Au fond de cette Pagode au milieu on voit Brahma, Vischnou & un Buffle; à droite, les serviteurs de Brahma, puis Vischnou qui avale une semme, Latschimi, & fur le côté, à droite un Takia de Raona; enfuite, Raona . au-dessus Maha Deo, Parbati, & Kalberom, Cotoval du Kaschemire, A gauche, toujours au fond, paroît un Bœuf fur un pié d'estal, puis Tirmolnara, Gonès & Bankodbeari avec une tête de Tigre. A l'entrée du même rez dechausse. à droite est une chambre où les femmes de Rama

sont représentées en petit : au bas paroît Latchimi ; en-decà de cette chambre estune petite excavation de six cannes de aux large & de deux de prosondeur. L'excavation de la Pagode de Orientete Parlanka a onze cannes en quarré & deux cannes trois quarts Ib. Partie. de haut. Elle présente cinq colonnes situées quarrément.

Au premier étage, à gauche on voit en entrant Latchiminar (ou Latchimana) & Ganga; à droite Narchiotar dans un Kambour : le plat-fonds présente Latchinara (le Ci-d. p. censité Soleil ) qui regarde de tous côtés. Au fond est le Sanctuaire de Maha Deo; ses femmes paroissent à la porte; on voir à droite Latchiminar ; à gauche, un Bœuf. L'excavation est foutenue par six colonnes situées quarrément, & a neuf cannes en quarré. Ces colonnes sont sculptées ; l'argamasse des murs est peinte & comme dorée : le lambris com-

mence à se détacher. Toutes ces excavations que l'on prendroit pour de vrais bâtimens, & qui supposent un travail incroyable, sont au milieu d'une espece de Cour, dont une partie est entourée d'une Galerie, qui d'un côté est soutenue par des colonnes. & dont le mur de l'autre, est chargé de bas-reliefs. Commençant par celui qui est près de la porte de l'enceinte, à gauche , & continuant par la droite , on apperçoit Maha Deo , & au-dessous de ce Dieu, Raona & neuf de ses têtes autour du Lingam. Le deuxieme bas-relief présente Maha Deo. Parbati, & au-dessous les Brahmes de Raona; le troisieme, Maha Deo, Parbati, Pendi (ou Pando), & au-dessous, un Bœuf ; le quatrieme , les mêmes figures ; le cinquieme , un Brahme ; le sixieme , Maha Doo & Parbati. Le septiéme , Banguira; le huitieme, Maha Deo & Parbati; le neuvieme, les mêmes figures, avec un Bœuf; le dixieme, la même chose; le onzieme, Rajah Bal; le douzieme, Maha Deo, Parbati & un voleur; le treizieme, Ram & sa femme Gangam; le quatorzieme, Schiddadji & sa femme; le quinzieme, Djakodji & fa femme ; le seizieme , Maha Deo , Parbati & un Bœuf ; le dix-septiéme, Seadji; le dix-huitieme, Narchiotar dans un Kambour ; le dix-neuvieme , Toulladji ; le vingtieme , Mankoudji; le vingt-unieme, Satvadji, le vingt-denxieme, Latchimana; le vingt-troisieme, Dondi; le vingt quatrieme,

VOY AGE aux Indes Orientales, Ile, Partie,

Mallari ; le vingt-cinquieme , Bonhi ; le vingt-fixieme , Tchemenandji; le vingt-septieme, Makoundji; le vingthuitieme, Moradji; le vingt-neuvieme, Nembadji, à quatre bras ; le trentieme , Dondi & sa femme à quatre bras ; le trente-unieme, Schamdji, volcur qui a quatre bras, & à gauthe sa femme; le trente deuxieme, Anandji, Bibi (femme); le trente-troisieme, Goupala; le trente-quatrieme, Manoukou à quatre bras, attaché à un pilier ; le trente-cinquieme, Anandji, avec un visage de Tigre, dévorant Kepaldji, & auguel on tire les entrailles du ventre ; le trente-sixieme, Ramsedi couché; le trente-septieme, Guirigoorden, à quatre bras; le trente-huitieme, Basek Rajah, à six bras; le trente-neuvieme, Krefnedji (ou Keescht nedji), à quatre bras. couché sur Garour ; le quarantieme , Vischnou qui avale une femme; le quarante-unieme, Tchendoupala à quatre bras, marchant sur Matchelé; le quarante-deuxieme, Goindrâs à quatre bras, appuyé sur une espece de Trône ; le quarante-troisiéme, Anapourna, Bibi.

Suit une excavation de neuf cannes de long, de quatre de large, foutenue par trois colonnes; puis, une autre de huit cannes de long, quatre de large, dont les murs font chargés de femmes en bas-relief; en bas, à côté, une troifieme avec deux colonnes, large de fix cannes, profonde de trois, haute de deux & demie, au-delà de laquelle on voit un Lingam dans une excavation, à deux colonnes, d'une canne de long fur une & demie de profondeur.

Le tour des deux Temples du milieu fait soixante-quatre fait cannes. La prosondeur totale de l'excavation ost de trentehuit cannes; la largeur, de vingt-une. Les figures dans la Galerie qui faitle tour de la Cour, vont jusqu'à quatorze cannes: le reste de la Galerie en comprend vingt-quatre. Le rocher est creusé à pic, environ à cent cinquante pieds de haut.

Fallai enfuite à deux portées de fusil de là , suivant l'Ouest Nord-Ouest, voir la Pagode Rajah Indre, qui a un étage Nord-Ouest, voir la Pagode Rajah Indre, qui aun étage féparé du rez-de-chausse par un massis. Avant la porte, à droite, est le Sanchuaire de Soukedeogoli, dans lequel paroisfent à droite Beani (ou Bayani), Dearam & sa femme; vis-àvis, Mearam, & à ôcté , Larchimi. Cette excavation a trois

Ci-d.p. laxxiij.

cannes de profondeur, quatre de large, une & demie de haut, & est soutenue par quatre colonnes. On entre ensuite VOYAGE dans une grande enceinte qui renferme plusieurs excavations. Vis-à-vis la porte, sur laquelle est une espece de tombeau, Ile. Partie. s'éleve un Temple quarré, à colonnes. On voit au milieu de ce Temple un massif, sur lequel Vischnou paroit en basrelief des quatre côtés. Les Brahmes prétendent que le haut de cette Pagode est rerminé comme Doltabad, & l'appellent en conféquence Tchota (le petit ) Doltabad. A gauche de cette Pagode est la maison de Tchaliram, dans laquelle, à côté du Sanctuaire paroît Koschalram sur un Eléphant; au milieu est Gossin nagardjani , & vis-à-vis , Djoraorsing. Cette dernicre excavation a fix cannes en quatre, & est soutenue par quatre piliers.

A l'entrée de la Pagode de Rajah Indre, à gauche, est une grande colonne aussi haure que le Temple, qui soutient une lampe, Dessous cette Pagode est celle de Rajah Darm (ce qui forme le rez-de-chaussée de celle de Rajah Indre). qui a six cannes de large & quatorze de profondeur. La statue de ce Dieu cst dans le Sanctuaire : les autres figures sont détruites. On voit dans cette Pagode quatre rangs de colonnes, & au milieu une grande salle formée par huit colonnes. & haute de trois cannes & demie ; à gauche , Bendoudâs , puis une chambre où est Balgopal, avec sa femme Satekschitaram; & à côté du Sanctuaire, Alcbela avec ses femmes.

Le premier étage, qui est proprement la Pagode de Rajah Indre, est large de huit cannes, & en a treize dans sa plus grande profondeur. On rencontre d'abord deux rangs de colonnes qui coupent le Temple dans la largeur; enfuite un quarré formé par quatre colonnes sculptées, & dont le haut est plafonné. Au milieu de ce quarré est le siège de Kischni. Suivent trois autres rangs de colonnes terminés par le Sanctuaire, dont la porte est quarrée & garnie de deux colonnes en partie canelées ; l'argamasse en est encore colorée. Dans le Sanctuaire paroît Kischnigouarka. Au bour de la premiere Galerie formée par les colonnes, est Rajah Indre, auguel répond sa femme Indrani. Au bout de la troisieme Galerie, paroît, d'un côté, Nagarardjoun (ou Nagardjani ), avec ses femmes ; de l'autre , Ga-

Orientales . Ile. Partie.

tomourschi : les Schoupdars occupent un espace de trois cannes. Au bout de la quatrieme Galerie, d'un côté est Monpond, & vis-à-vis, Tchanderna.

A gauche, dans la Cour, est une excavation qui a un étage. On voit en bas un endroit comblé de terre, & à gauche, la Pagode d'Adenat. Ce Dicu cst dans le Sanctuaire : de chaque côté de cette piece est une chambre vuide, dont la porte est basse. Les Schoupdars paroissent sur les murs de la Pagode : en face est Nimnat , vis-à-vis duquel est Parasnat. L'excavation est soutenue par six colonnes, trois de profondeur sur deux de face. Au bout de la premiere Galerie de traverse est d'un côté Bawani, femme de Jagrenat, & de l'autre, le Betha de Bala Rajah. Au bout de la seconde Galerie, d'un côté est Sodaman, & vis-à-vis, Penda. L'excavation a sept cannes de profondeur, six de large, & deux un quart de haut. A gauche, est une porte basse qui conduit à l'appartement des femmes, qui a fix cannes en quarré & deux Colonnes.

Au premier étage, on voit huit Colonnes, quatre de profondeur fur deux de face : c'est la Pagode de Poroscheram, Betha (Ministre) de Bawani. Tout autour sur les murs paroissent ses Schoupdars; en .face est Tentempal, & vis-à-vis , Madangoupal. Au bout de la premiere Galerie de traverse formée pat les Colonnes, on voit d'un côté Bala Rajah, & de l'autre, une chambre. L'excavation a seize cannes en quarre, & une canne trois quarts de haut.

Toujours à gauche dans la Cour, est la Pagode de Jagrenat, séparée de l'endroit précédent : Jagrenat est dans le Sanctuaire. Au bout de la premiere Galerie formée en travers par les colonnes, paroît, à droite, Barani, femme de Jagrenat, avec Soud, Boud, & ses Domestiques tout autour ; à gauche, Tchentamen. Au bout de la seconde galerie, on voit Carna Rajah, Matchendernat & Goreuschna. L'excavation a sept cannes de profondeur, onze de large & trois de haut : à gauche on voit une petite chambre & une Galerie qui fait le tour d'une salle vuide. Les colonnes ont deux tiers de canne d'épaisseur : celles des côtés sont simples; celles du milieu à moitié cannelées & sculptées: l'ar-

gamasse en est brisée.

En revenant de cette derniere excavation, à celle par laquelle i avois commence, & où mes gens étoient restés, II. Partie, je passai devant une Pagode de Maha Deo. En dehors paroît d'abord une excavation de deux cannes en quarré, où l'on voit Pendi & Maha Deo; puis en entrant, à droire on appercoit Maha Deo & Parbati, au-dessous Raona, vis-à-vis, Virbodré, Schaker de Maha Deo. Ensuite, à droite, sous une espece de bas côré, sont Maha Deo & Parbati ; à côré, la femme de Rajah Bal , & vis-à-vis, Parbati , Kamou karan (Kombé kerené) & sa femme, au-dessous desquels on voit un Bœuf & un prisonnier. A gauche, de même sous un bas-côté, paroît Djibril (Gabriel, les Indiens ont pris ce nom des Mahométans ) une massue à la main: au-dessus on voit quatre femmes & deux de ses Domestiques liés à un poteau. Vis-à vis de Djibril est Bassemassus, qui bat du Tambour. Plus loin, du même côté, est une belle Citerne, creusee dans le roc . & dont l'eau coule en partie entre des colonnes : on Theven. lib. y descend par des degrés sur lesquels sont deux Tigres pris cit. p. 223. du roc même, ainsi que deux aurres Tigres qui sont près de'là à côté d'une porte. Plus bas que la Cirerne, à côté est Schitama, femme de Ramaki. Au fond de l'excavation est le Sanctuaire, grande piece quarrée, percée de quarre portes auxquelles on monte par quatre degrés. Les Schoupdars qui les gardent sont de figure colossale & accompagnées de leurs femmes qui sont nues. L'excavation en total a dix cannes de large , quatre de haut , & vingt-une de long: elle est sourenue par quarante colonnes, dont le plus grand nombre est distribué en cinq rangs : la derniere file . droite & a gauche, est de huit colonnes.

Je rencontrai encore sur ma route disférentes excavations de deux, trois & quatre cannes en quarré; entr'autres, au haut de la montagne, une Pagode de Vischnou. consistant en trois chambres vuides, de douze cannes de large & de quatre de profondeur. Le Sanctuaire & le Vestibule comprennent quatre cannes & demie de large: la figure



aux Indes Orientales , Ile. Partie.

de Vischnou n'y est point. A l'entrée paroissent Baraotar VOYAGE avec une tête de Sanglier, avalant une femme; Bawani montée fur un Bens (Buffle); Brahma, Vischnou & un Buffle : de l'autre côté de la porte on voit Bala Rajah (Laboureur), Latschimi, Suam Karti, & Kombé kerené, frere de Raona, qui dort après s'être rassassé.

A droite de cette excavation est une autre Pagode de Maha Deo de douze cannes de long, trois de large, & qui a de face six colonnes, hautes de trois cannes & demie. Vestibule à droite & à gauche, de six cannes en quarré, avec deux piliers. Le Sanctuaire de Maha Deo, plus grand que les Sanctuaires du même Dieu, qui sont dans les autres Pagodes.

Enfuite paroît la Pagode d'Arikombar, Potier de terre. Le Sanctuaire est garni de Schoupdars. On n'y voit point la statue du Dieu : elle est à la porte en entrant à droite; c'est là qu'il réside. L'excavation a treize cannes de large & deux colonnes, trois quarts de haut, six colonnes de face, & dix dans la profondeur: il y a deux massifs près du Sanctuaire, & quelques-uns entre les colonnes; ce qui donne en tout, dix colonnes dégagées.

Autre excavation : le Vestibule de deux cannes en quarré & d'une canne deux tiers de haut, fuivi d'un Sanctuaire; autour, sur les murs, paroît Maha Deo.

Plus haut, second Sanctuaire de Maha Deo: le Vestibule de six cannes de large, une canne & demie de profondeur.

Autre Pagode de Maha Deo. Le Lingam est dans le Sanctuaire. A droite du Sanctuaire paroissent Latchimana & Suamkarti; à gauche, Anapourna, Bawani, Sarafati, & Gonès. L'excavation présente dix-huit colonnes & a dix cannes de profondeur, dix de large & deux & demie de

Autre Pagode de Maha Deo, profonde de huit cannes & demie, largede douze, haute de trois un quart. A droite à la porte est le Schoupdar Gaulan. A gauche en entrant on voit Gaolande, femme de Rajah Indre, & près de là, une Citerne. L'excavation est soutenue par huit colonnes, & a deux bas-côtés. Sous celui qui est à gauche, on voit Kombé kerené,

kerené . Mendé , à tête de Cabril , & la représentation d' Voyage mariage de Maha Deo avec Parbati. Vis-à-vis de Kombé que Indes kerené est Bayani montée sur un Buffle. Sous le bas Orientales, côté qui est à droite paroissent Kalberom, avec ses semmes, Gonès, puis Sombakila & sa femme, qui n'ont que les os, comme des squélettes, parce qu'ils n'ont pas fait l'aumône. Au fond de l'excavation est le Sanctuaire, accompagné de deux massifs. Sur celui qui est à gauche on voit Ba-Vaadam avec sa mere ; au-dessous , Raona. Le massif de la

droire présente Maha Deo & Parbati qui jouent au Tchopel; au dessous est un Bœuf.

Telle est la description des Monumens d'Iloura, que les Indiens rapportent à des tems très-éloignés, & qu'ils regardent comme l'Ouvrage des Génies. Je conviens qu'elle est fort séche, & même assez difficile à entendre, faute de plans : la partie Mythologique n'est appuyée que sur le témoignage de deux Brahmes, qui pouvoient m'en imposer, ou n'être pas eux-mêmes plus instruits du fond de leur Religion que ne le sont pour l'ordinaire de la leur les Sacriftains & autres Ministres chargés des vases & de la décoration des Eglises. J'ai cru malgré cela que les curieux ne seroient pas fâchés de la trouver ici. Premierement cette description peut leur donner une idée du travail des Indiens. de la hardiesse de leur conception, & de leur patience dans l'exécution. Qu'on fasse réflexion qu'un coup de marteau donné mal - à - propos déparcilloit une colonnade, obligeoit d'effacer un bas-relief, de creuser de nouveau une surface de rocher considérable. 2º. Ces Monumens présentent les principaux personnages qui paroissent dans les Antiquités Indiennes: les noms mêmes de ces personnages se retrouvent encore dans ceux des premiers Chefs Marates, comme, Anandji pont, Tchemenandji apa; de quelques Villes, comme, Dondi Rajapour [1]. Voilà ce qui m'a en-

Tome I.

<sup>[1]</sup> Ceux qui seront entieux de connoître plus en détail les Personnages principaux que je n'ai fair que nommer dans cette description , peuvent consulter deux Ouvrages Manuscries apportés depuis peu de Pondichery. Le premier est à la Bibliotheque du Roi, & consiste en quatre vol. in-fol.

aux Indes Orientales , He. Partie.

gagé à entrer dans des détails que les Ecrivains à tableaux généraux & racourcis pourront trouver minutieux. Je fuivrai la même marche dans la description des Pagodes de Keneri : mais ces dernieres seront accompagnées de plusieurs plans. D'ailleurs elles ont l'avantage de présenter des inscriptions très-anciennes , que quelqu'Edipe expliquera peut-être un jour : au lieu qu'à lloura, je n'ai rien trouvé

Ci-Lp. ccxlij. econtryiij.

d'écrit que sur un pilier de la Pagode de Parlanka, & au bas des deux pilliers du milieu du premier rang de colonnes au premier étage de la Pagode de Ramdji ; le tout en caracteres Marates & modernes.

Je revins à Aurengabad le 17 au soir, & me disposai surle-champ au voyage de Doltabad qui est à quatre cosses de cette premiere Ville. Les deux Pagodes faites far le modele de Doltabad ( ou peut-être sur le modele desquelles Doltabad a été construit ) m'engagerent à aller voir un lieu si célebre. On peut jetter les yeux sur ce que Thevenot

& Tav. Voy. T. II. p. 81. F.

> Il a été fait (ou du moins tédigé & écrit ) en 1758, sous les yeux de M. Porcher , Confeiller de Pondichery , & Commandant à Karikal , Comptoir François, fitué dans le Royaume de Tanjaout. Le premier vol, commence par une exposition de la Théologie Indienne en François & en Malabare. Ce morcean est suivi de plus de cent Planches ou Peintures qui représentent la création de l'Univers &c. & les huit petites Incarnations de Vischnou dans le plus grand dé-rail, Le second vol. présente en cent trente deux Planches, l'Histoire de l'incarnation de Vischnou sous la figure de Rama Sami ; le troisieme, celle de l'incarnation de Vischnou sous le nom de Kischnen, son mariage &c, en cent quatrevingt-douze Planches; & le quatriéme, l'Histoire de Routten ou Siven (le Lingam ), en cent quarante-quatre Planches. Derriere chaque Planche est ordinairement l'explication en Malabare & en François. Les figures & les explications sont selon la Théologie des Tanjaouriens. Ce Recueil est peut-être le plus compler qui ait jamais été sait sut ces matieres ; je doute qu'on en trouvat un fecond dans l'Inde.

> Le second Ouvrage à consulter sur la Mythologie Indienne, a pour titre : Bâgavadam ( c'eft-à-dire, Histoire divine), un des dix huit Pouranam ou Livres focrés des Índiens, traduis en François par Maridas Poullé, Interprete en Chef du Conscil Supérieur & de la Chaudrie de Pondichery, l'an 1769, & dédié à M. Bersin , Ministre & Secretaire d'Erat. Cet Ouvrage, comme le Traducteur le die dans sa Préface, est attribué à Viassen , fils de Brahma , le même qui a mis en ordre les quatre Vedams. Il est divifé en douze Kandams ou Livres , & contient la Dostrine des Indiens (particulierement de ceux qui reconnoissent Vischnou-pour l'être suprême ) « sur la Diviniré, la béasitude, la vie parfaite, la Morale, "Histoire de la Création, de la conservation & de la destruction de l'Univers, » celle des méramorphofes de Vischnou & l'origine des Dieux subalternes , des

» hommes, des Geans &c.

ccli

dit de la Ville ; c'est la partie la moins intéressante: & comme il ne put voir la montagne ni le Fort que de dehors, Voy AGE il n'est pas surprenant qu'il n'en parle que très-succinte- aux Indes

He. Parcie

Je partis d'Aurengabad le 18 de grand matin. A gauche de cette Ville, allant du Sud Sud-Ouestau Nord Nord-Ouest, je vis de beaux Jardins; & à droite, dans l'éloignement, une chaîne de montagnes. A deux cosses d'Aurengabad, est un magnifique tombeau d'un Gouverneur de Daki, accompagné d'un Dergah & d'une Citerne.

Je sus rendu en moins de trois heures à Doltabad. On entre dans cette Ville, comme dans la plûpart des Villes fortifiées de l'Inde, » par une grande pile de mâçonnerie » composée de plusieurs parties, qui s'avance, en forme de " parallélogramme, du principal rempart. Cette pille forme Hift.des Guer. " plusieurs terrasses continues, de la même hauteur que le de l'Inde; trad. franç. » principal rempart, & qui communique avec lui. Les murs T. II. p. 166. mintérieurs de ces terralles forment les côtes d'un passage 267. Origine » difficilo, embarrasse, d'environ vingt pieds de large, qui

» par plusieurs détours très-cours & toujours à angles droits, » pratiqués dans toute la pile, conduit à la principale por-» te , laquelle joint le principal rempart. « Je trouvai au pied du Fort, M. de Saint-Paul, Com-

mandant des Allemands, que j'avois vu en 1757 au Camp François près de Schicakol. Cet Officier se fit un plaisir de contribuer au succès de mon voyage; il me donna deux Cipayes qui m'accompagnerent jusqu'au haut avec un homme du Keleidar, qui étoit alors le frere d'Ederzingue. Delà je fixai, autant qu'il me fut possible, la position de la montagne relativement aux principaux endroits des environs.

La montagne me parut à l'Ouest Sud-Ouest de la Ville; la longueur de la Ville, du Nord Nord-Ouest au Sud Sud-Eft; la largeur, de l'Est Nord-Est à l'Ouest Sud-Ouest. Je vis les batteries d'Aureng-Zeb élevées sur une montagne, au Nord un quart Nord-Eft; Rouza, au Nord un quart Nord-Ouest; Aurengabad, au Sud un quart Sud-Est; la porte de cette Ville, au Sud Sud-Est; des plaines, du Nord Ouest au Sud, & à perte de vûe dans l'Ouest; des montagnes, du

iiij

VOYAGE aux Indes Orientales . Ile. Partie.

Rec. des Vay.des Holl. P. 387. 388.

Nord un quart Nord-Ouest à l'Est Sud-Est. Je tâchai ensuite de lever, en descendant, le plan de la Forteresse. Ce n'est proprement qu'un roc défendu par quatre enceintes où l'on voit plusieurs pieces d'Artillerie , & dont deux sont construites sur le penchant de la montagne.

La quatrieme enceinte renferme un Magafin de riz & 6. T. IV. une Citerne couverte, creusée à l'Ouest Nord-Ouest, dont l'eau est si vive & si fraîche, qu'à dix heures du marin à peine ofe t'on en boire, de crainte des tranchées qu'elle peut donner. Sur la pointe, pour ainsi dire, du rocher, est un massif, qui porte une piece de fonte tournée au Nord, longue de quatre cannes un quart ; le diametre de la bouche & celui du collet sont les mêmes, c'est-à-dire d'un pied environ : près de la lumiere est une Inscription Marate, & plus loin, une autre en Maure. Au-dessous de ce massif on en voit un autre à l'Ouest Sud-Quest, qui porte une petite piece de fonte. On descend ensuite par l'Est Nord-Eft.

Un peu plus bas que le mur de la quatrieme enceinte. est une terrasse garnie de crenaux dans l'Est. Prenant après cela de l'Ouest Nord-Ouest au Sud-Est, on se trouve à la Maifon du Keleidar, dont le bas est garni de crenaux. Enfuite le chemin en escalier, Est Nord-Est; on rencontre une porte avec une plate-forme: au Nord Nord-Est le chemin garni de crenaux, & ensuite découvert autour de la montagne dans l'Ouest & le Nord-Est. Au Nord, est un canon de fer démonté.

Sur le penchant de la montagne, hors du chemin, est la troisieme enceinte, près de laquelle on voit le Takia de sacré Sultan : le chemin frayé autour de la montagne ; de-là on apperçoit les fossés. De distance en distance les tourelles & les crenaux font abbatus. Au Sud, perite piece Maure de trois doigts de balle ; un peu plus loin , espece de Cavalier ; & quatre toifes plus bas , autre piece de deux cannes un quart de long, & de quatre doigts de balle, dont le diametre total est de cinq doigts, & la bouche terminée par une têted'animal imaginaire. Au Nord, plus loin, on voit un massif affez élevé, au bas duquel est un bastion rond avec un capon.

dont la bouche de cinq pouces de diametre est terminée voi de la freie d'animal. Près du chemin est une porte qui conduit au un pertie enceinte ronde, crenelée, plus balle onviron orisait, de quinze toises. A l'Ouest, massiff qui porte un canon de 11s. Partie, fonre de trois pieds, dont la bouche, en rête d'animal, est de quatre pouces de diametre. De-là on bat la premiere & la seconde enceinte. Retournant à l'Est on trouve un petit sauconneau fur un balsion, auquel répond un escalier qui descend presque dans la seconde enceinte, s'eparée de la premiere par le fosse. Du Takia à cee endroit l'enceinte, à l'Est, est sans tenaux.

On descend ensuite à l'Est, l'Est Nord-Est, par un escalier, suivi d'un trou creusé dans le roc, & qui est bouché en haut par une trape de fer de trois pouces d'épaisseur le commande au la commande de la commande

Le fosse à neus cannes de large; au milieu est un massis de maçonnerie haur de quelques tosses, qui le partage en deux à peu-près dans la longueur, du Sud-Est au Nord-Ouest: le mur (l'escarpe) est partie coupé à pic dans le roç, partie en maçonnerie. Au-delà du fosse étien ouvrage avansé. On voir sur une pierre oblongue du pont qui forme la communication, une Inscription Persanne que je n'eus pas le loisse de copier.

Tirant dans le Sud-Est, après le porr & la seconde porte, on rencontre le mur qui forme la premiere enceinte de la Fortresse. Cette enceinne a trois portes, l'une au Nord, l'autre à l'Est, la troisieme au Sud. On y voit une piece de fonte longue de trois cannes; le diametre de cette piece est d'une demie canne, & à la culasse, de-près de deux tiers de

au : Indes Orientales . 11c. Partie.

canne : la bouche est garnie d'un cercle de fer épais de neuf L'OYAGE pouces. Au milieu du canon cst une Inscription Persanne, qui fait mention de lan 1082 de l'Hégire (1671 de J. C.) & de l'an 15 du regne, vrai-semblablement d'Aureng-Zeb : on en voit une autre autour de la culasse,

Ci-d. p. cextj. ccxlv.

La description précédente ne présente rien qui ait un rapport direct aux deux Pagodes nommées Kelaa; on peut dire seulement que ce sont des Monumens creusés dans le roc. & qui s'élevent comme la Forteresse de Doltabad, au milieu de plusieurs enceintes. Cette description fait voir en même-tems que Doltabad est une place imprenable. Il est impossible d'en escalader les murailles, ni de la réduire par le canon ; dix hommes places au-dessus de la trappe de fer n'ont qu'à l'entretenir brûlante, l'entrée sera inaccessible de ce côté-là & les circuits que fait l'ouverture amortiroient le boulet, quand on tenteroit de l'enfoncer. D'ailleurs le Magasin qui est enhaut peut contenir des vivres pour plus de cent hommes pendant un an & donner le tems au secours d'arriver : aussi Doltabad n'a-t'il jamais cedé qu'à la surprise où à la trahison. C'est une de ces Forteresses dont le Gouverneur, nommé immédiatement par le Mogol, étoit autrefois indépendant du Soubah du Dekan, & même lui servoit comme de surveillant. Celui qui y commandoit en 1757, en avoit acheté le Gouvernement de son prédécesseur ; & les François. pour foutenir les prétentions de Salabetzingue, s'en étoient emparés par furprife,

Je quittai Doltabad, comblé des politesses de M. de Saint Paul, De retour à Aurengabad, j'allai avec M. Gentil hors de la Ville, voir la Maison des Moullahs, Cer Établissement peut en contenir une trentaine ; il a été fondé par le Mogol & est très-bien doté de Jaguirs. Le Chef des Moullahs, qui étoit Sayed, me reçut avec six des principaux dans un petit Divan : de-là nous vîmes l'effet assez amusant de plus de cinquante jets-d'eau peu élevés, qui retombant sur des pierres taillées en talus, & dont la surface étoit couverte de petits trous distribués en lozange, formoient de belles nappes. On nous servit une collation en fruits: ce qui suppléa à la conversation ; car VOYAGE ces Messieurs étoient parfaitement ignorans : quelques nou- aux Indes velles d'Europe en firent le fond. Je voulus hasarder un peu Orientales, de Methaphysique & d'Histoire Orientale; mais ce fut en Ile. Parise, pure perte. En sortant, nous traversames la maison, qui fourmilloit de jeunes Mignons de neuf, dix, douze & quatorze ans, bien nourris, d'une peau bien tendue, à l'u-

sage de ces respectables vieillards.

Je ne voulus pas quitter Aurengabad, sans avoir vu le \* Sapremiere Tombeau de la fille \* d'Aureng-Zeb, Ce Monument est à semme, selon quelque distance de la Ville, dans un édifice somptueux, T.II.p. \$1. 6 élevé par ce Monarque à la mémoire de cette Princesse. On Theven. Lis. appelle ce bâtiment leJardin de la Begom ( Begomka bâgh ), eit. p. 216. C'est un emplacement considérable, composé de Cours & de Jardins, où l'on voit plusieurs corps de logis. Le plus beau est celui dans lequel est le Tombeau de la Begom. La Chapelle qui renferme le cercueil, est terminée par un Dôme couvert de cuivre doré, qui est accompagné, selon l'ordre de l'Architecture Musulmane, de quatre Tourelles, & domine le reste de l'Edifice. On y entre par quatre. portes de marbre blanc, cifelées à jour, d'un travail exquis. Ce fur à travers la cifelure, que je vis le cercueil qui renferme les cendres de la Princesse. Il est couvert d'un drap d'or, & éclairé par une lampe qui brûle continuellement dans la Chapelle. Vis-à-vis cette Chapelle, est un Masdjed, dont le plancher est en compartimens de marbre, & couvert d'un riche tapis de Perse. J'y vis un Moullah réciter l'Alcoran: la Fondation est de quatre, qui, jour & nuit, doivent remplir ce ministere à l'intention de la Begom. Le reste du bâtiment différe peu du Palais de Teigh beg Khan. dont je donneraj la description dans la troisieme Partie de certe Relation. On voit sur la premiere porte, une Infcription Persanne que je n'eus pas le loisir de copier.

Je fixai le jour de mon départ au 22 Avril. Les courses que j'avois faites, avoient presque épuisé mes forces & ma bourle; le plus souvent j'avois marché dans le fort de la chalcur; le 19 elle fut si grande,

Orientales , He. Partie.

que je trouvai dans la tente de M. Gentil, le tube intél'OY AGE ricur de mon thermometre cassé, sans doute par la fermentation de l'esprit de-vin. Je commençois au li à sentir des douleurs de dyssenterie. Tout cela, joint à la nouvelle que l'on me donna de l'arrivée de mon frere à Surate, me fit hâter mon départ. M. Gentil se chargea de me faire avoir un paffeport & deux Alkaras de M. de Buffy, pour Surate; & de mon côté je le priai de ne pas négliger les occasions qu'il pourroit trouver d'approfondir l'Histoire & la Géographic du Pays [1].

Je partis d'Aurengabad le 22 fur les 10 heures du foir. avec mes deux Alkaras, monté sur mon petit cheval des montagnes. Mon équipage surprit le Chevalier d'Etrées,

[1] Je rappellai de Surate à M. Gentil ce qu'il m'avoit comme promis à ce fajet ; & il me repondit d'Aurengabad, « qu'il avoit acheté beaucoup de Livres, » parmi lesquelles étoient 1º. Une Histoire Générale de la presqu'ille de l'Inde de-» puis Surate, ou le fleuve Indus jusqu'à Bengale inclusivement, en trois vol. in-40. » 1º., Une Histoire du Monde ou des Rois, depuis Adam jufqu'à présent ; un » vol. in-fol. to. L'Hiffoire de tous les Empereurs Musulmans de Dehli jusqu'à la so fin du regne d'Akbar ; un vol. in-fol. 4º. Celle de Djehanguir , les Coutumes & " Ulages des Iranians & des Touranians ; l'Histoire des guerres des fils d'Aali ; celles » de Koustoum &c. » Vous pouvez compter dessus ces Manuserits , ajoute M. Gen-» til , fi les pluies ne me les pourrissent pas. J'ai bien eu de la peine à cela. J'en » ai encore plusieurs agtres que je ne connois pas. J'ai quelques Livres Arabes que » le hasard m'a procures, que les Cipayes avoient pillés dans la Maison de Chana-» vaskhan. J'aurois eu un plan & une vue de toutes les Forteresses de l'Indoustan; » mais ma bourse n'y a pû suffire, vû qu'on me demandoit vingr à vingt-einq » roupies pour chaque Planche. J'aurai le plan & la vue de Doltabad , par notte a Ingénieur Anglois, »

Ces Plans m'auroient été fort utiles , ainsi que le premier Ouvrage en trois vol. in-4°. Le second est, je erois, le premier volume du Rozot euffafa; les autres font à la Bibliotheque du Roi. M. Gentil avoit alors deffein, comme il me le marquoir , de fe livrer férieusement aux Lettres. Les événemens malheureux qui ont entrainé la perre des Etablissemens François dans l'Inde , ne lui auront pas permis de réalisse ce projet. Cet Officier est maintenant avec le fils du Mogol , dont l'armée campe dans les quartiers d'Elabas & cé Benarès. C'est lui qui dirige toutes les opérations de ce Prince. Dans ce degré de confidération , sçachant parfaitement le Maure , & , je crois , le Persan , je ne doute par qu'il n'acquiere & ne communique à la France des connoissances utiles sur ces Contrées. l'apprens auss que quelques Angiois s'appliquent à Patna & à Benarès au Persan & au Samakretan, & font dans ces Villes des recherches relatives à l'Histoire Naturelle & aux Antiquités de l'Indoustan. Je souhaite que ce gout d'observation devienne un peu plus général ; les lumieres qu'il répandra en Europe feront peut-être les feuls avantages reels, & dont elle n'ait pas à le repentir , qu'elle retirera des expéditions pénibles & couteufes qu'elle a faites dans Inde.

qui

He. Partie.

cclvii

qui m'étoit venu voir dans la tente de M. Gentil: en esset, all ne pouvoit être plus mince. Je portois sur moi toute ma garde-robbe, qui conssistoit en une chemise, un habit de toile verte & un pantalon de même étosse. D'un côté pendoient à la selle de mon cheval ma gargoulette & mes cartouches; de l'autre, un pistolet d'arçon. J'avois mon sabre en bandoulière & mes papiers dans un cuir de bœufroulé, mis en croupe en forme de manteau, & qui me servoit à terre de matelas.

pe en forme ae manteau, & qui me tervoit e terrecte mateias.
A une demi-coffe du Camp, je pafiai par Idga, petite
Aldée, avec un Nala fec. A deux coffes & demie de-là eft
un Takia de Fakirs, garni d'arbres, avec une citerne.
La route Ouest Nord-Ouest, à gauche des montagnes &
du chemin de Doltabad. A une grande cosse de ce Takia,
est Bordjagaon, petite Aldée, avec un Nala: celui de Doltabad, à l'Ess. A une cosse de-là, ess Nizamper, précédé

d'un Takia de Fakirs & d'un Nala.

Le 13. A deux cosses & demie de Nizampet, on rencontre Boudnapouri, avec le Naddi du même nom. La route presqu'Ouest: plaines: à droite, sin des montagnes: le chemin frayé. A trois cosses de-là est le Gaon de Nepour fur la gauche, avye un Nala; une cosse & demie plus loin, celui de Sindi avec un Nala; & à une cosse & demie de Sindi, Latour, sur un grand Naddi, à quatre journées de Nasses tirmek. Je passa i anti à Latour, où les vivres étoient fort cheres à causse d'une Fête qui y avoit attirs beaucoup de monde; mais cet inconvénient ne regardoit que mes Alkaras & mon cheval; car la dyssentie qui se déclaroit chez moi de plus en plus, m'empéchoit de rien manger de solide: le foir, un peude riz fassiotit toute ma nourriture.

Le 24. La route Ouelt. A une cosse & demie de Latour est Pipelgaon, avec un Nala sec; une cosse plus loin, Karenigaon avec une citerne, Aldée dépendante de Nana. La route Ouest un quart Nord-Ouest, puis Ouest Nord-Ouest, A une demi-cosse de Karenigaon, à gauche est Daïgaon, hors du grand chemin; deux cosses plus loin, Passera, précédé d'un Nala qui vient du Nord-Ouest, & d'un Deol Indien; & à une demi-cosse de 14, Doukervari, sur le même Nala; la route Nord-Ouest. Depuis Karenigaon, tout est

aux Indes Orientales . He.Partie.

du Paragana de Gandapour. A trois quarts de cosses de VOYAGE Doukervari, on rencontre, fur la gauche, Songaon; à droite, Wari, avec un Fort & une citerne. Ces Aldées sont du Paragana de Kandaal, que Schah Rajah avoit donné à Nana: le Pays beau, cultivé: la route Ouest. A une cosse de Songaon, est Lounouan : plaines à perte de vûe, en partie incultes. Une cosse & demie plus loin on rencontre Djarour avec une citerne, une petite montagne à gauche; & à deux cosses & demie de-là, le petit Pano & ensuite le grand, avec un Nala sec, & deux Citernes. Ces deux endroits sont du Paragana de Bajapour, qui est à une cosse & demie delà. au Sud. La route Ouest : de petites montagnes à droite : plaines; quelques arbres; terres incultes. A une cosse de Pano, est Deotan, précédé d'un Nala sec; & une cosse & demie plus loin, Souriegaon. Le chemin fort beau, le Pays cultivé, la terre noire & forte : Citernes de tems en tems: les montagnes à droite. A une demie cosse de Souriegaon on rencontre Gondegaon, petite Aldée, avec un Nala; & une cosse plus loin, Indersoul, précedé d'un Nala, Cette Aldée est du Paragana de Patoual, situé au Sud, environ à six cosses : elle est considérable, & à vingt-huit à trente cosses de Nassek tirmek. Je passai la nuit dans un beau Jardin qui est à l'entrée; & ne pouvant plus digérer le ris, je me mis au Cange léger (à l'eau de ris) qui fit toute ma nourriture jusqu'à Surare.

Le 25. A deux cosses d'Indersonl je trouvai Gotemgaon , petite Aldée avec un Nala; la suite des montagnes au Nord. A trois cosses de là est Yeula, grande Aldée, avec une Citerne. La route Nord Nord-Oueft, ensuite Nord jusqu'à Babelgaon, éloigné d'une demie coffe. A un quart de coffedelà est Danoura. La route Ouest Nord-Ouest, puis Nord Nord-Ouest, & Nord un quart Nord-Ouest. A une coffe d'Yeula est Badgaon, avec un Nala see : le Pays inculte. Le chemin commence à être montagneux. A deux cosses & demie, une demie coste sur la gauche, est Pipli : jardins sur la route. A une demie cosse de là, on trouve Tangaon : les montagness'approchent fur la droite. Une cosse plus loin est Arcgaon avec un Nala ; & à une cosse d'Aragaon, Kaneri avec

un Puits : les montagnes affez proches ; la route presque Nord, fur des rochers applanis; à gauche plaines immenfes. VOYAGE A une cosse de Kaneri, arbres qui forment de beaux cou- aux Indes Orientales verts. Nala alors à fec. A une colle delà cst Talegaon, Aldée He. Partie affez confidérable ; deux coffes un quart plus loin , Itava , endroit ruiné, avec un puits; & à trois quarts de cosse d'Itava, Ponnala, Aldée murée & alors sans porte. La route Nord un quart Nord-Ouest, presque droit aux montagnes, qui vont de l'Ouest à l'Est.

Le 26. Paragana de Tchandor. A trois quarts de cosse ic trouvai l'Aldée de Paterschomba : le Pays beau & cultivé. Une cosse un quart plus loin, on rencontre Tchandor, au pied d'une montagne. Le Fort est à l'Est sur cette montagne ; la Ville grande, murée & défendue par des bastions ; elle avoit été donnée à Holkar, Chef Marate, avec sept Aldées, qui formoient son Paragana. La route est ensuite par des montagnes aifées à franchir: fur le fommet, on voit un étang de pierre. A deux cosses de Tchandor on rencontre un Tchoki; & une demie cosse plus loin un Takia de Fakirs: ensuite le chemin est, l'espace d'une cosse, entre deux montagnes escarpées. A cinq cosses de Tchandor est Pipelgaon avec une Citerne, Aldée du Paragana de Loner; à trois cosses un quart, Loner; & au-delà, le Naddi de Tingala: je le passai à gué. A deux cosses de Loner je trouvai un Tchoki de Bils: le Pays coupé de montagnes & de Plaines. Les Bils sont une espece de Caste qui forme comme un Peuple particulier au milieu des Marates & des Maures. Ils habitent les montagnes, passent l'Hiver fous des huttes. l'Été en plein air, & ne paroissent dans les Villes que pour y porter la paille des montagnes. A une cosse du Tchoki de Bils je passai le Naddi d'Oujargaon. Deux cosses & demie plus loin est Kourgaon: le Naddi d'Irgaon coule près de cette Aldee. A une demic cosse de là on trouve Irgaon . Aldée confidérable. La grande Vallée qui commence audelà de Tehandor, finit environ quatre cosses avant Tarabad.

Le 27. Beau chemin dans les montagnes. La route Est; trois cosses plus loin, Nord un quart Nord-est, ensuite Nord & Nordun quart Nord-Elt, large & affez aifée. On rencontre VOYAGI aux Indes Orientales, Ile, Partie,

au milieu, un Naddi; aux environs, beaucoup d'arbres : les montagnes commencent à en être couvertes. A cinq cosses d'Irgaon est Tarabad, Ville dépendante du Mogol, située endeça du Mouci, environnée d'arbres, & suivie d'un plan de Manguiers qui joignent au plus beau coup d'œil le parfum le plus luave:ce plan termine la vallée où cst situé Tarabad. A six coffes Ouest Nord-Ouest de cette Ville est Saler Moller, Fort qui relevoit alors de Salabetzingue, & venoit d'être attaqué par Apadjigane, un des Généraux de Nana à la tête de quatre mille Marates : c'est le principal endroit de Baglane, district ou se parle le Baglanique, dialecte Marate, mêlé de Guzarate. À une cosse de Tarabad, je rencontrai le Nala d'Oujargaon june cosse & demie plus loin un Tchoki de Bils, près. d'une riviere : à une demie cosse de-là, un deuxieme Tchoki de Bils, & un puits de Damangi Ekbar (ou, Ekvar), Chef Marate, qui résidoit alors à Ahmadabad. A une cosse de ce puits est Dongra, Aldée dépendant des Marates. Au delà, on trouve un Nala ; une cosse plus loin, un autre Nala à moitié fec; & à une cosse de là, un ttoisseme Nala: le chemin monragneux, dans les bois. La route Nord-Ouest, Nord, Ouest. Plus loin est Lakandi, Gaon détruit : ensuite chemin creusé dans les montagnes & fermé avec des portes. A une coffe du dernier Nala est Pankira, assez groffe Aldée du Paragana de Moller, prise alors par Nana. Le Fort est avant la Ville. & situé sur une montagne à gauche; au-delà de Pankira. le Naddi de Panmer.

Le 18. La route fur les montagnes, à l'Ouch, enfuite au Nord-Ouch. A quatre coffes, on rencontre Deolipara, à droite, hôrs du chemin. Les maifons commencent à être couverres de tuiles ; les grandes montagnes paroiffent dirigées fur Racpour. A une coffé de Deolipara, à gauche, Pipelpara. A une demi-coffé de là je trouvai fur le chemin de l'eau vive, & plus foin fur les montagnes une trouve de Bils.

Jamais je ne me suis vu si embarasse que près de ces Bils. Mes Alkaras avoient perdu la route : après avoir traversé des ravines affireuses au milieu des torrens, des ronces, des pierres, nous ne nous trouvâme pas plus avancés. Il fallut alors se détacher & aller chaeun de fon côté, pour découvrir un fentier ou une chaum est Le folcil étoit caché. Je me conduifis pendant une heute avec ma boufible, allant à-peu-près Oucft Nord-Ouch, les parce que nous n'étions qu'à quatre journées de Surate. Mes Guides, après avoit cherché une heure environ, devoient revenir fur leurs pas au tendez-vous, près d'un gros tas de foin appartenant au Bils. Si par malheur ce tas, dans notre abfence, cût été enlevé, j'étois perdu. Nos peines furent jourlies; nous étions dans un Pays qui n'étoit connu que des Bils eux-mêmes. Tandis que nous étions à nous confulter, parut un de ces Montagnards, qui humainement nous donna du lait, & en deux heures, nous remit en route fans vouloir prefque recevoir de recompenfe. En parcille circonstance, chez des Peuples policés, nous cussions cour utifique de perdre la vie, ou du moins d'être volés.

A une grande cosse de Pipelpara, bas des montagnes; le chemin toujours un peu montagneux ele Pays couvert d'arbres. A trois cosses de-là, puits, & Tchoki de Wordom. A deux cosses de ce Tchoki, on rencontre le Naddi de Raépour, & au-delà, un peu avant l'Aldée de ce nom, deux Nalas : le premier étoit alors à sec. A une cosse du Naddi de Raépour est l'Aldée de ce nom, qui est da Paragana de Bandari. Là commencent les boutques des Banians du Guzarate. L'Aldée et au bout d'une fort belle valsée : à du Guzarate. L'Aldée et au bout d'une fort belle valsée : à

droite est un Gaon.

Le 29. Beau chemin, quelques montagnes. A cinq cosses, Nala & Gaon de Bils. A une grande cosse on rencontre un beau Nala sans Gaon: ensuite un contre dans une Forêt qui s'étend à cinq lieues au-delà de Songuer, & trenferme de beaux bois de construction: montagnes à gauche. A deux cosses & demie du dernier Nala est le Tchoki de Couttemar; une demi-cosse plas de la le Tchoki de Damangi ekbar; & à deux cosse de la la un troissem Nala. A une cosse de Nala est Songuer, grande Ville struée au pied des montagnes, entourée de murs, & précédée d'un Fauxbourg. Nana, Holkar & Damangi y avoient alors des Officiers ou Résidens particuliers. Anauro

VOY AGE
avx Indes
Orient iles,
Ile. Partie.

Ekbar commandoit dans le Fort, où étoient les femmes de Damangi Ekbar son frere.

Le 30, au fortir de Songuer, je fus arrêté à cause de mon cheval qui devoit un droit de Péage. Un de mes Alkaras retourna en conféquence à la Ville où il donna une roupie & demie pour les Dastoks nécessaires ; & je continuai ma route. A une cosse de là on rencontre un puits & un Tchoki, dans un lieu désert ; une cosse & demic plus loin, Tchitapouri, dans les bois, à droite; à une demie cosse de là , un mauvais Nala ; & une demie cosse plus loin, toujours dans les bois, Morempouli, petite Aldée ruinée; au-delà de laquelle est un assez beau Nala. A trois cosses & demie de Morempouli est Beara, Aldée que Babourao, Chef Marate, avoit achetée de Damangi ; le Fort est en pierre. Je pris dans cet endroit un nouveau Dastok de deux roupies qui devoit me servir jusqu'à trois cosses de Surate. Les bois s'éclaireissent, les montagnes disparoissent; la route Ouest un peu Sud. A quatre cosses de là, est Bagipoura, belle Aldée bâtie par Badji bolalrao, pere de Nana, & précédée d'un Nala: la route Ouest. Quest-Sud-Ouest, Sud Ouest, ensuite Nord Nord-Ouest.

Le premier Mai. A deux cosses & demie de Bagipoura. on rencontre Maneikpoura avec un Tchoki: la route Ouest un peu Nord. A deux cosses & demie delà est un Nala assez beau: enfuite le chemin inégal, coupé dans les montagnes : les terrescultivées; les arbres clair-femés. A trois cosses du Nala précédent on rencontre Bardoli, le Naddi Meda & un Tchoki: le Paysbeau. A deux cosses de Bardoli est Gangapour, Aldée dont les maifons sont dispersées; beau puits. Deux cosses plus loin est un autre puits; le Pays cultive; des maifons d'espace en espace. A deux autres cosses, puits, le Pays cultivé; au milieu Nala gâté par les buffies. A une coffe de ce dernier puits on trouve Carodragaon, avec un Tchoki: deux cosses plus loin, le Tchoki de Kombaria ( aux Marates ); & à une cosse de-là ,un Nala , après lequel commence le territoire de Surate, qui est à deux cosses de ce Nala. On rencontre sur la route un Takia de Fakirs.

Je me trouvai à la porte de Surate sur les cinq heures du

soir, extrêmément affoibli par la dyssenterie. Il fallut attendre quelque tems le passeport du Nabab: ensuite un Pion du VOYAGE Chef François vint me prendre; & au bout d'une demie-heu- aux Indes re, j'eus le plaisir d'embrasser mon frere à la Loge Françoise. Ille, Partie,

# VOYAGE AUX INDES ORIENTALES.

## III. PARTIE.

A VANT que d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé à Surate pendant les trois ans que j'y ai demeuré, je pense qu'il est à propos de dire quelque chose de l'origine de cette Ville.

Surare est une des plus grandes Villes de l'Inde & des plus peuplées, quoiqu'elle ait beaucoup fouffert des invafions des Maures, de celles des Marates, & qu'elle ait été pillée plusieurs fois. Ce n'étoit originairement qu'un amas de Cabanes de Pêcheurs qui se rassembloient sur le bord Mém de l'Acméridional du Tapti. Dans le treizieme siecle, elle n'étoit des Bell. Lett. pas encore connue, quoique Cambaye fut déja célebre. Voici T. XXXI. p. ce que Nour beigue, Bibliothécaire du dernier Soubehdar 344. not. d. Mahométan d'Ahmadabad, m'a appris de l'origine de cette Ville.

Sous le regne de Mahmoud Beigreh, einquieme Roi d'Ahmadabad, fur la fin du quinzieme ficele, il y avoit près du lieu où étoit en 1760 la maison de Fares khan, second de la Ville, plusieurs cabanes de Marchands de poisson qui avoient à leur rête un homme de leur profession, nommé Suratdji. Ce Chef payoit les droits de sa petite Aldée à l'Hakem ( au Gouverneur ) de Render, ( Ville fituée fur la rive Septentrionale du Tapti), qui commandoit dans le Pays pour le Roi d'Ahmadabad. Les Portugais, dans leurs courles, ayant pillé les bords de cette rivere, Suratdji, dont les Gens étoient sans défense. & avoient souffert considérablement, porta ses plaintes au Roi d'Ahmadabad. Ce Prince se fit informer de ce que le territoire de ces Pêcheurs pouvoit rapporter, & ordonna enfuire à Khodavand khan, Gouverneur de Render, d'élever une Forteresse

aux Indes Orientales . Ille. Partie. qui mît l'Aldée de Suratdji à l'abri de toute insulte [1]. Khodavand khan choisit d'abord pour cela un emplacement dans l'endroit où est maintenant son tombeau, proche de la maison de Fares-khan & de celle du Fakir Kheir cullah : mais comme cet emplacement étoit éloigné de la riviere, ce choix n'eût pas de suite. Il en prit un autre près du Bagh talao, où sont maintenant les Serass (les Changeurs) à une demie cosse environ de la riviere; la même raison le lui fit abandonner : il étoit difficile d'y faire venir de la riviere ' l'eau qui devoit remplir les fossés dont il vouloit entourer la Forteresse. Enfin les fondemens de cette Place furent jettés dans le lieu où elle est maintenant ; & Khodavand khan promit à Surardji de donner son nom à cet Établissement, pour prix de l'emplacement qu'il lui cédoit. Du nom de Surardii. ce lieu fut donc appelle Surate. L'Infeription que j'ai citée dans la note 1 , nous apprend que la Forteresse ne sut achevée que l'an de l'Hegire 931 (de Jesus-Christ 1524). La Ville s'agrandit avec le tems; en 1666, elle n'avoir

Taven.T.II. encore que des murailles de terre en fort mauvais état. L p. 3. &c. Thepremiere enceinte fut faite quelques années après, & la se venot, Voyage conde il y aplus de cinquante ans sous la Nababie de Heider des Indes in-4°. P. 42 & Kouli khan : elles ont chacune douze portes, & font gar fuiv. Vov. de nies de tours rondes où l'on voit quelques canons. Dellon, T. I. p. 97 & Suiv.

Surate, ainsi que les autres Places fortes de l'Indoustan. a toujours eu sous les Rois du Guzarate & sous l'Empire Mogol, un Gouverneur pour la Ville, & un pour la Fortéresse, indépendant l'un de l'autre, & chargés en quelque forte de s'observer mutuellement [2]. Située avantageuse-

[1] C'est ce que porte une Inscription Persane que l'on lit sur la porte de la Forterelle. Sadd boudbar fineh djan Feringui in benah : cette Fortereffe a été confiruise

pour arrêter les Feringuis (les Européens). [1] Je n'ai pu avoir les noms des Commandans de la Forteresse de Surate, ni ceux des Gouverneurs de la Ville, depuis Sourardji, surnommé Mahiguir (le Preneur de Poisson, le Pêcheur ) , jusqu'au tems d'Aureng-zeb.

Gouverneurs de Surate fous & depuis Aureng-Zeb.

· Ces trois pla-

\* 10. N. 20. N. 30. (Salabat khan). 40. Mohammed Beigue, appelle Farzand ces font vuides khan, Karttalab khan & Schodja aat khan. 5°. Dianat khan. 6°. Amanat khan, dans le Mf. gendre du Nabab Eenaiet eullah khan Naheb ( Lieutenant ) du Visir; ( sous le nom de Monaem khan ). 7°. Eetebar khan 3 de Cambaye, 8°. Kokeh fils fon

ment

pour le commerce de la presqu'Isle de l'Inde & pour celui des Golfes Persique & Arabique, elle acquit des richesses

aux Indes Orientales . IIIc, Partie.

khan, de la Cour de Dehli. 90. Mohammed beig khan Koderi ( le Parcheminier); du Guzarare too. Mohaterem khan, Divan d'Ahmadabad. 110. Aabdul hamid khan, fils du Kazi Aabdullah , Divan d'Ahmadabad, 120. Delaverkhan, élevé avec Amanat khan. 130. Scheikh eul eslam khan, sous le nom de Mohammed Akram. 14°. Heider Kouli khan. 15°. Tohour khan, qui étoit attaché à Heider Kouli khan, 160. Momoun khan kalan (le grand ou d'aîné). 17. Une seconde fois, Seneikh eul eslam khan, Seder ( premier Juge ) d'Ahmadabad, fils de Scheikh Mahieuddin, fils du Kazi Aabdulvahab. 180. Rouftoum Aalikhan; du Guzarate. 190, Sohrab khan , fon fils ; du Guzarate. 200. Teigh beig khan ; de Schahdichan abad. 210. Safder khan, frere de Teigh beig khan. 220. Maain enddiu khan, fous le nom d'Archen; de Brhanpour. 23º. Une seconde fois Safder khan, de retour de la Ville de Tarah ( fur le Sind ). 140. Aali navaz khan , fils de la fœur d'Atchen. 250. Une seconde fois Maain euddin khan, 260. Le fils de Maain euddin khan. Maintenant les Gouverneurs de Surate ont le titre de Nabab , & sont censés nommés par la Cour de Dehli, qui leur envoie leurs Firmans : autrefois, ils dépendoient d'Ahmadabad, Capitale du Guzarate, & ou résidoit le Soubeh dar de cetre

En 1761.

Le Guzarate, douzieme Soubah de l'Indoustan, a, depuis Odheipour, à l'Est. julqu'à Por Bender, à l'Ouest, deux cents cinquante cosses d'érendue; & deux cents vingr , depuis Bargaon au Nord , jusqu'au-delà de Surate , au Sud. On le nomme encore Zin el belad, la beauté des Pays, ou le Pays précieux. Autrefois cette Contrée étoit soumise, comme le reste de l'Indoustan, à des Rajahs : je n'ai pu en avoir les noms : le dernier s'appelloit Sadradjefiugue,

#### Rois d'Ahmadabad.

10. Le premier Musulman qui ait commandé dans le Guzarate, est Mousafer khan , qui reçut ce Gouvernement de Firouz , Esupereut de l'Indoustan. Dans le dix-hui-Après la mort de ce Monarque, Mouzafer khan renouça à la Domination sième siècle de Mogole, & ses Successeurs se sourintent dans l'indépendance jusqu'à Akbar. Mouzafer khan regna onze ans, & mourut à Patan, où il avoit fixé la réfidence.

l'Ere Oritienne

20. Ce Prince eut pour Successeur le Sultan Ahmed, son petit-fils, qui regna trenteun ans & plusieurs mois. Ce fut lui qui barit Ahmadabad. Voici ce que les Hiftoriens du Pays rapportent de l'origine de cette Ville. Le Sultan Ahmed voyant un jour un de ses chevaux Perses tour en sueur, voulut sçavoir d'où cela venoit. Un de ses Officiers lui avoua qu'il étoir épris des charmes d'une femme Indoue. qui tons les jours se rendoit à une Pagode éloignée de quarante-einq eosses de Patan; qu'il l'alloit voir & tevenoit, en quatre Pehrs (douze heures). Le Sultan voulant s'assurer de la vérité du fair, fir donner un cheval à cet Officier, & monta lui-même fur un autre : ils arriverent à la Pagode, où ils trouverent la femme Indoue. Tandis qu'Ahmed confidéroit le Pays, il apperent un lievre qui se battoit contre un chien de chasse. Juggant par-là que cette terre devoit produire des guerriers, il y bâtit, à quarante cosses de Patan, une Ville qui fut appellée de son nom , Ahmad abad ( c'eft à dire , Ahmed a rendu ce lieu fertile , ou le lieu fertile d'Ahmed). Cette Ville devint dans la fuire la Capitale du Guzatare; elle a même donné fon nom à la Province : elle est située à vingr-trois degrés, irentedeux minutes de latitude septentrionale, & a quarante cinq lieues de Surate, se-Tome I.

aux Indes Orientales .

immenses qui devinrent en 1664 la proje des Marates com-VOY AGE mandés par Sevagi. Des divisions intestines, nées de l'avidité.

> lon Mandello ( Voy. des Indes, p. 136) ; à 86 cosses, selon Thevenot ( lib. cit. p. 20 ). Une Insetiption Persanne fixe la construction du Massied d'Ahmadabad à l'an de l'Hégite 810 (de Jesus-Christ 1407), & celle de la Ville, à l'an de l'Hegire 812 (de Jests-Christ 1409).

> to. Le troifieme Sultan du Guzarare, ou d'Ahmadabad, fut Mohammed Schah. fils du Sultan Ahmed, qui regna quarante ans & plufieurs mois. Ce fut fous ee Prince que les Musulmans s'emparerent de Sadjam.

> 4º. Mohammed Schale eut pour Successeur, son fils aine, nomme Schale Kottob

euddin, qui tegna fix ans & plusieuts mois.

co. Le tione fur ensuite occupé par Sultan Mahmoud Peierch, second fils de Mohammed Schah. Ce Prince tegna einquante-deux ans & plufieurs mois. Quelques Historiens rapportent qu'il fut surnomnié Beigreh, à cause de deux Fortereiles confidérables (be guer, deux montagnes) qu'il avoit prifes; la premere, nommée Pavaguer, à cinq journées de Surate, & qui avoit trois coffes d'érendne; l'autre, appellée Guernal, fituée à vingr-eing tolles Ouest d'Ahmadabad, & qui avoit lept costes de tout. D'autres Ecrivains dilent , que le mot Beigreh désignoit sa force comparée aux cornes du Taureau ( gueré , corne de bauf en Indou). Ils racontent que ee Prince mangeoit à chaque tepas une man de tiz ; qu'il voyoit toures les nuits sept femmes & un esclave Abyiling & qu'il y avoit à côté de son lit des plats pleins de viande, & que chaque fois qu'il se retournoit, il en mangeoit une poignée.

60. Mahmoud Beigreh eut pour Successeut, son fils, nommé Sultan Mouzaffer halim, qui regna trente ans & plusients mois.

7°. Ce Prince fut remplacé pat son fils, le Sultan Mahmoud schahid, qui regna deux ou trois ans & plusieurs mois.

8º. Après Mahmond Schahid, regna Sultan Baha lour, fils de ce Prince, qui occupa le trône vingt-fept ans & plusieurs mois. Les Historiens du Pays rapportent que ce Prince se retira a Dahman, pour se soustraire aux poursuites du Mogol Akbar, qui s'éroit emparé de ses Erats. Lorsqu'il seu que ce Monarque étoit parti pout Dehli, il pria les Portugais de lui donner un Vaisscau pout resoutner a Ahmadabad. Ceux-ei lui accorderent sa demande & le firent noyer en route. Le reste de l'Equipage étant attivé à Cambaye, Allo khan , esclave de Bahadout , tas-

sembla une armée de huit mille Cavaliers, & mit le fils de ee Prince sur le trône. bad : il regna deux ou trois ans & plufieurs mois, & fut fait prisonnier par Khan khanan, Génétal d'Akbar. Ahmadabad, sons l'Empire de ce Mogol, l'an 979 de l'Hégire ( de Jesus-Christ 1571 ), avoit sous sa dépendance trois cens quatre-vingt Villes ou Aldées confidétables.

Après la défaite de Moufaffer sani , le Guzarate devint un Soubah de l'Indoustan, dépendant du Mogol.

> Souben dars d'Ahmadabad. Sous le Regne d'Akbar.

Le Nabab Kan khanan , futnommé Abdurrahim , fils du grand Khan khanan. Aazem khan Kokeh (frere de lait d'Akbar), furnommé par le Peuple, Odey, c'est-a-dire, l'Ennemi, ou le Vers qui ronge & réduit en poussière, à cause des batteries de canons qu'il avoit fait élever autout de la Ville, & qui pouvoient la foudroyer,

Alle. Partie.

Voy. le Tefberat al Salasin.MJ. Perf.

de la Bibliot. du Roi,h=74.

nuisirent bientôt à son commerce. Les Portugais, les Hollandois, les François & les Anglois, y avoient des Comptoirs considérables, dont plusieurs Relations imprimées Orientales.

IIIc. Partie

Djehanguir, Sehah zadeh, c'est-à-dire, fils du Roi (Akbar,)

Kottob khan. Deleit khan.

Sous le Repne de Dichanguir.

Mortezi khan. La femme du Roi , Nour djehan Beigom , qui a fait frapper des roupies (Zan Padeschah Nour djehan Beigom saheb sikkah. ) Voici la Legende de ces roupies. \* Be hokhm Schah Djehanguir zevar.

iaft ſaď Padefchah Nourdjehan Beigom C'est-à dire, par l'ordre du Roi Djehanguir, l'or a acquis cent (degrés d')excel- pas le Nabab lence, en (recevant) le nom de Neur djehan Beigom, Roi.

Schah djehan , fils de l'Empereur. Aabdullah khan Zakhmi.

Khadjeh Basnat , Naéb ( Lieutenant ) d'Aabdullah khan-Seif khan , élevé avec Schah djehan.

Sous le regne de Schah diehan. Seif khan, pour la seconde fois. Aureng zeb, fils de l'Empereur.

Rajah Holounat Singah, Rajah de Djodpohour. Mohabat khan.

Morad bakhsch.

Sous le Regne d'Aalemguir (Aureng Zeb). Le Visir Almamalek Nabab Asad khan, natif de l'Iran.

Zoulfekar khan , fon fils , furnommé Khan Bahadour, Schaesteh khan, oncle de l'Empereur. Amir el Omra Bakhfehi Almamalek Ardjemand khan-Serdar khan.

Radjah Diesounat Singab. Bahadour khan.

Mokhtarkhan , Samdehi d'Azem Schah , c'est-à-dire , qui avoit regule nom de Pere du fils du Roi.

Kamar euddin khan, fils de Mokhtar khan. Mohammed Amin khan, fils de Mir hamel Bahadour ; douze ans. Schodjaaat khan , Naeb d'Azemschah ; dix-huit ans,

Aazemschah , fils de l'Empereur ; quatre ans. Sulran Beidar bakht, fils d'Aazem Schah ; fix mols, Aabdul hamid khan , Naéb (de Beidar bakht ).

Sous le Regne d'Aazem Schah, qui fut de neuf mois. Zoulfekar khan , Vifir Almoulk ( Ministre d'Erar ).

Beidar bakht, fils aîné de l'Empereur. Vala tebar, second fils de l'Empereur. Aali tebar , dernier fils de l'Empereur.

Pouti Beigom , fille de l'Empereur. Mohammed Beig khan Kodest . Naéb du Soubah ( fous Beidarbakht ).

Djani Beigom , fille de Dara schakoh (frere d'Aureng Zeb) , femme d'Aszem Schah.

\* Tirê du Die-

hanguir Namah

Ouvragecompo fa

Motamet Khan

Gineral de la

Dichanguir , &

le compagnon de

Cavalerie de

Ics Voyages.

#### DISCOURS

cclxviii

aux Indes Orientales , IIIe. Partie.

font m'ention ; leurs querelles & la mauvaise gestion de Voy AGE leurs Chefs troublerent la tranquilité de cette Ville. Les Marates qui en connoissoient l'opulence & la foiblesse, & qui

Sous le Regne de Bahadour schah, nommé (encore ) Maazem schah.

Monaem Khan Khan khanan, Vifir Almoulk. Bahadour khan & Mohabbat khan Rifch terafch (le Barbier), tous deux, file du Vifir Almoulk.

Amr el habib, femme de l'Empereur.

le regne de Maazuddin.

Ibrahim khan , fils d'Aali Mordan khan ; natif d'Isphahan : un an.

Zabardast khan, son fils, Soubendar de Lahor,

Ghazi euddin khan Bahadour, furnommé le Nabab Firouz djingue, fils d'Aabad khan Seder el siedour (c'est-à-dire, premier Ministre); quatorze ans, Une seconde fois, Mohammed Beig khan, Naéb du Soubah

Le Nabad Amanat khan, en quitrant le Commandement de Surate,

Le Nabad Eenaier eullah , narif du Kaschmire , Naéb du Visir. Le Nabad Heda iat eullah khan, son fils, qui fut tué par Zoulfekar khan, sous

Sous le Regne de Maazuddin, fils aine de Bahadour, qui fut de dix mois.

Mohammed Beig khan', furnommé Djaafer beigue, Commandant de la Garde; Ettefat khan Nokdeh 3 rrois mois.

Sar beland khan, élevé avec Rafii eustehan, fecond fils de Bahadout Schah; quatre mois.

Sous le Regne de Ferrokh feir.

Le Nabab Gheirat khan, fils de la sœur d'Aabdullah khan, Darogah Top khaneh Mir atelh ( e'eft-a-dire , Commandant de l'Arfenal , Seigneur du Feu ), qui fut sué avec Hossein Aali khan.

Le Nabab Kottob ul moulk , Vant Almamalek Aabdullah khan Bahadour Zefir djingue.

Le Nabab Amir al Omra Hossein Aali khan Bakhschi Almamalek.

Aalim Aali khan, Soubehdar de Daken, fils de la fœur d'Aabd eullah khan, tué par Nizam el moulk. Nodjom uddin Aali khan Soubehdar d'Adjemir.

Seifuddin khan, fils de la fœur d'Aabd eullah khan. Une second fois, Amanat khan-

Daoud khan, Patane attaché au Nabab Zoulfekar khan. Rajah Adjib Singah , Rajah de Diodpohour,

Aabdul hamid khan , Nach de Khandoran Samsam eddaulah. Heider kouli khan, Naéb de Khandoran.

Sous le Regne de Mohammed schah.

Nizam el moulk , qui, après que les Ministres de Ferrokh seir eurent été tués , Relat. Perf MJ. & Voy. a'Ouer, devint Vifir, & eur, pont Nach, Takmir uddin khan. T.I. P. \$17-344. Khandoran , premier Bakhichi ( Général d'armée ).

Saadar khan , fecondeBakhichi. Roschan ed daulah , troisieme Bakhschi. Le Nabab Mir khan , quatrieme Bakhschi. campoient presque à ses portes, la rançonnerent de tems en tems; elle se ressentit de leur passage, lorsqu'en 1731 ils VOYAGE fe repandirent aux environs d'Ahmadabad. Les Gouver- aux Indes

Orientales . III. Partie.

Le Rajah Adjib sengah, une seconde fois.

Une seconde fois, Maaz eddaulah Heider Kouli khan, avec une autorité ab-

Le Nabab Hamed khan Bahadour , oncle de Nizam el moulk , Naéb de Ghazi euddin khan, fils de Nizam el moulk.

Schodjaat khan, frere de Roustoum Aali khan, Naéb d'Alimed Schah . & fur-

nommé Maafoum beigue.

Une seconde fois Hamed khan par ses propres forces, après que les trois freres , Schodjaaar khan, Rouftoum Aali khan & Ibrahim Kouli khan, eurent été tués : ceci arriva l'an 1144 de l'Hégire ( de Jesus-Christ 1731 ). Les Ganimes ( les Marates ) envoyés par Nizam el Moulk , se répandireur aux environs d'Ah- Foyage d'Ouet, madadab, ayant à leur tête Kanta & Hamed khan qui avoit été chassé par Schod- T. I. P. 344 6 jaaat khan.

Pour la seconde fois le Nabab Mobarzel moulk Sar beland khan , nommé Mir Rafii, fils de Mir Mohammed Aali khan, Divan d'Odjen.

Le Rajah Abhi fingah, fils d'Adjib Singah.

Moumen khan Noudjoum eddaulah,

Moftakhar khan, fils de Moumen khan Hakem (Gouverneur) de Cambave. Le Nabab Fekher eddaulah, frere du Nabab Roschan eddaulah; leguel avant été fait prisonnier par les Ganimes près de la Forteresse d'Ahmadabad, mourus pluficurs mois après dans sa captivité.

Le Nabab Kamal eddin khan baby.

Ce Prince a été le dernier Soubch dar d'Ahmadabad : il commandoir dans cette Ville il y a dix-neuf à vinge aus, lorsque les Marates, conduits par Ragoba, s'en rendirent les maîtres au nom de Nana, leur Chef. Les Marates donnerent à Kamal ed-lin khan le Gouvernement de Patan , où les premiers Rois du Guzarate avoient tenu leur Cour, avec quatre laks de roupies, deux Eléphans & d'autres présens de cette nature. Depuis ce tems le Guzarate est reste sous la domination des Indous, auxquels il avoit été enlevé il y a près de quatre cens ans, donr deux cents quarorze depuis le dernier Roi, jusqu'en 1771,

On a vu ci-devant que c'étoit à Nizam el moulk que les Marates devoient la premiere entrée qu'ils ont eue dans cerre Province. Ce Ministre est aussi le principal agent de l'itruption de Thamas kouli khan dans l'Indoustan. Ces événe- T. J. p. 355. 6 mens confidérables m'ont porté à faire des recherches sur la samille de Nizam suiv. elmoulk , dont descend le Soubah actuel de Dekan. Voici ce que j'ai pu décou-

vrir fur ce fujet.

Poy d'Oner

Famille & principaux Officiers de Nizam el Moulk.

Le premier des Ancêtres de Nizam el monlk, connu dans l'Histoire, est Asbed khan , Aïeul de ce Prince, Sorti du Touran , Aabed khan fut présenté au Roi Aureng zeo, qui le fir Manfebdar de cinq mille (chevaux); & dans la fuire. SSeder el fledour, c'eft-à dire, son premier Ministre. Dans le même tems, parut . à la Cout Mohammed Amin khan, forti austi du Touran, fils de l'oncle d'Aabed khan; & qui, après la morr de ce dernier, obtint le poste de SSeder el fledour. Après lui , Aabdulssamad khan , de la même famille , & sorti du Touran, fut présenté au Roi, qui lui donna un Manseb de sing mille chevaux.

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIs, Partie

tiginal.

neurs eux-mêmes contribuerent beaucoup par leurs exactions à diminuer le commerce de Surate. Moulna, qui avoit dix-neufs Vaisseaux en mer, & ignoroit lui même jusqu'où

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Mohammed Amin khan fut pere de Kamar eddin khan Bahadour Nafferet djingue, Vifir du Maître de l'Indoustan; & ent pour gendres, le Nahab Zekeria khan, Soubehdar de Lahor, & Azzim ullah khan, sis du Nabab Reaatet khan, Soubehdar d'Odjen.

Aabad khan eut pour fils Khadjeh Schahab euddin, surnomme Ghafi euddin khan, Mansebdar de fept mille chevaux i & Hamed khan, Soubehdar d'Ahma-

dabad, & pere de Klicir eullah klian.

Ceft de Khadjeh Schahab euddin Khan Firour djingue, qu'étoisfils Tchin Kalidj khan, nonméencore Nizam el moulk, & Afekljah sueveu de Mohammed khan, & d'Aabdurtahim khan Soubehdar de Bihanpour; & frere de Nour ouddin khan par une autre mere.

Les enfans de Nizam el Moulk sont, Ghazi euddin khan, seeond du nom, Fatch djingue; Mir Ahmed, surnommeNizam edaudah Naster djingue; Slalabet djingue, ne d'une autre mere; Nizam Aali khan, ne d'une autre mere, & « \* Baslet djin-

La place oft gue ): il eut pour gendre, Matoufal khan.

Ses aures paresi font, Cholam Mahinddin khan, fon Nebifch, (c'elt-à-dire, celuiquis informe de ce qui fe patie, R'iferia a Minifter, fils de Matonfal khan ; le Nabob Schort eldatulah Aradat mand khan , nauf da Touran; Kera khan, aufi da Touran; le Nabob Schort eldatulah Aradat mand chalah tarafabar khan, gendre de Naffer djingse; le Nabob Febher eddualah, fiere de Rofchan eddualah tarafabar khan, data iki Nabob Saham eddualah; gendre de Rofchan eddualah; iki Nabob Saham eddualah; iki Nabob Saham eddualah; data iki Nabob Saham eddualah; data iki Nabob Djinma edin habar. fils Arada Khan, Saham eddualah; gentre iki Nabob Djinma edin habar. fils Arada Saham eddualah; gentre in rofceme du nom ; Hamila uddin khan Nimetelsh.

Nizam d moulk cus encore, pour premiers Officiers, fans compree ceux qui etionen de fa famille, le Nabab Assete Atali khan g. (Manfedbar) de cinq mille chevaus fin autre Schodjang khan, Soubehdar de Behrar ; Anour khan, Soubehdar de Artekhkir; Ghears khan, Soubehdar de Marengabad; Abdullah khan, Soubehdar de Artekhir; Ghears khan, Soubehdar de Artekhir; Ghears khan, Soubehdar de Artekhira (mir amer 1758); Mistolou Alaime, Manfedbar) de cinq mille chevaur; Khadjch khan, Capitaine de fis Cardes; Häfchem Aali khan Mounfehi (Ecrivain, Seeritzire) du Nabab, Manfedbard e den mille chevaur;

### Soubahs de l'Indoustan.

L'Indoullan, dont je vient de nommer plufeurs Trovinees, est divité en vinge deux Soubahs, dont let Chift potent le tirre de Soubaé dar, c'ella-diet, qui deux Soubahs, dont et Chift potent le tirre de Soubaé dar, c'ella-diet, qui de que s'en soubaé, de compre quelquefois un vingt-troiferne, calrid candatas, qui alors el le ficience en rang. Mais, comme cente Province paffe fouvent det mains dex Mogols dans celler des Perfans,  $\hat{\phi}$  vice versá, il est plus cordinaire de ne la pas mettre au nombre des Soubahs.

Ces vingt-deux Soubats font, 1°, eclui de Schah djehan abad ou Dehli, appellé Dar eul bhelafeh (e'elt-à-dire, le Palais du Roi, ou le Siege de l'Empire). Cette Ville a pris fon nom de Schah djehan, qui l'a fait bàite, visà-via de l'ancien Dehli. Le Palais du Roi elt dans la Forterelfé dont les murs fon la vés par les eaux du Germax, Les deux Dehli on dir coffes de tour i le nouveau en a

Voy. les Voy. de Bern. T.II. p. 1, & fuiv. alloient ses richesses, succomba sous la tyrannie de Teigh- VOYAGE beig khan. Les personnes employées au commerce de ce aux Indes riche Marchand, formoient vis à - vis de Render une Orientales,

eing, & est ferme de murs. La Ville de Schahdjehan abad est à trois cens cinquante colles d'Ahmadabad , par la route de Djodpohour ; à trois cents , par celle d'Odheipour; & à quatte cents cinquante , par celle d'Odjen ou Maloui. Diodpohour fitué sur une montagne, dans le Soubals d'Adjemir, elt à trois cents cinquante cosses de Surate, à cent cinquante de Schahdjehanabad, & à quarante de Mirre, qui est à cent cinquante cosses de Schahdschan abad.

19. Le Soubah d'Agra, appellé Mostaker cul (thelafch c'est-à-dire, le Siege fixe de l'Empire. Certe Ville eit à quarre-vingt cosses de Delili, à l'Onest. Elle est encore nommée Akbar abad, du nom d'Akbar, qui y fixa le Siege de son Empire. encore nommée Akbar abad, du nom d'Akbar, qui y nxa le siège de lon Empire. Youn nemah & Ce Prince avoir en quelque forte éré mis sur le trone par Behram khan, sur- l'Akbar namah, nominé Khan khanan, son premier Ministre. Fier de son autorité, le Visir maltrifoit Akbar de telle forte, que les repas de ce Prince dépendoient de lui. Un jour que Khan khanan dormoit, le jeune Roi commanda au Moullah de reciter la priere de deux Pehrs, un guéri (midi 24 minutes); & dina ensuite. Khan khanan, à son reveil, fit trancher la têre au Moullah, qui, fans son ordre, avoit osé faire la priere. Le Roi cacha pour le moment son mécontentement; & feignit quelque jours après. de vouloir prendre le divertissement de la chasse. Khan khanan sit aussitônies préparatifs d'ulage par terre & par eau. Akbar prit cette derniere voice & deseendit par la riviere de Dehli à Agra, bien résolu d'y rester pour se soustraire à l'insolence de son Ministre. Sa Cour & les personnes qui lui étoient particulierement attachées, se rendirent dans cette Ville; ce qui augmenta Agra considérablement : & de cette maniere , Khan khanan se trouva presque seul à Dehli, Ce Ministre comptant toujours avoir le même ascendant sur l'esprit du Roi, vint à Agra, & demanda à le voir. Akbar lui refusa cette grace, exigeant auparavant qu'il eût foumis les Kaschmiriens : il avoit donné ordre qu'on l'en désit pendant l'expédition. Khan khanan partit pour le Kachemire; son armée fut défaite, & il eut lui-même bien de la peine à échapper. Lorsqu'il fut de retour à Agra, le Roi ne voulut pas l'admettre en sa présence qu'il n'eur fait le pélerinage de la Mecque. Le Général se mit en roure ;& arrivé à Patan, il fut massacré dans la Mosquée, sous le prétexte

Foy. l'Homa

qu'il étoit Rabzi (Sectateur d'Aali), par le Fauzdar des Afgans, qui en avoit 30. Le Soubah de Lahor, appellé Dar eul Sultanat, c'est-à-dire, le Palais de l'Empire. Cette Ville est à deux cents cinquante cosses de Dehli-

4º. Celui d'Elabbal, appelle Aman abad, c'eft à dire, lieu de repos & d'abondance; à deux cents cosses de Dehli.

recu l'ordre d'Akbar.

ro. Celui de Kaboul, Capitale du Pays des Afgans, à einq cents cosses de Dehli, & à sept cents de Surare. Le Pays des Afgans a trois cents cosses de longueur, depuis la mer d'Arek, près de Lahor, jusqu'à Candahar, qui est à cent coffes de la Perfe & de Kaboui.

6º. Le Kaschmire : a cent einquante cosses de Lahor.

7º. Morad abad, petit Soubah; à cent cosses, Est de Dehli.

8°. Bahar, grand Soubah; à trois cents cosses Est de Dehli, 9°. Le Soubah de Patnah.

100. Celui du Bengale ; à fix ou sept cents coffes de Dehli. 210. Celui du Guzarare; dont la Capitale est Ahmadabad. 120. Odjen , à deux cents une cosses Nord de Surate.

130. Le Moultan; au Sud, à cinq cents coffes de Dehli.

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
IIIe, Partie

petite Aldée où il vivoit presqu'en Souverain, adoré des AGE Gens dont il saisoit la sortune & le bonheur. Le Gouverder neur de Surate pilla cet endroit, enleva les trésors de Moul-

Taraba à emis sense soffer d'élemadelade le Sind a

149. Tattah; à trois cents cosses d'Ahmadabad; le Sind en dépend. 15º. Le Soubah d'Aojemir appellé, Dal eul kheir, c'est-à-dire, le Palair du bonheur; à cent vingt cosses de Dehli : Djodpohour en dépend.

heur; à cent vingt colles de Dehli: Djodpohour en dépend, 16°. Celui de Brhânpour, appellé Dar eul ferour, c'est-à-dire, le Palais du plaistr.

prayir.

17°, Cclui d'Aurong abad, appellé Khodjesteh bountad, c'est-à-dire, Origine
bénite. Cette Ville, avaut Aurong zeb, étoit connue sous le nom de de Kchtki:
elle est à cent cinquante cosses de Debli.

18°. Celui d'Heider abab, à deux cents coffes d'Aureng abad.

19°, Celui d'Attentat, a huit 20°, Celui de Bitchapour.

21°. Celui de Birchapour. 21°. Celui d'Ahmednagar, à cent vingt cosses d'Aureng abad.

21°. Le Berat, à cent cinquante cosses d'Aureng abad.

Ces fept derniers Soubahs forment ce qu'on appelle les Soubahs de Dakken. Je termine ces détails par la Liste des Monarques de l'Indoustan, qui ont suecédé aux Rajahs,

#### Empereurs de l'Indoustan.

Le dernier Rajah de Dehli se nommoit Pethara, & vivoit dans le douzieme siecle de l'ête Chrétienne.

1°. Après lui, le Sultan Schahab cuddin Ghori (nom de la Famille Patane, qui a détriné les Ghaznevides), regna à Dehli quinze ans, onze mois, fix jours. 2°. Le Sultan Rokon cuddin regna treize ans, neuf mois, dix-huit iours.

3°. Sultan Schams euddin Ghoti; dix-neufans, quatre mois, douze jours.
4°. Sultan Kottob euddin Ghori; dix-sept ans, fix mois, vingt jours.

4°. Sultan Kottob euddin Ghori; dix-fept ans, fix mois, vingt jours.
5°. Sultan Schahab euddin; vingt-un ans, quatre mois, vingt jours.

5°. Suftan Schanad euddin; vingt-un ans, quarte mois, vingt jours. 6°. Sultan Bibi Reza, fille de Schahab euddin; fept ans, trois mois. 7°. Sultan Naffer euddin Ghori; treize ans, cinq mois, neuf jours.

8°. Sultan Gheiats euddin Kheledji (nom de Famille Patane); onze ans, deux mois, vingt jouts.

9°. Sultan Maaz euddin ; treize ans , fept mois , douze jours. 10°. Sultan Schah Hostein Ghori ; quatorze ans , trois mois , dix jours.

110. Sultan Djelal cuddin, fils de Maaz cuddin; feize ans, quatre mois, quatore jouis.

12°. Schah Doldol; trois ans, neuf mois, vingt-un jours. 13°. Schah Sandjer, dix-neuf ans, deux mois, fix jours.

14°. Schalt Schams euddin Kheledji; trois ans, fept mois. 15°. Schah Aala cuddin daulah; vingt-fept ans, fept mois.

15°. Sultan Kottob euddin zer bakhich; quatre ans, einq mois, treize jours. 17°. Sultan Gheats euddin, nommé le petit Bourreau; einq ans, un mois, neuf

17°. Sultan Gheats euddin, nommé le petit Bourreau; cinq ans, un mo ours. 18°. Schah Scrift (ou Serhift) Ghori; fept ans, neuf mois.

198. Khalek fehah Kheledji, vingt-un ans, neuf mois. 200. Mohammed Aala euddin Aadel; vingt ans, dix mois.

11°. Sultan Firous ( fous lequel a commencé le Royaume d'Ahmadabad); quarante-sept aus, einq mois, douze jours.

na.

na. & brûla en 1737 la maison qu'il avoit à la Ville. Les Voy AGE autres riches Marchands étoient aussi exposés aux vexations eux Indes des Gouverneurs. Mais cette administration tyrannique, en tirant les richesses d'une main les répandoit dans une autre ; ce qui au fond n'appauvrissoit pas la Ville: & l'avidité trop commune chez les Commercans ne leur faisoit envisager, dans la ruine d'un Concurrent, que l'oc-

Orientales . Ille, Partie,

12º. Sultan Mohammed, fils de Firouz; quatorze aus, onze mois, neuf

23 . Sultan Ahmed Schah; eing ans, Sept mois, douze jouts. 240. Kottob Schah , fils de Firouz Schah ; cinq ans , trois mois , neuf jours.

210. Sultan Togholok Schah, trente-un ans, neuf mois, ving-einq jours ( Sous le regne de ce Prince ont fleurs les Poètes Scheikh Sadi & Mir Khoffro. C'est aussi lui qui a bâti Togholabad, à fix coffes au Sud de Dehli; grande Fortereffe , qui en contenoit cinquante-cinq petites. Elle est maintenant abandonnée : une partie fett de retraite aux Vendents de Tigres ).

169. Sultan Nour Schah Ghoti; cinq ans, Sept mois, vingt-einq jours,

17º. Rajah Mani; dix ans, neuf mois, quinze jours. 28°, Sultan Mahmoud Aarjoud; fix ans, quatre mois, deux jours.

190. Mola Schah; fept ans, einq mois, fept jours. 300. Schah Mobarek; feize ans, fept mois, treize jours.

- 319. Sarhelheh Gueheli ( ou , Sarhind Kohoneri ) ; cinq mois.
- 3 20. Sultan Aman Schah , fils de Mobarek Schah ; deux ans , sept mois. 110. Timour Schah ( Tamerlan ); sept ans, fix mois, dix jours,
- 14º. Mohammed Odehri ; neuf ans, trois mois, vingt-quatre jours, 35°. Schah Aala euddin, fils de Mohammed Schah; seize ans, onze mois, vingrfept jours.
  - 360. Sultan Hoffein Pani (nom de Famille Patane ); ouze ans, trois mois, 37°. Schah Behloul Nouri ; quarante-deux ans, sept mois, vingt jours.
- 389. Sultan Sekandet, fils de Behloul; vingt-neuf aus, neuf mois, vingt-neuf 39 . Sultan Ibrahim, fils de Sekauder Schah; huit ans, Sepr mois, neuf jours.
- 40°. Sultan Babor; quatte ans, neuf mois, onze jours. (Ce Prince eut quatre fils; Homaioun, Mirza Kam ram, Mirza Askari, & Mirza Andal : ( voyez l'Homajoun Namah ).

410. Homaïoun, Roi pour la premiere fois; dix ans, quatre mois, 41 . Schir Schah (Prince Patane); onze ans, dettx mois.

43°. Selim Schah ; huit aus , neuf mois. ( Ce Prince étoit fils du frete de Schir-Schah. C'est lui qui a bati Selimguet, Forteresse qui forme comme une Isse au milieu de la riviere de Dehli, & dans laquelle on renferme les eufans des Empereurs Mogols, lorsque leurs Peres sont morts : elle communique au bord de la riviere. par un pont).

44°. Firouz Schah, fils de Selim Schah; deux mois, trois jouts.

45°. Heimou Banih (Banian ou Indou); un an , deux mois.

46°. Homaionn, pour la seconde fois; un an. 47°. Akbat Padeschah (fils d'Homaïoun); cinquante-un ans, neuf mois-48°. Djehanguir Padeschah ; vingt-deux ans, dix mois, douze jours. (Ce

Prince a eu einq enfans ). Tome I,

que Indes Orient ales

casion de faire de nouvelles fortunes Aussi Surate avoit-il bien tôt réparé les pertes. L'état de foiblesse & presque de pauvreté où cette Ville se trouve actuellement, quoiqu'elle ait en III. Partie quelque forte hérité du commerce d'Ahmadabad & de celui de Goa, doit son origine aux guerres intestines des successeurs de Teigh beig khan.

Ce Gouverneur mourut le 9 Septembre 1746, fort âgé, après avoir tenu le Dorbar quinze ans. Ce Prince étoit aimé du Peuple; mais il s'étoit rendu la terreur des Grands qu'il dépouilloit de leurs biens. Avant que de mourir, il pava toutes ses dettes, donna liberté à ses esclaves qui étoient en grand nombre, & ordonna qu'ils partageroient ses biens avec ses enfans. Voilà l'origine de la fortune de



490, Schah dichan ( nommé au paravant Khorram ) ; trente-un ans. ( Ce Prince a cu quatre fils ; Dara, Schodjaa, Aureng 2eb & Morad bakhich ). 500. Aalonguir (Aureng zeb); cinquante ans, deux mois. (Ce Prince a en

quatre enfans; Bahadour Schah , Akbar, Aazem Schah & Kam bakhich ). ( sto. Aazem Schah , neuf mois ).

520. Bahadour Schah ( après avoir tué Aazem Schah); cinq ans.

530. Padofchah Manz eddin, avec la Danfeufe Lauf koner; neuf mois, vingtquatre jours. ( Cette Comédienne gouvernoit absolument le Roiselle se servit de son crédit pour avancer ses freres ).

540. Ferrokh feir, après avoir rué Manz eddin; fix ans, neuf mois.

150. Neiko feir; fix mois.

160. Rafii el deredjat ; quarante jours.

57c. Schah djehan; deux mois.

48°. Mohammed Schah; rrente ans, un mois, fept jours.

19°. Ahmed Schah; fept ans , deux mois , trois jours. 60°. Aaziz cuddin Schah, f fils de Maaz eddin , & nommé Aalemguir fani, Empereur de l'Indoustan sur la fin de 1754, après qu'Ahmed schah eut été déposé par Schaab enddin khan, fils de Ghazi eddin khan, fils aine de Nizam ; fix ans, trois mois, sept jours ; ( assassiné par les ordres du même Schaab euddin khan, fon Ministre, fur la fin de 1759 ).

616. Schah djehan fani, (figé de quinze ans, Prince de la Famille Royale). ( C'eft, fous ce Prince, qu'arriva,en Janvier 1761, la défaite des Marates. Leur Camp étoit à Singar. Les rroupes du Mogel les entourerent ; les Marates affamés voulurent le faire jour, & furent mis en piece, fi l'on en croir la Leitre envoyée de Dehli aux Vassaur de l'Empire. Le Sidi de Rajpouri reçut la sienne le 19 Mars 1961. Il y est marqué, entrautres détails, que le Général Visivasrow ( fils de Nana) avoir eu la rête tranchée; que Sodoba ( cousin de Nana) avoir d'abord été blessé, & ensuire écrasé par son propre élephant; que Malardji Holkar avoir perdu la vie; & que Schikodji & Damangi avoient été faits prisonniers.

Les fix Liftes qui forment cette nore, font traduites du Persan, & m'onr été données par de Bibliothécaire Nour beigue, qui m'a fourni de vive voix les courtes Gi-dp. celxiij- explications qui les accompagnent, Ce qui est entre deux crochets, est de moi,

Plusieurs Sidis puissants à Surate; tels que Sidi Makoul, Sidi Polat, Sidi lakout, Sidi Jafer, Sidi Fateh lab khan, esclaves de Tegh beig khan. Un reste de tendresse avoit pré- Orientales, sidé à ces dispositions testamentaires; ces esclaves ayant Uk. Parie, servi aux plaifirs de ce Gouverneur, le plus luxurieux que Surate ait eu. On voit encore dans le Palais de la Beigom. le lieu où Tegh beig khan se livroit à une débauche outrée. C'est un grand bassin, au milieu duquel est un lit de mousse porté sur des outres enslées. Ce Prince passoit des journées entieres dans le jardin délicieux où est ce bassin, nud & entouré d'Esclaves des deux sexes, nuds comme lui. C'étoit à qui reveilleroit le mieux les passions amorties de ce vieux débauché, tandis que des femmes nues, espece de Tritons, promenoient sur cet étang ce nouveau Neptune, en poussant dans l'eau le lit de verdure sur lequel il étoit nonchalamment couché.

Tegh beig khan étoit le second de quatre freres : l'aîné se nommoit Ghada beig khan; le troisieme, Azeret khan, & le dernier, Sabder khan. Azeret khan, à la mort de Tegh beig khan, étoit Gouverneur de la Forteresse. J'ai déia dit que ce Gouvernement étoit diffingué de celui de la Ville: c'est aussi le Mogol qui y nomme, ou qui est censé y nommer : mais le Gouverneur de la Ville a le pas sur celui de la Forteresse. Après la mort de Tegh beig khan. Azeret khan, prit le Commandement de la Ville, dans le dessein de le garder jusqu'à ce qu'il cut reçu à ce sujet de nouveaux ordres de Dehli. Il sortit en conséquence de la Forteresse, & la remit à Mohammed Vakar khan, son neveu, fils aîné de Sabder khan; mais il y rentra au bout de quatre jours, après avoir pris connoissance des affaires de son frere. Ce Prince mourut le 2 Mars 1747, âgé de 80 ans, & fut enterré près de Teigh beig khan son frere : il y avoit quinze ans qu'il étoit Gouverneur de la Forteresse.

Mohammed Vakar khan, nommé trois ans auparavant pour succéder à Azeret Khan dans le Gouvernement de la Forteresse, prit possession de cette place; & Sabder Khan,

son pere, eut la Nababie de Surate.

mm ij

VOY AGE aux Indes Orientales .

Ces arrangemens ne s'accommodoient pas avec les vues ambiticuses de la Beigom, Veuve d'Azeret khan. Cette Princesse avoit des biens considérables, & vouloit par le He. Parrie. mariage de sa fille faire rentrer la Nababie dans sa famille. Elle jetta pour cela les yeux sur Miatchen, dont elle connoissoit l'activité & les liaisons avec les Anglois, projettant dès-lors de l'élever au Gouvernement de Surate. Voilà l'origine des guerres de Surate, l'ambition d'une femme riche: guerres qui, par les suites qu'elles ont eues, la prise de la Forteresse par les Anglois, les secours que Bombaye & l'Escadre Angloise ont rirés de cette Ville, qui tiennent par-là à la catastrophe qui a fait perdre aux François leurs Etablisfemens dans l'Inde.

> Ce conflit d'intérêts opposés annonçoit les troubles qui alloient éclater. Déja par la mauvaise administration des Chefs, la cherré des vivres, malgré l'abondance des pluies,

commençoit à se faire sentir.

Le 4 Décembre de la même année, à midi commença la guerre. Miatchen, soutenu par l'argent de la Beigom, & alors ami d'Aali navâz khan, s'empara avec deux cents hommes de la Forteresse sans coup férir, & mit aux arrêts Vakar khan qui en étoit Gouverneur. Il menaça en même-tems Sabder khan de réduire le Dorbar en poudre, s'il n'en fortoit. Miatchen se disoit autorisé par des Lettres de Nizam el moulk, à qui les Marchands de Surate, avoient porté des plaintes de la tyrannie du nouveau Nabab : mais ces prétendues Lettres étoient pour amuser le Peuple. Depuis long-tems à Surate, le Gouverneur de la Ville & celui de la Forteresse étoient dans l'usage, lorsque leur intérêt le demandoit, de supposer des Lettres de Dehli, de contrefaire même la Tchape du Mogol.

Sabderkhan, sans s'effrayer, le prépara à faire une bonne défense. Il avoit huit mille hommes de troupes : il fit murer sept des douze portes de la Ville, & garnir de fascines mêlées de terre, le dehors du Dorbar, qui étoit d'ailleurs couvert par un Fort Caravanserai. Tout le monde dans la Ville, Maure, Indou, Européen, se barricada, mit ses effets en lieu de sûreté. Ces préparatifs n'empêcherent pas Sabder khan de faire des propositions de paix ; il ; offrit à Miatchen de lui laisser la Forteresse : mais celui- VOYAGE ci insistant sur les Letres de Nisam, vouloit le Dorbar. Orientales, On se cannona en conséquence de part & d'autre; & il IIIe. Partie. y eut deux mille maisons de brûlées entre la Forteresse & le Dorbar.

Sabder kan menaca d'introduire dans la Ville les Coulis, especes de Pirates qui infestent la riviere de Surate & les environs de la Barre. Miatchen, sans attendre l'effet de cette menace, fit venir deux mille Marates, commandés par Damangy. Il y eut après cela des deux côtés des sorties dont le succès fur à peu-près égal ; on prit & on reprit des Mortchas (des batteries de canons); trois cens hommes périrent dans ces différentes actions ; & les deux Contendans, le 31 au foir, consentirent à une suspension d'armes qui dura tout le mois suivant.

Les Marates cependant pilloient hors de la Ville amis & conemis, & coupoient le nez à ceux qui réfistoient. Les Comptoirs Européens & les Capucins qui desservoient l'Eglise des Chrétiens de Surate, furent seuls à l'abri de leur violence; ils leur avoient accordé une sauve-garde. Les Marates firent payer cherement leur secours à celui qui les avoit appellés; Miatchen fut obligé de leur donner deux Laks de roupies. Ils en demandoient trois à Sabderkhan pour se retirer; le Nabab les resusa : les Marates arrêterent en conséquence les vivres; ce qui mit la famine

dans la Ville.

L'espece de tréve à laquelle Miatchen avoit consenti, n'étoit qu'un repos qu'il se procuroit, en attendant que toutes ses batteries sussent dressees. Le 18 Janvier il montra aux premiers de la Ville, au Cazi, au Moufti, au grand Saïed, les ordres de Nizam, & une Lettre que ce Prince écrivoit aux Marchands pour les engager à le seconder. Iui Miatchen. Sabder khan ne put empêcher que ces ordres fussent publiés dans la Ville: mais le Cazi qui les avoit ratifiés se retira prudemment à la Forteresse auprès du Gouverneur.

Les hostilités recommencerent le 30 à cinq heures du foir . & furent suivies de la prise de la porte

3748.

VOY AGE aux Indes Orientales, Ille. Partie,

de la Douane & de celle de la mer. Miatchen maître par-là de trois portes sur la riviere, se posta près du Tankasal (la Monnoie), & s'y fortissa.

Le 4 Février le Gouverneur de la Forteresse fit une démarche qui lui coûta beaucoup de monde. Comptant sur le secours des Hollandois & sur celui d'une espece d'Envoyé de Perse qui étoit à Surate pour quelques affaires ; il s'avanca avec deux mille hommes, pour enlever Sabder khan dans son Dorbar: mais passant par lespostes des Hollandois, il s'y trouva arrêté; ceux - ci avoient recu quatre-vingt mille roupies de Sabder khan pour rester neutres. Trois cens hommes cachés dans la maifon de l'Envoyé Persan, qui avoit reçu vingt mille roupies du Nabab, tomberent ensuite sur les gens de Miatchen. Il perdit trois à quatre cens hommes, & Sabder khan cent cinquante. Les Marates qui accompagnoient Miatchen eurent trois Chefs de tués ; & Damangy , en se barbouillant le visage de terre, jura de venger cet affront. Quelques jours après, la femme d'un des Chefs Marates tués dans cette action, se brûla hors de Surate avec le corps de son mari.

L'entreprise du Gouverneur de la Forteresse eut des suites bien funestes pour la Ville. Le 12 Février, sur les cinq
heures du soir, Fares khan, un des Chess de Sabder khan,
sit mettre le seu aux maisons attenantes à la Douane, dont
Miatchen s'étoit emparé. Il y en eut cinq cens de brûsses,
& la perte monta à quinze Laks de Roupies. L'incendie
stu arrief sur le minuit par les soins des Thelbiss, Marchands Arabes, & par ceux du Sidi, Abyssin, qui avoit la
Daroguie (l'Intendance) de la riviere. Ce procédé violent,
irita les Marchands, le Sidi & les Anglois, sils en vinrent
aux menaces à l'égard du Nabab, & procurerent le 13 Février
une suspension d'armes.

Enfin, après bien des pourparlers & des menaces réciproques, Sabder khan voyant tout déclaré contre lui, confentit à fortir du Dorbar, aux conditions suivanres : 1°, Qu'il se retireroit avec ses gens où il voudroit. 2°, Qu'on ne lui demanderoit aucun compte. 3°, Qu'on donneroit pour lui aux Marates la somme qu'ils demandoient. 4°. Qu'on payeroit les troupes qu'il-avoit employées & celles qu'il garderoit auprès de sa personne, 5°. Qu'on lui rendroit sa Orientales, famille. que Miatchen retenoit dans le Fort. 6º. Enfin , Ub. Paris. qu'on lui donneroit un Ecrit qui certificroit, qu'il n'avoit pas fait mettre le feu à la Ville ; que Miatchen s'étoit emparé de la Forteresse par trahison, & que lui, Sabder khan, ne cédoit le Dorbar que pour contenter les Marchands & appaifer les troubles. On donna à Sabder khan l'écrit qu'il demandoit, signé de Miatchen, du Cazi, des Chefs des Nations, des principaux Marchands, & de Damangi, Commandant des Marates: mais quand il fut queftion d'éxécuter sa promesse, ce Prince sit naître des difficultés; & ce ne fut qu'après de nouveaux ordres de Nizam el moulk & de Nazerzingue, qu'il se détermina à céder la Nababie.

Sabder khan quitta le Dorbar le 10 Mars, accompagné de six mille hommes, & se retira au Jardin Anglois, situé au delà de la Forteresse, dans la seconde enceinte de la Ville. Ainsi finit, pour quelques tems, cette guerre, qui avoit duré trois mois. Il y périt quinze cens hommes ; le nombre des blessés fut de cinq cens; & il y eut environ

vingt mille coups de canon de tirés.

Les Hollandois qui avoient favorisé Sabder khan indirectement, ressentirent bientôt les suites de cette conduite. Il fallut d'abord rendre les quatre-vingt mille roupies qu'ils avoient reçues du Nabab. On les accusoit publiquement de trahison. Ils avoient obtenu de Sabder khan la permisfion de bâtir une Loge en pierre à leur Jardin, qui est entre la Forteresse & le Jardin Anglois; & cela pour être, difoient ils, en état de défendre le Nabab contre la Forteresse. Ils avoient même employé la faveur de ce Prince pour forcer les Particuliers de leur vendre le terrein dont ils avoient besoin. Les fondemens étoient déja jettés, & l'emplacement fermé d'une enceinte de bambous. Avant que Miatchen se fut rendu maître de la Ville, ils se retirerent à leur Jardin, le 20 Février, & l'Ambassadeur Persan, qui avoit joué le même personnage qu'eux, au Bender du Sidi, situé près du Jardin Anglois, au Nord, sur la riviere.

VOY AGE aux Indes, Orientales, 111e. Partie.

Le nouveau Nabab, après avoir procuré à la Ville quelque foulagement, fit demander aux Hollandois pourquoi ils bâtissoient sur un terrein dépendant de la Forteresse, sans la permission du Gouverneur, sans celle du Cazi & du Moufti. & fit défense, sous peine de mort, de travailler chez eux. Ce ne fut pas la scule avanie qu'ils essuyerent. A Barotch ( au Nord de Surate ), les Marates, pour venger la mort de leurs Chefs, saisirent les marchandises de leur Comptoir . demandant dix laks de dédommagement. Manscherdji leur Courtier, Chef des Parses de Surate, & Manikschen, Divan de Sabder khan, furent arrêtés. On les regardoit comme les moteurs des procedés que l'on reprochoit aux Hollandois. La rançon que l'on exigea de Manscherdji étoit de quatre laks, & en attendant qu'il pût la payer, il étoit obligé de donner tous les jours cinq cens roupies pour la dépense de ses Gardes, sans parler des mauvais traitemens qu'on lui faisoit souffrir, jusqu'à lui mettre des excrémens dans la bouche.

Les Hollandois porterent leurs plaintes à Miatchen, & menacerent, si on ne leur rendoit justice, de se retirer à la barre de Surate, & d'y prendre les Vaisseaux Maures. Le Nabab les renvoya aux Marates, protestant que s'ils quittoient Surate, il ne les inviteroit pas à y revenir. Les Hollandois exécuterent leurs menaces; sept à huit Vaisseaux Maures pris à la Barre, les enhardirent à demander des dédommagemens : & Miatchen cut beau reclamer ces Vaisseaux, le 30 Mars, forcé par les cris des Marchands, il fut obligé de fouscrire aux conditions que les Hollandois mettoient à leur retour. Ces conditions étoient, qu'on leur rendroit leur Courtier, leurs effets, & qu'ils pourroient désormais décharger leurs marchandises à leur Jardin. Pour ce qui regardoit la construction de leur Loge en pierre, le Nabables renvoya à Nizam el moulk. Le retour des Hollandois fut une espece de triomphe; les Marchands allerent au-devant d'eux jusqu'à Ombra, grosse Aldée de Parses, située une lieue plus bas qué Surate, sur la riviere.

Le 12 Mai arriva à Surate le fils du fameux Moulna, Fakher

kher eddin, qui, depuis quelques années s'étoit retiré dans le .. Dekan auprès de Nizam el moulk. Il avoit un cortege de Voyage trois cents hommes, & étoit autorisé par Nizam à rede- aux Indes mander à Sabder khan les tréfors que Teigh beig khan avoit III. Parie. enlevés à son Pere, après la guerre de Sorab Khan. Miatchen ne manqua pas de lui rendre visite; mais Sabder khan songeoit à toute autre chose qu'à une restitution. On apprit alors d'Aurengabad la mort de Nizam el moulk qui avoit ordonné à Nazerzingue de soutenir ses prétentions fur le Guzarate; & le 6 Juin, Sabder khan, qui levoit tacirement des Troupes, se fortifia dans le Jardin de Salabetpoura. Aussitot Miatchen mit en état de défense un Caravanscrăi qui étoit proche de ce Jardin, & y plaça trois cents hommes. Les hostilités recommencerent de part & d'autre; & les Lettres que Miatchen prétendoit avoir reçues du Mogol les 23 Juin & 5 Juillet, qui le déclaroient Gouverneur de la Ville, n'empêcherent pas Sabder khan de s'emparer le 7 Octobre du Caravanseraï de Salabetpoura. Des trois Chefs qui commandoient dans ce Poste, deux avoient été gagnés par argent ; le troisieme se désendit & mourut trois jours après d'une blessure. Sabder khan trouva dans ce Caravanscrai de bonnes pieces d'artillerie & une provision de poudre.

Cette perte obligea Miarchen d'abandonner la seconde enceinte de la Ville. Il ne garda que la porte de Dehli, par où les vivres entroient, celles qui donnoient sur la riviere, & il saisit l'occasion de ces nouvelles attaques pour

demander de l'argent aux Marchands.

Cette seconde guerre commença par plusieurs incendies. Sabder khan fit mettre le feu à la porte de Brhânpour: mais il éprouva de la part de Miatchen une résistence à laquelle il ne s'attendoit pas; & l'on prétend que si ce dernier cût été bien servi, Sabderkhan ne lui auroit pas échappé.

Les Anglois qui jusqu'alors avoient paru ne s'intéresser : qu'au bien général, commencerent à se montrer favorables à Miatchen, & indirectement opposés aux Hollandois attachés à Sabder khan. Ils portoient leurs vûes plus

Tome I.

Orientales , IIIc. Partie.

loin, connoissant le fort & le foible de la Ville, l'é-VOY AGE tendue de fon commerce, & l'utilité dont elle devoit être à une Escadre qui séjourneroit dans l'Inde, par les vivres qu'on pourroit en tirer. Ils avoient perdu Madras en 1746, & ils venoient d'être obligés de lever le fiege de Pondicheri. Nous les verrons dans la fuite exécuter leur plan, & établir leur domination à Surate sur la ruine du commerce de tous les Européens, & sur-tout des Hollandois, qui jusqu'alors y avoient été les plus puissans.

En 1746, les Anglois avoient augmenté leur Loge, & y avoient creusé deux citernes. Bombaye, à l'approche de cette seconde guerre, donna ordre de la fortifier, & y envova cent Soldats Européens. Le 31 Octobre 1748, arriva à Surate un nouveau Chef, nommé M. Darel, avec cent autres Soldats: la Loge Angloise se trouva alors gardée

par deux cents einquante hommes.

Ces sccours qui fortifioient le parti de Miatchen, ne changerent rien dans les projets de Sabder khan. Il employa trois Chrétiens pour mettre le feu dans plusieurs endroits de la Ville & à la porte de Brhânpour. Cette tentative ne lui réuffit pas ; & elle détermina Miatchen à mettre une garde chez les Chrétiens attachés à Sabder khan. Bientôt ce Prince la fit retirer, à la follicitation du Pere Placide, Capucin, leur Curé; il donna même des ordres pour que les Peres fissent leurs fonctions librement : mais cet acte de clémence ne put attirer à son parti les Topas ni les Portugaisqui étoient au service de Sabder khan.

Le 18 Novembre il y eut une assemblée des Nations Européennes, à laquelle les Hollandois ne se trouverent pas ; & il y fut réfolu qu'on obligeroit Sabder khan de fortir de Surate. Les Anglois sc chargerent de l'exécution; ils reçurent, pour cet effet, de Bombaye, des mortiers, un Ingénicur, foixante Soldats; & se virent par-là plus de trois cents Européens. En attendant un nouveau renfort, pour exercer leurs troupes plus commodement, ils les placerent dans un Caravanscráï auquel ils percerent une porte en face de leur Loge.

Quelques jours après, ils firent un acte de sévérité qui

## PRELIMINAIRE. cclxrxiii

devoit apprendre aux Hollandois que Miatchen étoit leur homme. Un Hollandois, curieux de sçavoir de qui se pas- Voy AGE foit dans le Camp des Anglois, étant allé se promener à la orientales, porte de Nauçari, fut pris comme espion, conduit à la IIIe. Parties Forteresse; & au bout de cinq heures, décapité devant la porte du Fort. Cette violence n'eut pas d'autres suites, malgré les plaintes que les Hollandois adresserent aux Nations, protestant qu'ils n'avoient donnéaucun secours à Sabder khan, Celui-ci employoit pour se défendre, des moyens qui n'étoient pas plus légitimes. Il gagna quatre Coulis qui se chargerent d'aller tuer Miatchen, Mir Mohammed Aali, Tchelibi & Moulna Fakher eddin. Ces Affassins se rendirent à la Forteresse, le jour même de l'exécution du Hollandois. Le premier étant presque monté, tomba dans le fossé; & les autres voyant le coup manqué, se sauverent. Celui que l'on avoit pris, avoua tout, & fut condamné à la mort : mais au moment de l'exécution, Miatchen lui donna sa grace, & le sit simplement mettre en prison.

Les Anglois se croyant assez forts, se posterent, le 26, à plusieurs portes de la Ville, avec des mortiers & du canon. Leurs batteries jouerent près d'un mois, sans entamer Sabder khan. Le feu des Anglois fut terminé par deux forties qui firent changer de face aux affaires. Dans la premiere, Sabderkhan eut sept canons d'encloués; dans la seconde, les Anglois s'emparerent de la batterie où étoient ces sept canons, & en prirent trois autres, dont ils entrerent quatre canons dans la Ville. Sabder khau perdit beaucoup de monde dans ces actions : deux de ses principaux Officiers y périrent. L'épouvante faisit fon parti, & luimême perdit la tête. Du côté des Anglois il y eut dix-huit hommes de tués, douze Blancs & fix Topas; & il leur en déferta vingt.

Enfin le 21 Décembre, Miatchen fit venir à la Forteresse Vakar khan & toute la famille de Sabder khan, qui, malgré les conventions, ne lui avoit pas été renduc; & l'on parla de préliminaires de paix. Alors Sabder khan fe voyant abandonné, & prêt à être livré à ses ennemis, céda au conscil qu'on lui donnoit de quitter Surate, avec des VOY AGE aux Indes Orientales, Ille, Partie.

1749.

conditions avantageuses: il demanda aux Anglois un Vaisseau pour se retirer au Sind, & sit mettre ses esses en vente.

Le 18, co Prince se rendit au jardin de Tehelibi, habillé en Fakir, & versant des larmes sur ses malheurs: le 6-Janvier, il sit voile pour le Sind sur un Vaissau Anglois, armé de soixante Soldats; & le 9 du même mois les Troupes Anglois & l'artilleire surent renovées à Bombaye.

Le Vaissau qui portoit Sabder khañ sur accueils prèsa du Sind d'une tempête affreuse, qui obligea le Capitaine de le ramener à Bombaye. Les Anglois offrirent à ce Prince un Vaissau d'Europe, pout retourner sur-le-champ au lieu de sa destination. L'envie qu'il avoit de voir Bombaye, luis fit resuler cette offre. Il descendit à terre, & fur reçu dans la Ville au bruit de l'artillerie & avec les honneurs dis à sa personne. Le Général, par ses politesses, tâcha de diminuer l'amertume de sa intuation; &, après avoir saissain sur la curiosse, le Nabab dépossée à voir une se coonde fois.

potr le Sind.

Pendant que les Anglois triomphoient à Bombaye, Miatchen, qui pénétroit leurs desseins, délivré d'un Concurrent contre lequel leurs secours lui avoient été nécessaires, songea à en empêcher l'exécution. Quelques sommes considérables avoient commencé à le rendre favorable aux Hollandois; pour parvenir à fon but, il n'avoit d'autre moven que de les soutenir dans l'état où ils étoient sous Sabder khan. La paix fut en conséquence conclue; le fils du Gouverneur alla leur rendre visite, & fut reçu avec tous leshonneurs ordinaires en pareille circonstance. Le Chef de la Loge Hollandoise, le reconduisit ensuite bien escorté, iusqu'à la Forteresse, & rendit sa visite au Gouverneur; on lui tira fept coups de canons. Ces politesses ne manquerent pas de piquer la jalousie des Anglois; mais Miatchen alla le foir même à leur Loge, pour les appaifer. Il étoit aifé de voir que c'étoit une feinte de sa part, puisqu'il permit aux Hollandois de faire leur Quai, & d'y ajouter deux baftions; & en effet, ces Ouvrages furent achevés, malgréles ménées fourdes des Anglois.

Miatchen, pour se concilier les esprits, donna encore

aux autres Narions Européennes des marques de bienveillance, M. le Verrier, Chef du Comptoir François, cut la VOYAGE permission de convertir en roupies les piastres & autres orientales monnoies étrangeres, fans payer au Gouverneur le droit Ille, Partie, du coin; & fur la vente des biens de Sabder khan, on lui remit cinq mille roupies pour les vols & autres dommages faits au Jardin François par les gens de ce Gouverneur.

Il ne restoit plus à satisfaire, que les Ganims (les Marates) auxquels Sabder khan avoit refusé de payer trois laks. On leur donna un lak comptant, le 27 Avril; on leur en assigna sept autres sur le produit de la Douane : & il sut stipulé que jusqu'à entier paiement ils auroient un Tchoki à la Douane de la riviere, & un autre à une porte de la Ville. Ils laisserent alors l'entrée libre aux vivres, qui, depuis près

d'un an, étoient arrêtés.

Lorsque la tranquillité sut retablie dans Surate, Miatchen qui voyoit les Vaisseaux Anglois éloignés pour quelque mois de la rade, & les Européens s'observer mutuellement, crut qu'il étoit tems de se dedommager sur les habitans des frais de la guerre, & d'abaisser ceux qui avoient paru tenir la balance entre lui & Sabder khan. Il commença par Moulna Fakher eddin; l'invita à dîner le 6 Juillet, avec le Sidi & Tchelibi ; & après le repas, fit lire une Lettre de Dehli qui lui donnoit ordre de l'arrêter: en même tems trois cents hommes furent envoyés à sa maison, pour la cercler-Le coup étoit vigoureux; les Anglois dont Fakher eddin avoit pris le Pavillon, se remucrent envain en sa faveur; leurs menaces furent inutiles. Le Gouverneur fit fignifier aux Marchands affemblés pour cette affaire, qu'ils cussent à ne prendre aucun parti; & fit même publier une défense de travailler chez les Anglois, & de les fervir. Fakher eddin ne fut pas plûtôt arrêté, que les Marates qui campoient à Poulpara, demanderent cinq laks, pour lesquels il s'étoit rendu caution; & Amerdin, fon frere, en demanda vingteing qu'il prétendoit que Fakher eddin avoit détournés du bien de leur pere. Telle est, pour l'ordinaire, la maniere de proceder des Asiatiques, même entre parens.

Orientales . Alle. Partie.

Pour donner le change & distraire les esprits, Miat-VOYAGE chen, le 11 Juillet, fit publier que le Firman du Mogol, qui l'établissoit Nabab, étoit arrive. Fakher eddin, ses gens & l'Ambatladeur Persan qui avoit secondé Sabder khan, n'en furent poursuivis que plus vivement. Sur cela, nouvelles ménaces de la part des Anglois, cris contre la vexation du Gouverneur. En effer, la Politique des Anglois, jusqu'a ce que leur puissance absorbat celle de la Ville, demandoit qu'ils soutinssent les Particuliers dont les forces réunies pouvoient arrêter le despotisme du Nabab.

Enfin le 25 Juiller, il se sit un accommodement. Mir Mohammed Aali, Gouverneur particulier (comme grand Maître) du Dorbar, alla voir les Anglois ; on se fit de part & d'autre des présens : les Anglois accompagnés de ce Seigneur & du Sidi, rendirent vilite au Nabab; & le lendemain, ils allerent voir le Sidi, qui, dans cette af-

faire, s'étoit porté comme Médiateur.

Miatchen de son côté donna, le 14 Août, un grand repas aux Anglois, dans le Jardin de Salaberpoura; & le premier Septembre, il fit annoncer par plusieurs salves d'artillerie, que la confirmation de ses Patentes étoit arrivée, avec celles de Gouverneur de la Forteresse pour son fils aîné. C'étoit un jeu par lequel ce Gouverneur amusoit le Peuple, tandis, qu'il prenoit des mesures pour

fortir de la tutelle des Anglois.

Ceux-ci las, à ce qu'ils disoient, de la tyrannie de Miatchen, ou plutôt, qui avoient pénétré ses vues, se retirerent le 7 Septembre à la Barre de Surate, pour prendre les Vaisseaux qui alloient arriver de Moka & de Jedda. Miatchen qui sçavoit le besoin que les Anglois avoient de lui, ne s'attendoit pas à ce coup de vigueur. Il leur rembourfa douze mille roupies de frais qu'ils avoient faits; ce qui n'empêcha pas les Anglois, qui demandoient la liberté de Fakher eddin, d'emmener deux Vaisseaux du Nabab à Bombaye.

Coja Vartane, Marchand Arménien, fut la victime du procédé des Anglois. Le 27 Septembre on le conduisit à la Forteresse; il y fut maltraité, & ne put en sortir qu'en

faisant des billets pour des sommes assez considérables. VOYAGE Dans le même tems, Miatchen fit cutourer la Maison aux Indes de l'Ambassadeur Persan. Vingt-cinq mille roupies don- Orientales, nées comptant, lui procurerent la liberté par l'entremise des Anglois & du Sidi; mais à condition qu'il quitteroit la Ville, & iroit demeurer au Bender du Sidi, jufqu'à fon départ pour la Perse: &, pour plus de sûreté, Miatchen garda trois laks d'indigo que laissoit cet Ambassadeur, fauf à lui à en tenir compte par la suite.

Miatchen n'étoit pas content de rencontrer toujours le Sidi fur ses pas, & il avoit tout sujet de s'en défier. Celui-ci étant un jour allé à son Jardin, le Gouverneur qui vouloit s'emparer de sa maison, fit fermer sur lui les portes de la Ville. Le Sidi plus adroit, rentra par une porte qui étoit mal gardée. Aussi-tôt menaces de rupture, annonces de guerre. Les personnes qui ne trempoient pas dans cette querelle, prierent les Chefs Européens d'être Médiateurs : mais les Anglois ne voulurent pas accepter ce titre, que Fakher eddin n'eût été mis en liberté. Miatchen, qui ne se sentoit pas le plus fort, y donna les mains le 7 Décembre; à condition toutefois que tant qu'il seroit Gouverneur, Fakher eddin ne sortiroit pas de Bombaye. Ce Mogol partit de Surate le 27 Décembre, avec une escorte Angloise, fit voile pour Bombaye; mais ses biens ne lui furent pas rendus.

Les demarches de Miatchen demandoient des forces plus confidérables que celles qu'il avoit. Aussi ses procédés vio-Iens n'avoient-ils d'autre effet, que d'obliger les Grands qu'il avoit infultés, à se déclarer contre lui. Aali navâz khan, le propre fils de sa sœur, étoit du nombre de ceuxci. Ce Seigneur naturellement brave & plein de probité, s'étoit d'abord lié avec lui, & l'avoit même aîdé à dépofféder Sabder khan. Malgré cela , un jour qu'il étoit sorti de Surate, Miatchen en fit fermer les portes sur lui; Aalinavâz khan fut obligé de rester dans le Jardin de la Beigom. & renoua dans la suite avec Sabder khan, dont il avoit époufé la fille aînée.

Ces querelles particulieres amortissoient le commerce, & annonquient quelque rupture éclatante, tandis que VOY AGE aux Indes Orientales . III. Partie.

d'autres fleaux affligeoient la Ville : le 9 Novembre, on avoit gent de la peine appaifer un incendie confidérable , caufé par , une fufée qui tomba dans une des écuries du Cotoïial Fares khan.

1750.

Les mutations artivées dans les Comptoirs Anglois & Hollandois ne changerent rien à la face des affaires. M. Darel ayant été relevé par M. Lemm, partit le 4 Janvier pour Talicheri; fa gession ne le sit point regretter: & Jagrenat, Courtier de la Loge Anglois e, alla à Bombaye rendre compte de ce qui s'étoit passé à Surate. Le Comptoir Hollandois eut aussiun nouveau Chef: M. Stoder sur relevé par M. Pekok qui artiva le 1,3 sur un Vasiseau des saisses.

Le 13 Janvier, les Marchands & les Principaux de la Ville, moyennerent una accommodement entre le Gouverneur & le Sidi. On vouloir que Miatchen quittât le Dorbar; mais il déclar qu'il n'en fortiroit pas, quand même la Cour de Dehli enverroit à Surate un autre Gouverneur. Ce Prince voyoit bien qu'on étoit las de lui, & que le nouveau Gouverneur fe trouveroit à la porte de la Ville, quand on le voudroit. La paix s'eft pourtant; du moins on en cut les apparences: & Miatchen donna un ferpeau au fils du Sidi. Cette reconciliation ne produisit pas dans la Ville l'efter qu'on pouvoit en attendre, parce qu'on apprile le 12 Février qu'un Vailfeau de Tchelibi richement chargé, avoit été pris par les Marates de Bacim; nouvelle qui jetta la constenation parmi les Marchands & les autres intérestés.

Il est supreinant que Miatchen n'eût pas prévu ce qui fe tramoit contre lui. Sabder khan retiré au Sind, avoit pour créatures les Principaux de Surate que le Gouverneur aliénoit par sa conduite, & qui ne voyoient qu'avec peine les Anglois s'artoger dans cette Ville a qualité d'Arbitres. Le parti étoit pris entr'eux de retablir Sabder khan; & les Hollandois piqués d'un côte des oppositions que les Anglois sidioient à la construction de leur paraper, & de l'autre liés de longue-main avec la famille de Sabder khan, n'étoient pas des derniers à appuyer cette résolution. Il falloit, pour en assure l'une supresse de les Anglois, & arrêter par-là les secours qu'il pouvoit actende de la configue de la contra de les Anglois, & arrêter par-là les secours qu'il pouvoit actende.

tendre de Bombaye. En conséquence, ils l'engagent à faire VOYAGE fermer la porte de la Ville sur M. Lemm qui étoit allé à son Jardin. Le Chef Anglois la fit enfoncer à coups de hache; & Miatchen cut beau défavouer ceux qui gardoient cette porte, il recut de Bombaye une Lettre foudroyante, dans laquelle on le menaçoit de le chasser du Dorbar. Mais, comme les Anglois sçavoient à-peu près d'où le coup étoit parti, ils insistoient sur ce que les ouvrages des Hollandois fusfent arrêtés.

Orientales , IIIc. Partie.

Ceux-ci allerent toujours en avant; on se sit bonne mine le reste de l'année; & en 1751, lorsque la mousson des pluies fut décidée, & qu'on crût n'avoir plus rien à craindre de Bombave, le 16 Avril, le Dorbar fut attaqué par Sidi Hafez Maffoud khan, Vakar khan, Moulna khan, Fares khan, Sidi Kassem &c. & pris en vingt-quatre heures au nom de Sabder khan. Il y cut à-peu-près cent cinquante hommes de tués dans cette révolution. Miatchen affiegé ensuite dans la Forteresse, se trouva dans une situation fort embarassante. Les Anglois qui malgré ses défauts avoient besoin de lui, parce qu'il étoit leur homme, firent du bruit, refuserent de reconnoître Sabder khan, & se fortifierent dans leur Loge. Vakar klian gouverna la Ville en attendant que Sabder khan fut de retour du Sind.

1751.

Jusqu'alors les Anglois n'avoient paru que comme amis de Miatchen : un événement , en foi de peu de conféquence, tourna contr'eux les armes de Sidi Hafez Massoud khan; ce qui acaufé dans la fuite la ruine de Sidi Hafez Ahmed khan [1], fils de ce Sidi.

[1] On peut consulter à ce sujer les Mem. du Col. Lawrence, trad franc. T. II. p. 46, 49 &c. Les caufes de la guerre des Anglois contre le Sidi n'y fout pas présentées avec l'impartialité que l'on trouve sur d'autres événemens dans l'Histoire des guerres de l'Inde ; & c'oft le défaut que l'on peut reprocher à M. Holwell , lorfqu'il rapporte l'origine des troubles du Bengale (Evenemens historiques Ve., rela-sifs aux Provinces du Bengale de tt. st. prem. Part. ch. 2:). L'Ouvrage de cet Anglois, quant à la partie Historique & a la description des Provinces du Bengale, mérire, malgré cela, d'être lû; & l'on verra de même avec plaifir le Colonel Lawrence rendre un hommage forcé aux qualités de M. & même de Madame Dupleix. Je ne puis m'empecher de transcrire iei ce qu'il dit de cette femme extraordinaire, qui à toutes les qualités & à tous les vices de son sexe, joignoit une fermeté, une grandeur d'ame, un esprit de détail, qui, au rapport des Européens établis dans l'Inde, sui ont fait partaget avec justice la gloire des sueces de son mari. " M. Dupleix, dit le Colonel Lawrence ( Mem. T. I. p. 71. ) Tome I.

VOYAGE aux Indes Orientales . IIIe. Partie.

Le 13 Juin, sur les 10 heures du matin, un Portugais, Soldat des Anglois, cue querelle avec un homme du Sidi; ils en vinrent aux coups & se blesserent tous les deux. Au bruit de ce combat, soixante Anglois sortent tambour battant de la Loge; du côté du Sidi, on leur tire plusieurs coups de fusil. Ils se défendent, & sont sourenus per trois cents Anglois qui marchent du côté du Poste du Sidi. Ils y font recus par plus de quatre mille hommes qui les accablent de fleches & de coups de fusils. La guerre une fois déclarée, les Soldats du Sidi, ceux de Fares khan & de plufieurs autres Chefs Maures se rassemblent, & marchent contre la Loge Angloise dont le canon les tient quelque temsen respect.

Le Sidi cependant étoit resté seul dans sa Maison, tandis que ses gens courroient contre les Anglois. Son fils pensa tomber entre leurs mains; il fur rencontré par un Cipaye qui ne le connoissant pas, le relâcha pour quelques bijoux: Sidi Mouftah courut le même rifque.

Les troupes Angloises se replierent peu-à-peu sur la Loge où leur secours étoit nécessaire: les gens du Sidi gagnant de maison en maison, y avoient déja pénétré. Les assairent s'accommoderentensuite; & Sabder khan, revenu du Sind, prit possession de la Nababie, dont il jouit peu d'années.

Miarchen perdit encore la Forteresse, qui lui fut enlevée après la mort de Sabder khan par le même Sidi Hafez Maffoud khan, Lieutenant du Sidi Iakout khan, Keleidar de Rajpouri (Dondi Rajapour), & Chef d'une Colonie de Catres établis dans cette Ville. La fonction propre du Sidi lakout khan, étoit de tenir la mer avec une flotte pour protéger les Marchands contre les Pirates. Le Mogol lui avoit affigné pour cela un revenu de plusieurs laxs de roupies, payables en partie sur le Domaine de Surate: Sidi Hafez Massoud khan , Chef de l'escadre du Sidi de Rajpouri , commandoir pour lui au Bender (Port) de Surate, & jouissoit au plus d'un

» avoit époulé une femme qui ne lui cédoit ni pour l'esprit , ni pour l'orgueil , » & qui étant née dans le Pays, étoit au fait de toutes les intrigues qui s'y pra-» tiquent, & le servoit de la connoissance qu'elle avoit de la Langue pour les » faire reuflit. Yoy. encore l'Hift, des Guerres de l'Inde, T. I. p. 179, 180,

lak de revenu : mais il étoit puissant par les divisions qui regnoient dans cette Ville depuis la mort de Tegh beig khan. Voy AGE Les Anglois ayant voulus'opposer à l'invasion du Sidi, oux Indes furent repousses vivement; &, sans la médiation du Chef IIIe. Parie

François, M. le Verrier, ils couroient risque d'être tous égorgés dans leur Loge.

Cependant le voisinage de Bombaye effraya le Sidi. Il donna aux Anglois quelques laks enforme de dédommagement, & s'engagea par écrit à rendre la Forteresse à Miatchen au bout de deux ans. Il mourut dans l'intervalle : Sidi Hafez Ahmed khan, son fils, lui succéda en 1756 dans la place de Gouverneur de la Forteresse; & appuyé indirectement par les Hollandois, refusa de remplir son engagement. Sidi Massoud khan s'étoit emparé d'un terrein considérable près de la Forteresse, & approprié le tiers des revenus de la Ville : un autre tiers étoit donné aux Marates; de façon que la portion qui restoit au Nabab étoit peu considérable.

Le Dorbar étoit alors occupé par Aali navâz khan, gendre & successeur de Sabder khan. Les deux Gouverneurs réunis, celui de la Ville & celui de la Forteresse, étoient assez puissans pour se soutenir par eux mêmes, & ils avoient avec les Hollandois des liaisons qui ne pouvoient que porter ombrage aux Anglois: aussi ceux ci jurerent-ils leur perte. Ils se déclarerent ouvertement pour Miatchen, en l'envoyant à Bombaye: & leur conduite fit voir qu'Aali navâz khan avoit eu raison d'empêcher les mariages par lesquels la Beigom vouloit serrer le nœud qui unissoit deja sa famille à celle de Miatchen, & d'engager Sabder khan, qui avoit fait venir à Surate les deux fils de ce Mogol, jeunes Seigneurs courageux , avec celui de Mian Mitten , son frere ; de l'engager , dis-je, à les faire fortir de la Ville, sçachant bien qu'ils ne manqueroient pas de remuer en faveur de leur pere & des Anglois.

Miatchen chassé de la Ville & de la Forteresse de Surate, courut le Pays pendant trois à quatre ans. Il alla trouver Nana à Ponin, lui exposa ses droits, ses malheurs. lui demanda du secours; & lui promit, ce qui vaut mieux que les plus justes prétentions, une somme considérable. s'il le retablissoit dans la Nababie. Pour appuyer ses raiE756:

aux Indes Orientales,

199-114.

fons auprès de Nana par des succès en quelque sorte prépa VOYAGE ratoires, & commencer d'un autre côté à affoiblir le Sidi de Surate, Miatchen proposa au Chef Marate d'attaquer III. Parie. Rajpouri où résidoit le Sidi dont relevoit celui de Surate, lui représentant cette place comme très - facile à prendre. Nana goûta ce projet; & profitant des divisions qui regnoient à Aurengabad, mit le siege devant Raipouri, dont il s'empara dans le courant de Juin 1758. Il attaqua ensuite la Forteresse, où le Sidi s'étoit renfermé : mais le siege de cette place traîna en longueur.

Au commencement de 1759, le fils du Sidi de Rajpouri se rendit à Bombaye pour prier les Anglois d'engager Nana à se retirer, seur promettant pour cela la Fortereffe de Surare. C'étoit offrir ce qu'il n'avoit pas; & les Anglois le sçavoient bien. Le Sidi de Surate qui en fut averti, ne fit que se tenir plus sur ses gardes; & les Anglois laisserent agir Nana qui en prenant la Forteresse de Rajpouri, mina deux Puissances auxquelles ils en vouloient.

Hamilt. Lib. les Sidis & les Hollandois. cit. T. I. p.

A la prise de Rajpouri, le Comptoir Hollandois qui étoit dans la Ville, fut ruiné, malgré les représentations du Chef de Surate, M. Taillefer, qui envoya pour cet objet à Ponin une personne de son Conseil. Il étoit aisé de deviner à qui ils devoient la perte de cet Etablissement. Nana ne manqua pas d'écrire, comme on fait en Europe, aux Chefs Européens de Surate des Lettres en forme de Manifeste, dans sesquelles il exposoit ses griefs contre le Sidi de Rajpouri. M. le Verrier en reçut de lui deux à ce sujet,

Si M. de Bussi s'étoit trouvé alors à Aurengabad, Nana obligé de réunir ses forces, & même de les rapprocher de cette Ville auroit levé le siege de la Forteresse de Rajpouri ; les deux Sidis fe feroient dans la fuite secourus mutuellement; & peut-être que les Anglois auroient manqué la Forteresse de Surate. Alors que de ressources de moins pour leurs Vaisseaux! Mais ils étoient comme assurés de ce qui devoit se passer dans le Dekan : les tresors du Bengale fixoient les Evénemens.

Heiderzingue, Divan de M. de Bussi, venoit d'être massa-

cré au milieu du Camp de Salabetzingue par les gens de Nizam Aali, lorsqu'il fortoit de complimenter ce Prince sur Voyage le Gouvernement d'Heider abad que le Soubeh dar, son frere, dux Judes lui avoit accordé pour son entretien. Aussitôt, comme par IIIe, Pariereprésailles, Schanavâz khan, qui étoit en prison lorsque je passai à Aurengabad, & que l'on regardoit comme l'Auteur des anciens troubles, fut mis à mort avec six personnes de sa famille, par l'ordre du Soubeh dar du Dekan. L'Armée Françoise partit ensuite pour Heider abad emmenant avec elle Basaletzingue, troisieme frere de Salabetzingue qu'elle laissoit à Aurengabad : Nizam Aali s'étoit retiré à Brhanpour. Les nouvelles portoient que nos troupes manquoient de tout ; que les Maures commandés par un Rajah. s'étoient tournés contre nous; & que M. de Bussi, après les avoir battus, avoit été obligé de forcer Heider abad, dont

on lui avoit fermé les portes.

Il n'est que trop aisé de reconnoître, dans cette révolution, la main des Anglois qui nous suscitoient des affaires dans le Dékan, & nous rappelloient à la Côte de Coromandelle, pour exécuter plus facilement les projets de Conquêres qu'ils avoient formés sur celle de Malabare : projets qui devoient conduire à notre expulsion totale des deux Côtes. Malheureusement M. Dupleix n'étoit plus à Pondichery. Malgré ses défauts, ce grand homme, je ne crains pas de l'appeller ainfi, auroit seu déviner par ses intelligences, l'intrigue des Anglois, & la rompre par l'ascendant qu'il avoit sur les Maures & sur les Indous. J'ai vu en 1760 l'effet que son nom seul produisoit encore dans les terres, & l'impression que faisoit sur les Anglois, la nouvelle qui courut quelque tems, qu'il revenoit dans l'Inde avec une Escadre. Les Anglois étoient instruits de notre situation, de la foiblesse de notre administration; & c'est ce qui les détermina à presser l'expédition de Surate.

l'arrivai, comme je l'ai dit, dans cette Ville, le premier Mai 1758, lorsque les préparatifs de cette expédition se faisoient à Bombaye; & pour ne pas interrompre le fil d'une narration qui doit plus intéresser que ce qui me regarde personnellement, je vais continuer les affaires de

aux Indes Orientales , Surate jusqu'à la fin des guerres qui ont comme livré son commerce aux Anglois: j'aurai assez le tems d'ennuyer le Lecteur du récit de mes aventures.

111. Partie. 1718.

Aali pavâz khan commandoit alors à Surate. Avant que d'attaquer le Sidi dans son Fort, il falloit être sûr de la Ville. & par consequent enlever le Dorbar au Nabab, Prince naturellement brave, droit, incapable d'une trahison, & encore moins propre à recevoir des Loix dans fon Gouvernement. On a vu ci-devant qu'il devoit pancher pour les Hollandois; aussi Manscherdji, leur Courtier, passoit-il pour tout-puissant dans la Ville : & il faut avouer que ce Parse abusoit de la considération que le Nabab avoit pour lui, ou plûtôt pour ses Maîtres. Aali navâz kan étoit encore porté pour les François; & il a toujours donné, même depuis sa disgrace, des marques sensibles d'amitié à mon frere, Chef du Comptoir François. Mais ce Prince avoit le défaut des cœurs grands & généreux, celui de ne pas foupconner la perfidie, & de ne pas affez ménager ceux dont il croyoit n'avoir pas besoin.

Il s'étoit brouillé depuis quelque tems avec le Sidi pour des raisons d'intérêt que les Anglois ne manquerent pas de groffir par leurs Agens fecrets. Il étoit question d'une portion des droits qui revenoient au Sidi, & que le Nabab avoit affectée au paiement des laks promis aux Ma-

Cidpacelasses rates. Cette dette donnoit droit à ces derniers d'avoir deux Postes dans la Ville; & la proximité d'une Puissance aussi formidable devoit naturellement inquieter le Nabab, & même donner à penser au Sidi dont l'autorité n'étoit que précaire. Mais on lui fit envisager le refus d'Aali navâz khan comme un trait d'avidité, & de prétenduc supériorité.

Miatchen cependant s'avançoit vers Surate avec quelques milliers de Cipayes dont plusieurs avoient servi dans l'Armée du Dékan, & avec des troupes de Nana. Desque le Sidi apprend qu'il est proche de sa Ville, il va trouver la Beigom, dont il connoissoit les dispositions pour Miatchen, & lui offre d'aider ce Mogol à recouvrer la Nababie. Cette proposition fut reçue avec toute la vivacité

qu'une femme ambitieuse peut mettre dans ses passions. La Beigom en fit part à Miatchen, & lui envoya en même Vorace tems quelques fonds pour qu'il pût continuer son entreprife. Elle avoit scu cacher ses dispositions à Aali navaz III. Partie. khan, lorsque ce Prince, après le Ramadan (le 8 Juin) lui avoit, selon la courume, rendu visite.

Cette intrigue ne put être fi bien conduite, que le Nabab n'en eut quelque vent. Il envoie en conséquence chez le Sidi qui lui affure qu'il n'est absolument pour rien dans le retour de Miatchen; & ces explications occasionnent une espece de reconciliation qui n'étoit que seinte de la part

du Sidi, quoiqu'il l'eût confirmée par serment.

Miatchen sur des intelligences qu'il avoit dans Surate, se présenta à la vûe de cette Ville. Les Troupes du Nabab fortirent deux fois contre lui, & furent obligées de rentrer avec quelque perte. Ce fuccès enhardit Miatchen; il passe la riviere, & s'empare sans peine de Render, grosse Aldée qui est presque vis-à-vis de la Forteresse. Quelques jours après il repasse la Riviere; le Sidi lui donne entrée dans la Ville, & la Forteresse canone le Dorbar. La Logo Françoise, dont les Chefs ne sont jamais entrés dans les querelles des Gouverneurs, devint le dépôt des effets les plus précieux même des personnes en place dans la Ville.

Les Troupes du Nabab livroient par intervalles, de petits combats à celles de Miatchen : mais il étoit aisé de voir, à la conduite de leurs Officiers, que la plûpart étoient gagnés. La trahison pénétra jusques dans l'intérieur du Dorbar. Aalina vâz khan préparé à tout événement, veut sçavoir ce qui lui reste de vivres. On ouvre en sa présence les jarres qu'il avoit fait remplir de riz, & il les trouve pleines de terre couverte d'une couche de riz. Ceux qui paroissent ses meilleurs amis, l'abandonnent. Il avoit confié fon artillerie à deux Portugais, qui pour deux cents roupies enclouent ses canons; & lorsque le Nabab ordonne de faire feu , le Canonier disparoît , & les canons se trouvent hors de service. Aali navâz khan se voit

aux Indes 1/Ic. Partie.

£758.

donc obligé de capituler : il fort du Dorbar avec les honneurs dus à fon courage, à fa naissance, & se rend à la Orientales, maifon qu'il avoit dans la Ville, où il a vécu depuis en simple Particulier, respecté des Noirs & des Blancs . & même de ses propres ennemis.

Par cette révolution qui arriva en Décembre, & qui ne fut suivie d'aucun pillage, la Nababie rentra dans la famille de la Beigom, Veuve d'Azeret khan, belle - fœur Ci-d.p.celxxvj de Tegh beig khan, & dont Miatchen avoit époufé la

fille. Les honneurs de la victoire furent pour le Sidi qu'il falloit endormir sur le précipice qu'il venoit de se creufer, en se privant du seul appui sur lequel il pût compter. Le nouveau Nabab ne manqua pas de le flatter: & dans le fond, il cût été bien-aise de le voir assez fort, pour pouvoir, joint avec lui, rompre les projets des Anglois, qui alors ne l'aimoient pas plus que son neveu, & qui avoient dessein de mettre Fares khan à sa place. Aussi. lorique sur la fin de Décembre, le Chef François, M. le Verrier, alla prendre congé de lui, ce Prince lui demanda-t-il, pourquoi les François ne venoient pas à Surate, pourquoi leur pavillon n'étoit pas élevé dans leur Loge; ajoutant, que sous son premier Gouvernement, il avoit écrit à Pondichery pour faire revivre à Surate le commerce des François. Le Sidi que le ChefFrançois avoit vu presqu'enfant, lui tint les mêmes Discours, le chargea, ainsi que le Nabab, de Lettres pour le Gouverneur de Pondichery, relatives à cet objet, & lui rendit sa visite à la Loge Françoise; honneur qu'il n'avoit encore fait à aucun Chef Européen.

Malgré les careffes de Miatchen, le Gouverneur de la Forteresse avoit vent de ce qui se tramoir contre lui à Bombaye; il auroit desiré de voir les François puissants à Surate, convaincu que les Hollandois n'étoient propres qu'à dominer, & non pas à se sacrifier pour leurs amis. Mais quand Pondichery auroit eu quelques vûes générales fur le Comptoir de Surate, l'état des François dans l'Inde leur permettoit-il d'aller chercher les Anglois près du Golfe du Cambaye, après être devenus dans le Bengale la victime

victime de leur ambition; & tandis qu'à la Côte de Coromandel on se croyoit à peine en état de leur résister? Il y VOYAGE avoit un moyen presque sûr de faire échouer les Anglois; aux Indes c'étoit d'armer contr'eux les Marates : la chose étoit facile, Unentales, & on ne la tenta pas.

Bombaye connoissoit parfaitement la position critique dans laquelle se trouvoient nos Etablissemens. Aussi les Anglois continuerent-ils tranquillement les préparatifs de l'Expédition de Surate, sans même que la présence d'un Vaisseau Danois de soixante pieces de canon, leur portât ombrage. Ils curent en même tems la prudence de confier l'exécution de leurs projets à l'homme le plus propre à couvrir en quelque forte par les bonnes manieres le mal qu'il étoit obligé de faire : c'étoit M. Spencer, qui releva M. Éllis

parti en Décembre 1758.

Il falloit au moins un prétexte pour commencer les hostilités. Les gens des Anglois ont querelle avec quelques Sidis : ceux-ci se défendent en braves ; & il y a du Voy, les Présang de répandu. Sur cela, plaintes portées à Bombaye; textes supposés la prétendue tyrannie du Sidi exagérée. Il y avoit déja à dans les Mem. la rade deux Vaisseaux de guerre de l'Escadre de l'Amiral rence, T. II. Pocok ; la flotte Angloise, composée de quelques Vais- P. 46, 49. seaux de Compagnie & de quantité de Barques de transport, étoit commandée par le Capitaine Watson. Dès que les Anglois apprennent qu'elle a mis à la voile, tout le Conseil , sur le prétexte d'une partie de promenade , fort de Surate le 3 Février sur le soir, & se retire à la Barre, pour y attendre les Vaisseaux. Ils laisserent à leur Loge un Employé, nommé Erskinne, qui sçavoit très bien le Maure, avec un Officier, trente Soldats & cent cinquante Cipayes, pour tenir seulement le Sidi en respect. Le Poste étoit dangereux ; les desseins des Anglois etoient connus. Les Marates qui en étoient instruits firent dire au Chef François de se tenir sur ses gardes; ajoutant qu'il n'avoit rien à craindre de leur part, mais qu'ils ne répondoient pas des Anglois.

Le Sidi quelques jours auparavant avoit été voir Aalinavâs khan; & le 6 du même mois, le Parfe Manscherdji, Tome I. PP

1759.

VOY AGE aux Indes Orientales, Ille. Partie

accompagnéd'un de les Officiers, retourna chezce Seigneur. Ces vilites avoient fans doute pour objet, des fecours que le Sidi prévoyoir bien qu'il ne devoir pas attendre de Miarchen. Aali navâz khan au lieu d'infulter à fa fituation, & de lui reprocher la conduite qu'il avoit tenue à fon égard, lui fit préfent d'un cheval de deux mille roupies, & ne voulut entrer dans aucune ligue, réfolu de vivre particulier.

Le Sidi fit auss demander à M. Boucard, Négociant François, des canons qu'il avoit dans le Jardin François: mais le Chef du Comptoir François, les lui sit resuster, à cause de la neutralité qui étoit à Surate ente les Nations Européennes. Le même Chef, au risque de voir brûler deux Vaisseaux dans lesquels il avoit un interêt considérable, n'avoit pas voulu permettre aux Anglois de s'en servir, quoique M. Spencer, qui sentoit l'avantage qu'il pouvoit en tirer, lui côt offert la valeur du plus grand (le Louis-Quinze) qui étoit de 3 pieces de canon.

La seule ressource étrangere qui restât au Sidi, étoit le fecours des Hollandois : ils étoient au moins aussi intéressés que lui à empêcher les Anglois de prendre sur la Ville l'ascendant que la réussite de leurs projets alloit leur donner; fans parler des entraves que la Forteresse pourroit mettre au commerce des Nations établies à Surate. Ils avoient plus de deux cents Soldats; & quarante François auroient suffi pour défendre la Forteresse. Mais le caractere des Puissances foibles est de faire ce qu'il faut pour donner occasion à une plus puissante de les écraser, & de ne pas sçavoir se servir de leurs avantages, lorsqu'elles sont en forces. Les Hollandois ne voulurent pas prendre ouvertement le parti du Sidi, en employant à sa défense celles qu'ils avoient à Surate; mais ils entretinrent correspondance avec lui: & tandis que les Anglois entroient dans la Forteresse par une porte, le fecond du Comptoir Hollandois en sortoit par l'autre, au sçu de toute la Ville.

Je reviens aux Anglois. Ils s'étoient retirés à la rade trop précipitamment. Il fallut y attendre assez de tems l'arrivée de leurs troupes, qui ne se trouvant pas réunies

& prêtes aux eaux vives (qui ne viennent que de quinze VOYAGE en quinze jours ) furent cause qu'il mirent près d'un mois aux Indes à se rendre à la hauteur du Jardin françois; c'est-à-dire, à Orientales, faire environ trois lieues dans la riviere de Surate. Ce qui les tetarda le plus, ce fut une Galiote à bombe qui toucha deux fois sur le banc des Dombous. Pendant ce tems, la Ville étoit en combustion; chacun tâchoit de mettre ses effets en fureté.

IIIe. Partie.

Le 17 Février, les Anglois arriverent à Ombra, qui à une petite lieue de Surate. Le Sidi vit alors clairement que Miatchen alloit l'abandonner, malgré les obligations qu'il lui avoit, & quoiqu'il eût auprès de lui dans la Forteresse un de ses fils comme en otage.

Le 20, les troupes du Sidi investirent la Loge des Anglois, tandis que leurs embarcations étoient à une demiportée de canon du Jardin françois : le même jout il repoulla leurs troupes; & fes gens tirerent un bon augure, de ce que d'un coup de canon ils avoient tué quatre Sol-

dats & abbatu le Drapeau Anglois.

Le 22 Février, le Sidi s'empara du Jardin Anglois, & y mit des batteries qui incommoderent ses ennemis. Le lendemain il plaça des Tchokis dans le Jardin François; & fa réponse aux protestations du Chef François, fut qu'il ne faisoit que prévenir ses ennemis , & que lui , Chef François, ne pourroit pas les empêcher de s'en emparer. Bientôt les Anglois se trouvant arrêtés vis-à-vis ce Jardin par les eaux basses, en chasserent les troupes du Sidi, s'y posterent, & firent jouer de-là, le 25, deux pieces de vingtquatre & un mortier de treize pouces. Ils placerent le Louis-Quinze, Vaisscau François, à l'avant de leurs Galiotes à Bombe, pout les garantir du feu de la Forteresse, tandis que le Sidi d'un autre côté brûloit trois de ses propres embarcations & les maifons qui pouvoient masquer son canon.

Le Jardin François fut pendant plusieurs jours le théâtre de la guerre & devint la proie des flammes & de l'avidité des Soldats. Le terrein des Hollandois qui se trouvoit entre deux feux, recut aussi des dommages considérables, malgré leur beau Parapet. Ils eurent l'imprudence de se plainVOYAGE aux Indes Orientales, IIIe, Partie.

dre avec hauteur aux Anglois. La réponse de ceux-ci sur que, s'ils se sàchoient pour quelques coups de canon perdus, on leur en enverroit directement.

Les Anglois canonerent la Forteresse pendant plusieurs jours, sans gagner un pouce de terrein. Lorsqu'ils virent toutes leurs embarcations en riviere, & que toutes leurs forces, qui confistoient en huit cents cinquante Européens, Artillerie & Infanterie, & quelques milliers de Cipayes, se trouverent réunies, ils se préparerent aux caux-vives, qui devoient commencer le premier Mars, à faire une attaque générale. Ils avoient abondance de munitions de guerre. Le Capitaine Maitland, Commandant des troupes de terre, qui étoit du Regiment Royal-Artillerie, en avoit demandé beaucoup à M. Bourchier, Général de Bombaye; disant qu'il ne connoissoit pas son ennemi, & ne le méprisoit pas. Cette expédition leur avoit déja coûté bien du monde. Le 27, ayant appris de quelques-uns de leurs gens qu'il n'y avoit personne dans leur Jardin, le Capitaine Fenche partit avec deux cens hommes pour en prendre possession: mais y il fut reçu de maniere à ne plus se fier à de pareils rapports, & obligé de se retirer avec perte de quarantehuit hommes.

Enfin la nuit du premier au deux Mars, huir embarcations monterent à la hauteur du Benderdu Sidi; & à trois heures du matin, commença l'artaque générale qui dura jusqu'à neuf heures: elle sut meurritere pour les Anglois; mais ils entrerent dans la seconde enceinte de la Ville, prirent leur Jardin, le Bender du Sidi, nettoyerent le Jardin de Teelibi, & commencerent à bombarder la Forteresse avec trois mortiers à la distance de sept cents verges. Ils traiterent en même tems avec Miatchen, à qui ils laisserent malgré eux le Dorbar, lui donnant Fares khan pour fecond [1]; & ce Prince leur ouvrir en conséquence la

<sup>[1]</sup> Voy. dans les Mém. du Col. Lawrence (T. II. p. 57 & suiv.). les pourparlers qui curent lieu entre les principaux de la Ville, & M. Spencer, qui vouloit donner le Dorbar à Fares khan. Les premiers, malgré les promesses qu'ils avoient (soi-disant) faites aux Anglois, (voyant qu'il n'étoit plus question de

Porte de la Mecque de la premiere enceinte. Le Sidi se voyant Voyage abandonné par le Nabab, qui prétexte que sa famille est à Bombaye, entre les mains des Anglois, leur envoye de- Orientales, mander ce qu'ils veulent, pourquoi ils l'attaquent. De leur IIIe. Partie. côté, point d'autre réponse que, la Forteresse ou la guerre : M. Spencer refuse même de lui députer personne. Le bombardement recommence le 3 à six heures du matin & dure jusqu'au soir. Le Sidi se désend soiblement : sa maison, celles de quelques Particuliers & la Tour dominante de la Forteresse sont endommagées par les bombes au commencement de la nuit; trois de ses Jemidars prennent la fuite. Epouvanté par ce fracas, plûtôt que vaincu, le Sidi, la nuit même, demande à capituler, & confent à livrer la Forteresse. Il en sortit en effet, sans rien emporter de ce qui y étoit; & elle resta fermée, jusqu'au moment où les Anglois y entrerent.

Le siège de la Forteresse de Surate dura proprement sept jours ( du 25 Février à la nuit du 3 au 4 Mars ), qui furent coupés par une tréve de deux jours & demi. Il y eut soixante-douze bombes de lancées. Le nombre des morts , du côté des Anglois, fut de cinquante-quatre hommes, parmi lesquels se trouverent trois Capitaines; ils curent plus de quarante blessés, & la desertion leur enleva une centaine d'Européens; le tout bien par leur faute. Jamais en effet entreprise ne fut plus mal conduite que leur marche, depuis la barre jusqu'à Surate. Ils devoient arriver tous dans les mêmes caux, & donner ensemble; alors la prise de la Forteresse cût été l'affaire d'un jour ou deux : ou bien il falloit former un Camp hérissé de canons , pour arrêter les sorties & la Cavalerie, & se contenter de bombarder. La foiblesse de l'argamasse des magasins à poudre eût bientôt obligé le Sidi de se rendre, quand la désertion (qui ne déshonore pas en Asic), ne lui eût pas enlevé une partie de ses troupes.

placer Fareskhan dans la Forteresse), insistent pour que Miatchen reste Nabab; & M. Spencer est obligé d'y consentir : suivent après cela les conditions du Traité entre Miarchen & les Anglois.

L'étoile des Anglois l'a emporté à Surate sur les fautes

VOY AGE
aux Indes
Orientales,
Ille, Partie,

g qu'ils ont faites au fiege de la Forterelle, & la conduite de M. Spencer a affermi une conquête qui, fi le Sidi cût eu de la rête, & que le Nabab l'eut fecondé, pouvoir avoir pour les vainqueurs, les fuites les plus functes. En effer, rien n'étoit plus facile, même après la prife de la Forterelle,

que de les écrafer dans la Ville.

Ils y entrerent le quatre au matin; & les Tchokis qui environnoient la Loge, ayant été retirés, M. Erskine se rendit auprès de M. Spencer avec une foible escorte. Après cela le Capitaine Watson, qui commandoit la Marine, alla au Dorbar avec un détachement de foixante dix à quatrevingts hommes. Au retour, comme il vouloit passer devant la maison que le Sidi avoit dans la Ville, pour se rendre à la Loge Angloife, les gens de celui-ci s'y oppoferent : il y eut en route trois Anglois de tués ou blessés, & une quarantaine d'hommes du côté du Sidi. Arrivé près de la Loge, le Capiraine Watson, seul, à cheval & rrès-mal monté, crie à l'Officier qui gardoit la Loge, de faire fortir fon détachement : celui-ci lui répond d'un balcon qui donne sur la rue. Lorsque les deux détachemens sont réunis, ils entrent dans la Loge accompagnés de quelques Cipayes, ayant dans le centre une piece de canon dont l'affür étoit en fort mauvais érat, & dont les bœufs s'étoient détachés à quelques pas de-là. Ils furent bientôt rejoints par un second détachement qui avoit pris un autre chemin, après avoir essuyé de tems en tems quelques coups de fusil tires par l'ordre du Sidi. Un Officier, nommé Hamilton, reçut même un coup de Katari dans la cuisse, étant à la rête de sa Compagnie, sans qu'on pût attraper celui qui l'avoit frappé. Enfin Miatchen envoya des Tchokis pour défendre la Loge Angloise; il en posta d'aurres autour de la maison du Sidi : les Anglois y en placerent aussi, & braquerent six pieces de canon devant la Fortereffe.

Pendant ce boulvari, il fembloit que les Anglois eussent perdu la tête, & rien n'étoit plus facile que de les assommer dans les rues, parragés comme ils étoient par détachemens qui ne pouvoient le foutenir. Lorsque tout leur monde sur trassemblé, ils se virent un corps de huit cents hommens portant chapeau, Blancs & Topas, & huit à neuf discharge cents Cipayes. Ce fut "avec ce Cortege, qu'ils entrerent dans la Forteresse à pullage; ils avoient même ordonné d'effayer simplement en tirant à poudre, s'il y avoit émeute, & de ménager les hommes : c'étoit le commencement de l'administration de M. Spencer. Ils trouverent dans la Forteresse contract de l'administration de M. Spencer. Els trouverent dans la Forteresse cipate de l'administration de M. Spencer. Els trouverent dans la Forteresse cipate de l'administration de M. Spencer. Els trouverent dans la Forteresse cipate de l'administration de M. Spencer. Els trouverent dans la Forteresse cipate de l'administration de M. Spencer. Els trouverent dans la Forteresse cipate de l'administration de M. Spencer.

Tout étant préparé pour le triomphe des Anglois, le lendemain, cinq Mars, à fix heures du matin, leur Pavillon fut hisse seul à la Forteresse & sur les embarcations du Sidi, & salué d'une décharge générale de l'artillerie de la Place, de celle des Vaisseaux, et de la mousqueterie. A midi les salves recommencerent, lorsque les Anglois rentrerent dans leur Loge. L'ordre dans lequel ils marcherent du Fort à la Loge, avoit quelque chos d'impostant pour le du Fort à la Loge, avoit quelque chos d'impostant pour le

Peuple & d'humiliant pour les Grands.

A'la tête paroiffoit un élephant portant le Pavillon du Nabab, entouré d'un millier de Cipayes. Après eux venoit M. Spencer porté en Palanquin, entre Fares khan, s'econd de la Ville, & le fils du Sidi de Rajpouri, aussi en Palanquin. Ils éroient suivis du fils de Miatchen & du Capitaine Watson à cheval, & de deux grands Jemidars aussi à cheval, qui précédoient quatre carrosses tirés par des beeufs, où étoient les Conscillers du Comptoir & les autres Employés. La marche étoit terminée par Jagrenat, Courtier de la Loge Angloife, suivi d'un éléphant, de plusieurs chameaux, & d'une soule de Cipayes, Dobachis & c.

Ainsi finit l'expédition des Anglois à Surate, bien conque, mal concertée & encore plus mal exécutée. Ils y pedirent plus de deux cents Européens, quoiqu'ils cussent pour eux le Nabab; qu'ils fussent maîtres de la riviere; que Bombaye sût presque à la porte; & ils ne dârent leur suces qu'à l'imprudence d'un homme sans expérience (le Sidi), & au fracas, junssité dans ces Contrées, que sirent

leurs bombes.

Les choses dans la Ville restrent comme elles étoiene aux stats péens conserverent leurs Comptoirs, leurs Privileges : disc. Paris. Miarchen garda le Dorbar ; mais Fares khan, son second l'Ile. Paris. & Phomme des Anglois , fur le vrai Nabab : Vali cul-

lah [1] fut chargé des dehors de la Ville.

Les Marates qui dans les querelles des Princes du Pays avoient coutume de se rendre nécessaires, & de partager les dépouilles du vaineu, furent obligés, dans cette révolution, d'être pour quelques tems simples spectateurs. Un corps de leurs troupes s'approcha de la Ville ; ils eussent voulu négocier avec Miatchen, malgré les protestations qu'ils avoient faites aux Anglois: & il est certain qu'un François député de Pondicheri à Ponin, auroit facilement tourné leurs armes contre les affiegeans. M. Spencer tint ferme, les éloigna poliment, éluda leurs offres de service. & déclara que pendant le siege il ne laisseroit approcher personne de la Forteresse. Les Marates se présenterent à la Loge Angloise le 1 1 du même mois de Mars; & après pluficurs poursuites, obtinrent le 24, trente-cinq mille roupies, dont ils furent obligés de se contenter, parce que Nana écrivit à leurs Chefs, ainsi qu'au Nabab & aux principaux Marchands, que les Anglois n'avoient agi que par fon ordre.

Les Européens lésés dans cette guerre, n'avoient pas de dédommagemens à attendre, comme dans celle de Sabder khan; le plus grand mal étoit venu des Anglois qui étoient trop puissans pour faire des restitutions: ils avoient la Forteresse, un emplacement considérable près de cette Place appartenant au Sidi, sa sotre, un grand Caravanferaï, & ils étoient encore maîtres des deux portes de la Ville entre les quelles leur Jardin étoit situé. Aus illes Hollandois envoyerent-ils complimenter M. Spencer, au lieu de

selxxxv.

04000

<sup>[1]</sup> Dans les Mem. du Col. Lawrence, T. II. p. 51. Ce Maure est représenté comme un sourbe, qui avoit facrissé Asli navaz khan, & qui offroit aux Anglois d'agit contre Miatchen

se plaindre des dégats causés dans leur Jardin. Les Anglois ne firent que rire, de la députation, sans marquer aucune VOYAGE sensibilité à la part que les Hollandois prenoient à leurs dur Indes succès. Ceux-ci s'aviserent quelques jours après de se brouil- IIIe. Partie. ler avec les Anglois pour un salut de Vaisseau : mais leur Chef trouva le moyen de renouer avec M. Spencer, du moins politiquement, & lui rendit le 15 une visite d'une demi-heure. La réception de la part du Chef Anglois fut assez froide, quoique polie; & c'étoit tout ce qu'ils méritoient. D'un autre côté, ils recevoient tous les jours dans la Ville de nouveaux affronts. Leurs coulis étoient fustigés dans le Bazar par les ordres de Fares khan. M. Taillefer veut faire bâtir une cuisine ; le terrein qu'il destine à cela dépend de la Forteresse; & la permission dont il a besoin

lui cst refusée.

Les François qui étoient moins puissans, furent traités avec plus d'égards, quoiqu'ils fussent les seuls qui n'eussent pas complimenté les Anglois : mais au fond ils ne reçurent que des paroles. Le 6, M. Spencer donna ordre d'évacuer leur Jardin; & quelques jours après il envoya le second du Conseil, assurer le Chef François des dispositions pacifiques de sa Nation à cette partie de la Côte, ajoutant qu'on lui rendroit ses Vaisseaux dont le besoin de la guerre l'avoit obligé de se servir. En effet, sur la fin du mois, le Louis-Quinze fut rendu dans l'état où l'avoient mis les canonades du Sidi. Le Chef François ne jugea pas que cette restitution méritat un remerciement; & les Anglois ne blâmerent pas sa fierté. Restoit le Nabab auquel on pouvoit demander des dédommagemens pour près de cinquante mille roupies de perte. Le Chef François s'adressa au Dorbar; on le pria d'attendre, on lui promit qu'il ne perdroit rien; & ce fut toute la satisfaction qu'on lui donna.

Les Sidis, esclaves de Tegh beig khan, se sentirent de la chûte de celui de la Forteresse. Adji Massoud, honnête homme, perdit le Gouvernement de Render. Sidi Jafer, Mim. dn Col. caractere fourbe, intrigant & cruel, obligé de plier sous Lawrence, Fares khan, eut bien de la peine à se soutenir.

Le Sidi retiré dans la maison qu'il avoit à Surate, y Tome I.

T. II. p. 51.

aux Indes

étoit en apparence tranquille : Fares kan lui avoit fait Voyage dire de ne garder que dix pions, jusqu'à ce qu'on le menât à Bombaye. Le 14, le Capitaine Watson sur quelques soupçons, lui rendit vitite, & trouva dans sa maison vingt barils de poudre & un grand nombre de canons, On découvrit aussi que plusieurs des premiers Maures de la Ville, avoient chez eux des soldats cachés. Cela fit retardet le départ des embarcations & des Troupes Angloifes. Tout ce qui étoit dans la maison du Sidi fut enlevé: &c on lui donna une garde de trois cents hommes, plus pour le veiller que pour le défendre.

L'Intrus, espece de Carnaval qui dure quinze à vingt jours, Cid.p. ccxvj. finit cette année le 16 Mars au matin : les deux derniers jours avoient été remarquables par des folies de toute espece. Après cette fête, Fares khan se rendit à la Loge Angloise d'où il sortit le soir avec M. Spencer, pour aller au Dorbar le faire reconnoître en qualité de Gouverneur de la Forteresse. Ils étoient précédés du Pavillon Anglois, suivi de celui du Nabab ; après eux venoient Sidi Jafer , Vali Eullah & plusieurs Officiers Anglois en carrosse . sans Troupes Européennes : le Sayed les avoit précédés au Dorbar. Le l'endemain de cette visite, les Anglois hisserent à trois heures après-midi le Pavillon Mogol à la Forteresse avec le leur, & les assurerent tous les deux par des décharges d'artillerie : on battit le Nogara; ils répandirent même dans le Publie qu'ils enverroient à l'Empereur de l'Indoustan le revenu de la Forteresse. Ce n'étoit pas assurément leur intention. Ils n'auroient pas même eu pour les Maures cette premiere condescendance, qui, au fond, ne leur ôtoit tien de ce qu'ils étoient venus chercher à Surate, s'ils n'avoient pas craint les fuites du zele patriotique. Le pays dépendoit toujours du Mogol; & les Maures de confidération étoient choqués de ne plus voir son Pavillon à la Forteresse. On disoit qu'Aasi navâz khan, le Sayed, le Sidi même, excités par les Hollandois qui leur faisoient entendre qu'ils alloient être comme à Bombaye. sujets des Anglois, complottoient d'ôter cette tache au nom Mogol. Surate d'un autre côté se recrioit, disant que les

François regarderoient la Ville comme Angloisc, & prendroient ses Vaisseaux.

Les affaires ayant été afrangées par les bonnes façons de Orientales, M. Spencer, qui sçavoit rendre supporrables les traitemens IIIe. Partie. les plus injultes, les Anglois, le 20 Mars, embarquerent pour Bombaye une cenraine de foldars. Ils se préparoient à y faire passer le reste de leurs troupes ; mais le 31, ils reçurent ordre du Conseil supérieur de les garder : en effet, ils en avoient encore besoin pour imposer au moins à ceux qui auroient voulu remuer. Les Marates, le Sidi, les Maures de considération, le Peuple, tout étoit à craindre au commencement d'une administration qui mécontentoir égalemenr amis & ennemis. Le 4 Avril, les Troupes de Nana en vinrent aux mains, hors de la Ville, avec celles de Daman- Cid. p. cexij. gi, qui après avoir été pris par les gens du Chef des Marates. fuite delanoie. s'étoit sauvé à Aurengabad. Le 10 du même mois, la tyrannie de Fares khan occasionna une émeute. Son fils voulant exiger quelques fommes, il y eur bruir dans le Bazar; ses Pions furent battus par des Parfes, & plusieurs de ceux-ci blessés. Ordre aussitôt de Fares khan de prendre tous les Parses que l'on rencontrera. Le frere de Manscherdji tombe entre les mains de ses gens ; & est renfermé. Manscherdji a l'imprudence d'aller le redemander ; il est lui-même arrêté : Jagrenar, son ennemi personnel, rappelle que ce Parse avoit menacé les Anglois du tems des pluies. Le second du Conseil Hollandois se rend aussi-tôr chez le Nabab. & reclame le Courrier de la Loge : mais Fares khan le refuse aux ordres mêmes de Miatchen. Enfin les premiers de la Ville qui craignoient pour le commerce, s'il y avoir rupture ouverte entre les Anglois & les Hollandois, Tchelibi, Sidi Jafer, Vali Eullah, vont solliciter la liberré de Manscherdji; & après bien des pourpatlers, ce Parfe fort à minuit de chez Fares khan, exhallant sa colere en menaces. dont celui-ci ne craignoit pas les fuites.

Ces restes d'incendie devoient inquiéter les Anglois. Cependant les besoins de leurs aurres Établissemens, quoiqu'ils eussent appris, le 21 Mars, la levée du fiege de Madras, les obligerent de renvoyer à Bombaye les forces avec VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe, Partie.

lefquelles ils avoient établi leur puissance à Surate; ils ne 18 garderent que trois cents hommes. Le rembarquement se it le 19, & deux jours après parût en rade un Vaisseau qui 2 venoit charger des bleds pour Madras.

Il falloit, pour terminer aux yeux des Naturels du Païs & des Européens, ce qui concernoit la conquête des Anglois, que le Mogol leur envoyât la Commission de Gouverneur. Les Lettres du Visir, arriverent ensin à Surate [1]. Le Nabab les lut en plein Dorbar, le 11 Juillet; & les Anglois inviterent par des Députations & par des Lettres particulieres les Nations Européennes & les Matchands de la Ville, à venir, le 18 du même mois, assister dans leur Loge à la lecture de ces Lettres, qui, par provision, en attendant le Firman du Mogol, leur donnoient pouvoir de garder la Forteresse, & la Daroguie (l'Intendance) de la mer avec les Prérozatives attachées à ces Places.

Le Chef Hollandóis s'excusa de prendre part à cette cérémonie; les Portugais y députerent leur Courtier. Le Chef
François crut devoir marquer aux Anglois ce qui l'empéchoit d'envoyer à leur Alsemblée. Ses raisons en général
étoient qu'il n'y avoit que le Nabab, représentant à Surate
le Mogol, qui cût droit de faire de parcilles convocations;
que pour ce qui étoit des Nations Européennes, leurs
Privileges étoient les mêmes, émanés immédiatement du
Mogol; qu'elles ne dépendoient que de ce Monarque, & non
les unes des autres; qu'au reste, il ne pouvoit, sans les ordres de ses Supérieurs, députer personne à des Assemblées de
cette nature; démarche qui, vis-à-vis de la Ville, passeroit
pour une reconnoissance solemnelle de la légitimité de leur
puissance.

<sup>[1]</sup> On peur voir les différentes piéces que les Affeioir recuent de Dehit; dans les Men, de Cal. Lauvraces, T. H.; p. 6-8 3. Les Anglois, dans le repétanta-timp dis fous au les Levenses de Levenses de la Section de la Callente de Levenses de la Callente de Levenses de la Callente de Levenses que les Habitans de Surace ont profés peux for eux comme leuis en état de la défendre; ce qui les a engagés penedre la Portectife, quoi-que, défenciles, nous en nous mélions dans cet Convicts du Monde que de Commercé de la Mondendifé, d'une mout raférieux ait penedre la Portectife, quoi-que, d'étan-lis, nous en nous mélions dans à penedre la Portectife, quoi-que, d'étan-lis, nous en nous mélions dans à penedre la Portectife, quoi-que, d'étan-lis, nous en nous mélions des la Popule de la Popule de la Callente de la Popule de la Callente de la Calle

La lecture de la Lettre du Visir fe sit à la Loge Angloise? à dix heures, au bruit de vingt-un coups de canon.

OY AGE aux Indes Orientales

Les Maures que les Anglois avoient mis à Surate à la Orientales. tête des affaires , leur donnoient de tems en tems des IIIe. Parie. fcenes dont la violence, quoiqu'analogue à la leur, pouvoit leur causer de l'inquiétude. Il falloit toute la douceur & toute la fermeté de M. Spencer pour en arrêter les suites. Fares khan, las apparemment de n'être qu'en second, aprèsles services essentiels qu'il avoit rendus, crut qu'il n'étoit question que de se défaire de Miatchen, pour devenir Nabab; il gagne en conséquence six des gens de ce Prince. Cipayes & serviteurs, qui entrent la nuit dans son appartement pour l'assassiner. Le bruit qu'ils font en forçant les portes, les décelle; les Gardes viennent au secours, trois des Assassins sont pris ; & sur l'assurance que le Nabab leur donne de leur grace, ils avouent que c'est Fares khan qui les a engagés à commettre cet attentat. Le lendemain, le fils du Nabab alla demander justice à M. Spencer qui se trouva fort embarasse. Le crime étoit avéré; ces hommes avoient montré un écrit signé de Fares khan; & les Anglois avoient besoin de lui. Le Chef Anglois fit appeller trois fois Fares khan, qui, fous différens prétextes, ne parut pas tant que ceux qui déposoient contre lui furent à la Loge Angloise. Mais dès qu'il les sçut partis, il se rendit chez M. Spencer, & l'assura que le Nabab avoit formé contre lui le même dessein. L'affaire dormit deux jours : le troisieme, Farcs khan, Sidi Jaser, le fils du Nabab & le Capitaine Watson, allerent au Dorbar, tous quatre dans le même caroffe. Le Nabab & Fares khan fe donnerent la main; & l'on présenta le Bethel en signe de reconciliation.

On emploie les Scélerats pour de certaines entreprifes, & l'on voudroit, quand on a obtenu par leur moyen ce que l'on defirit, fe défaire d'eux, parce que l'esprit de violence & de rapine qui les anime, & qui est bon pour le coup de main, trouble la tranquillité que l'on a dessein d'établir : telles étoient à peu-près les dispositions des Angloss à l'égard de Fares khan. Si Aali navâz khan, dont Orientales ,

la droiture étoit connue, avoit été disposé à se prêter aux Voy AGE vuës des Anglois, c'est-à-dire, qu'il eut consenti à gouverner la Ville, en les laissant absorber le commerce, on lui III. Partie, auroit rendu la Nababie; les offres qu'on lui fit quelques

années après, prouvent ce que j'avance ici.

Ce qui devoit mettre le sceau à la Conquête des Anglois, étoit le Firman du Mogol, ou du moins le Houz-Beul hokom du Visir. Ils recurent au commencement d'Août cette seconde piece, datée du 24 Juin; & le 13 du même mois, elle fut lue à leur Loge avec l'appareil le plus impofant. Le Ministre dans son Houzbeul hokom, approuvoit au nom du Mogol ce que les Anglois avoient fait, déclaroit M. Spencer Keleidar de la Forteresse de Surate, & Daroga de la mer & de la flotte du Sidi ; ajoutant qu'on lui enverroit les Firman & Paravana nécessaires pour ces deux Places : dans la feconde , les Anglois fuccédoient à Sidi Iakout khan, Keleidar de Rajpouri, avec les revenus accordés à ce Sidi par le Mogol.

La satisfaction qu'eurent les Anglois, de voir une partie considérable du revenu de Surate entre leurs mains, fut un peu troublée par un acte de fermeté qu'ils n'auroient Ci-d.p. ceviij. pas attendue de la part du Chef François. On a vu ci-devant que celui-ci avoit refusé d'envoyer personne à la lecture de la premiere lettre du Visir; mais le sieur Boucard, Négociant François , v avoit affifté , fur le prétexte de quelques affaires. Ce Particulier étoit fort lié avec les Anglois. Lorfqu'ils se retirerent à la Barre, il recut chez lui leurs effets les plus précieux. Il les follicitoit alors vivement d'employer leur autorité pour lui faire payer quarante à cinquante mille roupies qu'il prétendoit lui être dûes par des Marchands de la Ville; affaire dans laquelle les Chefs François n'avoient pas voulu entrer ,parce qu'ils la croyoient louche. Le sieur Anquetil de Briancourt scachant qu'on avoit répandu dans Surate, qu'il avoit approuvé la demarche de ce Négociant, l'envoya sommer trois sois de sortir de la Loge Angloise, où il étoit lors de la lecture de la seconde Lettre du Visir. Il le refusa; on lui remit en présence des Anglois, une sommation par écrit au nom du Roi.

Il la mit dans sa poche, & resta à la Loge. Le Chef François prit ses mesures pour le faire arrêter sans esclande à son aux Indes retout. Mais les Anglois, qui ne vouloient pas qu'un Orientales, homme sortant de chez eux, reçût un affront, le firent Ille. Partie. escorter de cent de leurs Pions. Le Chef François, sans foiblir, lui envoye le lendemain ordre de se rendre aux arrêts à la Loge Françoise, sous peine de désobéissance. Ce coup le frappe; & M. Spencer qu'il consulte est le premier à lui conseiller la soumission à son Chef légitime [1]. Le fieur Boucard se rend donc à la Loge, & y passe vingtquatre heures, au grand étonnement de la Ville qui n'avoit

[1] L'autorité du Chef François de Surate sur les Particuliers de sa Nation, reconnue légitime par les Anglois maîtres de la Forteresse, dans une circonstance où cet aven devoir leur conter, & le détail de leur Expédition, prouvent l'inexactitude de ce qu'on a avancé dans la seconde Edit. de l'Art de vérifier les Dattes, p. 800. col. t. art. Georg. II. Voici ce qu'on sir dans eet Ou-vrage. « Le 2 Mars suivant ils ( les Anglois) s'emparent de Surâtet, à l'embou-nchure du Fleuve Indus, l'une des plus belles Villes de l'Inde, & la plus " Matchande, appartenante à l'Empereur du Mogol. Ils la pillent, ils y détrui-» fent les Comptoirs des François , & en remportent des richelles inestimables , » sans que le Grand Mogol paroisse se ressentir de eet outrage.

1º. Surare n'est pas à l'embouchare de l'Indus, mais au commencement du Golfe de Cambaye, 2º. Les Anglois n'ont pas pris cette Ville; ils ne l'ont pas pillée, selon la force de ce terme, quand il est question d'une Ville prise. 3º. Les Prançois n'y ont qu'un Comptoir, que les Anglois n'ont pas détrnit. 4° Ce que les Anglois ont retiré de leur Expédition ne pent pas s'appeller des richesses incltimables. Il est vrai que les Particuliers, entr'autres les Chefs du Comptoir, y font de belles fortunes, en tyrannifant les Marchands, les Armateurs, & absorbant en quelque sorte le Commerce : mais la Compagnie Angloise , abs. traction faite de toute autre considération , est plus chargée qu'enrielsie par l'acquisition qu'elle a faite. D'abord les cinq à six laks de Marchandiscs qu'elle peut envoyer d'Europe à Surate, s'y débiteroient également quand elle n'auroit dans cette Ville qu'une Loge comme les aurres Européens. D'un autre eôté le Gouvernement de la Fortereise, l'entretien de la petite flotte qui protége la navigation de la Ville, & les dépenses de la Loge, causent par an aux Anglois au moins deux laks & demi de frais; & lenr revenn réel confifte à peu-près en 70000 roupies de Jaguires affectés à la Forteresse, & en pareille somme que la Doilane peut leur rapporter. Aussi n'est-ce qu'avec bien de la peine qu'ils payent l'intérêt de ce que leur Compagnie doit à Surate, & qui montoir encore en 1765 à cinq à fix laks, 4°. Enfin, en arborant à la Fortereffe le Pavillon du Mogol, les Anglois le sont reconnus Vassaux de ce Monarque; & lent conquête a été ratifiée par les Firmans untés en pareille circonstance.

D'après ces Observations, communiquées aux Sçavants Auteurs de l'Art de vérifier les Darres, l'article auquel elles ont rapport, a été corrigé dans un Erra-14 particulier : malgré cela , les suites funestes qu'a eu pour mon frere la prise

du Vaisseau Mause le Fez Salam , m'obligent de les placer ici.

aux Indes Orientales , IIIe. Partie.

VOYAGE jamais vû chez les Européens un acte d'autorité de cette force. Fares khan avoit envie de le faire enlever; & la chose étoit facile. Le Chef François, pour faire voir le pouvoir que lui donnoit sa place, alla tranquillement le soir se promener à son Jardin , & traversa pour cela une partie de la Ville. Pendant les vingt-quatre heures que durcrent les arrêts, le Nabab, le Sayed, Aali navâz khan, & plusieurs des Principaux de la Ville, envoyerent à la Loge Françoise, en sçavoir les raifons, & complimenter le Chef François. Deux jours après, les Anglois écrivirent au sieur de Briancourt une Lettre un peu forte, prétendant qu'il les avoit insultés en mettant aux arrêts une personne qui leur avoit rendu une simple visite : la réponse du Chef François, plus polie, ferma la bouche aux Anglois. Le mépris d'une sommation faire au nom du Roi, par un Chef légitime, méritoit punition.

Le Firman du Mogol, daté du 4 Septembre, arriva enfin à Surate. Il fut lû le 21 Novembre à neuf heures & demie du matin, sous une tente devant la Forteresse; & M. Spencer, après avoir bien établi l'autorité des Anglois dans la Ville, quitta Surate en Décembre 1759, pour aller prendre à Bombaye le Poste de Commissaire de la Marine. Il sut remplacé par M. Prest, homme bouillant, fougueux même, & le plus propre à faire regretter l'administration douce, honnête & bienfaisante, autant qu'elle pouvoit l'être, de son Prédécesseur. J'aurai occasion de parler des procédés violens de cet Anglois dans la suite de cette Relation.

Ce que je viens de rapporter des troubles de Surate. peut donner une idée juste du caractere des Maures, des Marates & des Européens établis dans l'Inde. A Surate, substituez une Province entiere; au Nabab, un Soubehdar, le Mogol lui-même; au petit Chef Marate de cette Ville, Nana ou Moraro; aux Loges Européennes, des Établissemens tels que Madras, Pondicheri; aux Chefs des Comptoirs, des Gouverneurs; & vous trouverez les mêmes pasfions, les mêmes intérêts, les mêmes procédés. C'est ce qui m'a engagé à entrer à ce sujet dans d'assez grands détails. Je reprens la suite de mes voyages. Arrivé à Surate j'ail-

lai descendre à la Loge Françoise où mon frère m'atten-

doit. On m'y donna tous les secours dont je pouvois avoir FOYAGE besoin; & quelques jours de repos me remirent assez bien aux Indes des fatigues que je venois d'essuyer. Il me restoit pourtant toujours des symptômes de dyssenterie que le changement de nourriture ne fit qu'irriter. Voyant que le mal augmentoit, malgré la force de mon tempérament, & las des remedes & des visites d'un Européen qui se disoit Médecin, je me condamnai à une diere absolue; & par le moyen de plusieurs prises d'Ipékakuanha que j'avois appor-

técs de Mahe, je me tirai moi-même d'affaire en un mois

IIIe. Partie.

& demi. Le genre de vie que je menai après ma convalescence, ne contribua pas peu à retablir ma fanté, qui demandoit un régime austere. Plusieurs raisons m'avoient engagé à prendre un logement particulier, & à paroître rarement à la Loge Françoise. Le caractere sec, mordant & exigeant du Chef François avoit dequoi rebuter. C'étoient difficultés fur tout, longueurs éternelles, remifes qui ne finissoient point, pour des choses que l'on pouvoit faire sur-le-champ. Après bien des allées & des venues, je vis enfin paroître les Docteurs Parfes pour lesquels j'avois fait le voyage de Surate, & avec qui je devois m'instruire de la Religion de Zoroastre : c'étoient les Destours Darab & Kaous, Chefs d'un des partis qui divisoient les Parses de Surate ( on verra plus bas l'origine de cette division ). Il ne fut d'abord question que du Manuscrit qu'ils prétendoient venir de leur Législateur. Ils devoient me le copier pour cent roupies; cela demandoit du tems : & pressé de regagner les années que je croyois avoir perdues, j'aurois voulu commencer for le-champ l'étude de leurs anciennes Langues. Je m'apperçus dès-lors du manége des gens de la Loge. Ils cherchoient à se faire valoir, & craignoient que je ne devinsse trop-tôt au fait. Je résolus de me passer d'eux, & de conduire mes affaires moimême. Pour cela, il falloit quitter la Loge Françoise où j'étois fort à l'étroit, & où je sentois déja que je gênois.

Ces contretems me touchoient moins que la conduite de mes Docteurs ; leur lenteur me désespéroit. Après trois mois de séjour à Surate, je reçus enfin le Manuscrit

Tome I.

Orientales .

- qu'ils m'avoient promis. C'étoit le Vendidad, vingtieme VOYAGE Ouvrage de leur Législateur, volume in-4°. écrit en Zend aux Indes. & en Pehlvi. l'ignorois alors qu'il fut tronqué & altéré, Ille. Partie. comme je le découvris dans la fuite; & après leur en avoir payé le prix, je comptois me mettre sur-le-champ . à l'étude de ce Livre. Mais les Adarous qui craignoient de me voir marcher trop vîte, voulurent me faire commencer par l'Alphabet: je pris en effet celui qu'ils me donnerent; & il me servit à démêler promptement les caracteres dans lesquels étoit écrit le Vendidad.

Ces premiers pas ne plurent pas à mes Docteurs, qui croyoient presque me voir échapper de leurs mains ; les réponfes aux questions que je leur faisois, furent plus réservées. Ils affectoient un ton mystérmux qu'ils croyoient propreà donner du relief à leurs Leçons. Leurs visites étoient interrompues par de longues absences, tonjours sous prérexte des dangers qu'ils couroient en fortant de chez moi-Une autrefois, ils me parloient des sommes considérables que M. Fraser leur avoit offertes pour avoir des Manuscrits Pehlvis, & de la récompense qui étoit réservée en Angleterre pour celui qui auroit traduit lenrs Livres facrés.

Tant que M. le Verrier resta à Surate, il ne me fut pas possible de tirer des Docteurs Parses autre chose, que le Vendidad Zend & Pentvi. & quelques éclaireissemens genéraux sur leur Religion. Les sommer de leur parole, c'eût été peine perdue : s'appercevant même du peu de confidération que le Chef François avoit pour moi, ils se retirerent infentiblement.

Ci-dp. xl.

J'étois alors dans la situation la plus triste, exposé aux traitemens que j'avois éprouvés dans le Bengale. On me refusoit tout à la Loge Françoise, & avec une sorte de mépris, qui ne pouvoit qu'éloigner de moi les gens du Pays. Il fallut faire des fommations en forme au Chef François : me plaindre amerement de ses procédés au Conseil supérieur & au Gouverneur de Pondicheri; envoyer à celui-ci une copie des Lettres que je venois de recevoir de M. le Comte de Caylus & de M. Boutin, Commissaire du Roi à la

Compagnie des Indes, qui me recommandoit au Gouverneur, & l'autorisoit à m'avancer de l'argent; & en atten- VOYAGE dant la réponse à cette expédition, me voir hors d'état Orientales, de rendre ce que j'avois emprunté à Goa, pour faire le III. Partie. voyage de Surate : il fallut me réduire même au Kischeri, pour de ce que j'épargnerois de mes appoitemens, payer une partie de mes dettes, acheter les Livres dont l'avois befoin: & avec tout cela, travailler.

Quelle étoit pourtant le fondement de cette conduite bizarre & dure de M. le Verrier d'ailleurs homme de bon sens, de probité & même religieux? La rareté de mes visites, mon peu de soin à faire ma cour, l'éloignement que j'ai toujours eu pour l'esprit de parti, & sans doute le filence de Pondichery qui ne m'avoit pas annoncé à Surate sur le pied que je m'étois flatté. Je tire un voile sur ces contradictions qui montrent la foiblesse de l'humanité. · Peut-être même le Lecteur ne me pardonnera-t-il pas de l'en avoir entretenu. Mais je ne pense encore qu'avec une forte d'attendrissement aux réflexions accablantes & fouvent prolongées fort avant dans la nuit, que je faifois fur l'abandon dans lequel je me trouvois, après être venu du fond du Bengale chercher & traduire à Surate les Livres

de Zoroastre [1]. Au milieu de ces querelles, que je puis appeller domestiques, j'étois affez bien avec les Nations Européennes établies à Surate, & en particulier avec le Chef du Comptoir Hollandois, M. Taillefer, homme poli & lettré. Comme Manscherdji, son Courtier, étoit le premier des Parses de Surate, je pensai qu'il pourroit avoir, lui ou son Docteur, un exemplaire du Manuscrit que les Destours de M. le Verrier m'avoient copié. D'ailleurs, comme il étoit ennemi personnel de mes Destours, la ressemblance

<sup>[1]</sup> La nuit du 20 au 21 Septembre 1758 , jusqu'au 22 à midi , il y eut à Sorate une crue d'eau extraordinaire ; la moitié de la Ville fut inondée : les eaux s'écou-

lerent le soir du 22 jusqu'au 23. Plusieurs vicillards m'assurerent qu'il y avoir trenze-deux ans qu'on n'avoit vû l'eau fi haute.

La nuit du trente Octobre, fête dans la Vil e à l'occasion du Divali, premier jout de l'an des Gentils.

VOY AGE sux Indes Orientales, IIIs, Partie,

de son Manuserit avec le Jeur devoir attesser l'authenticité de celui de Darab: c'étoit le moyen de découvrir la vérité que d'avoir des liaisons dans les deux partis. Mes espérances ne surent pas vaines: M. Tailleser, sur la fin de Novembre, m'envoya le Vendidad Zend & Peshiv de Manscherdji, me marquant que ce Parse lui avoit assuré que s'et authentique êt la plus exacte qui s'it à Surare. Aussi me prioti-il d'avoir soin qu'il ne s'en perdit point de s'euillets, de de le lui renvoyer le plûtôt que je pourrois [1].

Dès-que je me vis en possession de ce tréfor, je le comparai l'ettre par l'ettre avec mon Exemplaire; & y trouvant des différences considérables, je recrivis à M. Taillefer, pour le prier d'engager Manscherdji à me laisser son Manuscrie quelque tems. Mon desse in était d'en extraire, comme j'ai fait, les différences.

[c] Le 3 Décembre 1758, il 7 autum célipfe de Soleil que l'obfervai fimplement de mes yeurs prenant l'heur (ef une nomer conliaire, & Rans pouvoir déterminer exactèment les portions du diffique qui étoiens éclipfées. A once heur sa & demie, la partie autrate du difque du Soleil évoir botteur. L'obferunce augments judqu'à midi doure minutes : la partie orientale du difque formoit un croillant, a virgiu minutes : la partie orientale du difque formoit un croillant, a virgiu minutes : la partie orientale du difque formoit un croillant, a virgiu minutes : la partie orientale du figue formoit un de l'autorité du l'autorité du de l'autorité du l'autorité du de l'autorité de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité de l'autorité de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité de l'autorité du de l'autorité de l'autorité du du de l'autorité du de l'autorité du de l'autorité du de l'autori

Tandis que j'attendois à l'Orient , en 2755 le départ des Vaisseaux, quelques-uns de mes amis & de mes Protecteurs faifant réflexion que je me trouverois dans l'Indeen 1761, au passage de Venus sut le disque du Soleil, crurent qu'il seroit bon de m'envoyer les inframens nécessaires pour l'observation de ce phénomene, M. le Comte de Caylur & M. Lamoignon de Maleshetbes firent les frais de l'envoi , qui devoit confiltet en une Pendule à fecondes, un Quart de cercle, quelques vertes &c; M. l'Abbé Bathlelemy groffic la caiffe de plufieurs bons Livres tités de fon Cabi-necr, & M. l'Abbé de la Caiffe (nom à jamais respectable pour moi), mon and cieu Mairre; se chargea de revois les instrumens, La caisse sur portée à l'Hôtel de La Compagnie : mais, vrai-semblablement par nne erreur de chargement, elle n'anrapas été mile sur les Vaisseaux. Deux mois après mon arrivée à Pondichery , j'éctivis à ce sujet à M. de Saint Ard , Directeur de la Compagnie , qui par la réponse, du 15 Juillet 1756, me fit entendre que cette Caiffe étoit reftée à l'Orient , & que je la receviois an plus tatel en . 757. Quatre ans après, mon frere, dans une Lettre du 28 Janvier 1760, crut devoir marquer à M. de Leyrit que je ne l'avois pas reque ; & en effet je n'en ai entendu patler ni dans l'Inde , ni à l'aris à la Compagnie. Je sens malgré cela toute l'obligation que j'ai aux personnes qui ont bien voulu contribuer à cet envoi ; &t c'est avec bien de la sincerité que je leur enmarque publiquement ma reconnoiffance.

La réponse du Chef Hollandois fut très-polie : fans VOYAGE m'accorder positivement ce que je demandois, il me aux Indes promettoit d'en parler à son Courtier. Pour moi , ré- Orientales , ·lolu de profiter de l'occasion, je commençai mon travail. J'aurois souhaité que mes Parses m'eussent aidé dans ma revision: mais je craignois, si je leur en parlois, que la honte de se voir confondus, ne leur sit divulguer le service que Manscherdii venoit de me rendre; ce qui auroit pu porter ce Parse à redemander son Livre avant que j'en cusse tiré le parti que j'espérois. D'ailleurs, me voyant peu de fonds, ils se rendoient rares : à peine paroissoient-ils une fois en quinze jours.

Enfin pour scavoir à quoi m'en tenir sur les différences que je trouvois entre deux Manuscrits que l'on me donnoir pour être les mêmes, je questionnai doucement mes Docteurs Parses. Ce fut aussi dans cette vue que je leur payai affez largement quelques Ouvrages Perfans dont ils cherchoient à se défaire, & que je les engageai à m'apporter un petit Dictionnaire Pehlvi & Persan qu'ils m'avoient promis, & que des prétextes inventés à-propos (rules qu'il faut seindre de ne pas remarquer, quand on veut tirer parti

des Asiatiques ), les empêchoient d'achever.

M. le Verrier quitta Surate au commencement de Janvier 1759, & laissa le Comptoir François de cette Ville à mon frere, qui reçut quelques tems après la Commission de Chef.

Vers le commencement de Février, voyant que mes affaires languissoient, je dis au Destour Kaous que son Manuscrit étoit différent des autres Vendidads du Guzarate, & lui montrai sur-le champ l'exemplaire de Manscherdii. Il pâlit à l'ouverture du Livre, & feignit d'abord de ne pas connoître cet Ouvrage, ajoutant que c'étoit quelqu'autre Traité : il voulut ensuire soutenir l'authenticiré de son exemplaire, parce qu'il ne croyoit pas que j'eusse eu la patience de comparer les Manuscrits lettre par lettre, & me quitta d'asser mauvaise humeur. Le lendemain, Darab, son parent, plus habile & plus sincere, & qui voyoit d'ailleurs qu'il n'étoit plus temps de m'en imposer, m'apporta un exemplaire parfaitement semblable à celui de

aux Indes Orientales . IIIe. Partie.

Manscherdji, m'assurant que tous les exemplaires du Ven-Vor AGE didad ressembloient à celui qu'il me présentoit ; que la copie qu'il m'avoit donnée d'abord étoit corrigée dans la Traduction Pehlvie: mais que dans le Zend, il n'y avoit que quelques transpositions & changemens de lettres de peu de confequence. Il promit en même-tems de m'en apporter une pareille à celle de Manscherdji,& même un exemplaire tout Zend, sans Traduction Pehlvie. Ces avances furent accompagnées du Vocabulaire Pehlvi & Perfandont j'ai parlé plus haut : de quelques autres Manuscrits, tant en Persan Moderne qu'en ancien Persan; & d'une petite Histoire en vers de la retraite des Perses dans l'Inde.

Cette Histoire conduit à celle des Parses actuels, & peut faire connoître ce reste des Disciples de Zoroastre, qui à Surate ont été l'objet principal de mes recherches : je crois en conséquence qu'on ne sera pas fâché d'en voir ici l'abregé

II. On sçait qu'Iczdedjerd, dernier Roi Perse de la Dynastie des Sasanides, fut détrôné par le Khalif Hazeret ElMacine, L. Omar Ketab , & mourut l'an de Jesus-Christ 651. C'est à la premiere année du regne de ce Prince (de Jesus-Christ 632), que commence l'Ere des Parfes.

1. ch, 4. Vie d'Othman.

La Religion de Zoroastre cessa alors d'être dominante en Abrah. Roger, Perfc. Quelques mois après la mort d'Iezdedjerd, les Perfes Maurs des persécutés par les Mahométans, se retirerent dans le Kohestan, où ils resterent cent aus. Ils descendirent ensuite" Voyage à Ormus, sur le Golfe Persique; & après y avoir passé quind'Heben, tr. ze ans , ils firent voile pour l'Inde , & prirent terre à Dia.

Les Parses, & presque tous les Peuples de l'Orient, con-4.L. I.p.213, fultent dans les affaires importantes, les Livres Astrologi-Henry Lord, ques. D'abord ils jettent le De, cherchent ensuite dans les Hist. de la Livres de Divination, qu'ils appellent Fals, le nombre qui Perf. trad. de a retourné, & agissent selon ce que porte l'endroit du Fal l'Angl.p.139. qui répond à ce nombre. Les Paries au bout de dix-neuf ans,

Hamilt. Ace. croyant voir dans leur Fal que le séjour de Diu ne leur conafthe East Ind. venoit pas, se rembarquerent; &, après avoir essuyé une vio-T.L.p. 158. lente tempête, ils aborderent à un endroit riant & sertile, situé environ à trois cosses [1] Sud de Nargol, qui est à sept

cosses de Daman sur la route de Bacim.

Orientales ,

Lorsqu'ils furent descendus à terre, un de leurs Chefs alla saluer Diadirach . Prince Indien de cette partie du IIIe. Partie. Guzarate, & lui fit quelques présens. Le Rajah le recut fort bien : mais voyant enfuite que ces Errangers étoient en grand nombre & bien armés, il craignit qu'ils n'excitassent quelque trouble dans ses Etats; ce qui le porta à leur proposer cinq conditions capables, à ce qu'il croyoit. de les détourner du dessein qu'ils avoient formé de s'établir dans son Pays. La premiere condition étoit, qu'ils lui dévoileroient les Mysteres de leur Loi; la seconde, qu'ils quitteroient leurs armes; la troisieme, qu'ils parleroient Indien ; la quatrieme, que leurs femmes paroîtroient en public découvertes comme celles des Indiens; la cinquieme enfin, qu'ils célébreroient leurs mariages au commencement de la nuit, selon l'usage du Pays.

Comme ces einq articles ne contenoient rien de contraire à la Loi de Zoroastre, les Parses y souscrivirent, & présenterent au Rajah le Précis de leur Religion. Ne craignez rien, lui dirent-ils, de notre part : nous fommes amis de tous les Indiens. Nous servons Dieu : & l'amour de notre Loi, nous fait fuir les Ministres de l'enfer : nous avons tout abandonné pour elle. Descendus de Diemschid, nous adorons Dieu & tout ce qu'il a créé. les bœufs, les troupeaux, l'eau &c. Nous honorons le Soleil, la Lune, le feu. Nous ceignons le Kosti qui est compolé de foixante-douze fils. Nous croyons que les femmes qui ont leurs regles, ou qui font nouvellement accouchées, doivent être séparées du monde pendant quaranre jours, sans voir le Soleil. Le Rajah satisfait de cet Exposé qui rentroit assez dans la Religion des Indiens, per-

<sup>[1]</sup> Généralement les mesures des distances varient beaucoup dans l'Inde. Les Indiens donnent le nom de Coffe au Koroh des Perfans, lequel, dans les Livres, ett le tiers du Farfang ou du Gao, melutes de 3000 toiles. Voyez les Farhangs Djehanguiri & Berhan katee , aux mors kos , gao , koroh ; & fur le farfang , la pote 10 du premier Mem. fur les anc, Langues de la Perfe. Mem. de l'Acad. des Bell. Lett. T. XXXI. p. 391-194.

mit aux Parses de prendre le terrein qui leur convien-VOYAGE droit; & ceux-ci approuvant le choix fait par leurs Chefs; aux Indes bâtirent dans l'endroit qui leur étoit accordé, une Ville qu'ils appellerent Sandjan. Ille. Partie.

Quelque tems après leur paisible établissement, le Chef des Destours rappella aux Parses le vœu qu'ils avoient fait, d'ériger dans leur nouvelle Colonie un Temple au Feu Behram, s'ils échappoient à la tempête qui les avoit assaillis au fortir de Diu. Le Peuple consentit à l'accomplir ; & les Destours allerent en conséquence demander au Rajah un terrein de trois Farfangs (neuf mille toifes ) en quarré, espace nécessaire, pour que du Sanctuaire on ne pût pas même entendre la voix des Prophanes. Le Rajah acquiesca à leur demande; & les Parses, pleins de zele, contribuerent de tout leur pouvoir à faire fleurir le nouvel Exabliffement.

Trois cens ans, plus ou moins (depuis Iezdedjerd), se passerent ainsi sans autres événemens remarquables. Après ce tems les Parfes se disperserent. Les uns allerent s'établir à Bankanir (à neuf ou dix cosses de Bansdah); d'autres à Barotch (à douze lieues au Nord de Surate); ceux-ci à Ank-2.p. 118.155 leifer (entre Surate & Barotch); ceux-là à Cambave ( à Tavern. L. s. seize lieues au Nord de Barotch); plusieurs à Bariao ( Aldée, éloignée alors d'une petite cosse du lieu où est la For-

teresse de Surate, & qui forme maintenant au Nord un des P. 16-17. Fauxbourgs de cette Ville); d'autres enfin à Nauçari ( à

6. 1. P. 37.

Theven, c. 4.

dix cosses Sud de Surate) [1]. . Les deux secles qui suivirent cette dispersion ne présentent rien de considérable. Avec le tems, Sandjan se depeupla; les Destours disparurent: Khoschest, jeune Mobed, & fon fils, font les seuls exacts Observateurs de la Loi, dont l'Histoire fasse mention jusqu'à l'an sept cents [ 2 ] ( d'Iezdedjerd ).

[1] Les 700 & les 500 ans sont des compres ronds, au lieu de 750 à 760 & 11

<sup>[1]</sup> Les Parles du Kirman, écrivant l'an 88; d'Iezdedjerd , au mois Aban (l'an de J. C. 1516), a ceux de l'Inde, adressent leur Lettre aux Destours & aux Behdins de Nauçari, de Surare, d'Ankleseir, de Barotch & de Cambaet. Dans le Vieux Ravaer, fola. 262, verso. 279, verso.

Il y avoit ( plus de ) cinq cents ans que les Parses étoient établis dans l'Inde , lorsque les Mahométans parurent à VOYAGE Tchapanir ( huit cosses au delà de Cambaye, sur la route aux Indes d'Ahmadabad). Le nom du Rajah de Sandjan étoit devenu IIIs Parie. célébre dans le Pays. Le Sultan Mahmoud (Mohammed Cird.p. celxvj. Schah ) étant sur le thrône du Guzarate, voulut rendre ce Prince tributaire, & ordonna à Alaf khan, son premier Ministre, de marcher contre lui. Alaf khan partit aussi-tôt avec soixante mille chevaux. Le Rajah saisi de frayeur à la vûe de l'orage qui le menaçoit, fit venir les Destours Parfes. leur rappella les bienfaits dont il les avoit comblés, ainsi que ses Ancêtres, & les engagea à le seconder dans cette guerre.

La revûe faite, il se trouva quatorze cents Parses en état de porter les armes, & qui vouerent tous leur vie au Rajah. La premiere action fut fanglante. D'un autre côré l'on combattoit pour la vie, pour la liberté; & de l'autre, pour la gloire. Le corps des Indiens tomba fous le fer Mu-Julman. Alors Ardeschir, un des Chefs des Parses, propose à ses freres de soutenir seuls les efforts des ennemis. Les Parfes, animés par son exemple, se présentent en bon ordre, & répandent la terreur dans l'armée d'Alaf khan. Ils ne perdirent qu'un de leurs Chefs nommé Kaouf, qui fut précipité d'un coup de lance. Le camp, les tentes & les bagages des Musulmans devinrent la proie des Parses vainqueurs.

560 ou 580. L'Anteur de cette Relation adopte ordinairement les plus courts, & ces résultats sont assez difficiles à concilier avec la suite des événemens. Je suppose qu'il calcule d'après l'Époque d'Iczdedjerd, quoiqu'il ne la nomme qu'à la fin, à l'occasion du transport du seu Behram à Nauçari.

Henry Lord ( Lib. citat. p. 141. ) dit que les Parfes disperses dans l'Inde perdirent enfin le souvenir de leur origine & de leur Religion , jusqu'à ne sçavoir plus d'où ils égoient descendus. La suite de cette Histoire prouve le contraire. Les Parses se refacherent, oublierent le Pehlvi : mais l'espece de fureur avec laquelle ils combattirent les Mahométans, fait voir qu'ils ne méconnoissoient pas les destructeurs de l'Empire de leurs ancêtres.

Ci d. p. clazv. not. 1. lig. 4. au lieu de Birvi, lifez : Eirvi. P. cclaiv, not. 2. dern lig. 80. Kokeh fils fon khan ; lifez , Kokeh khan. P. celxv. Rois d' Ahmadabad. 10. En marge, au lieu de 180. fieele, lifez 140. fiecle : & p. cclxix. not. lig. 29. Il y a près de 400 ans ; lifez , il y a plus de 400 ans. Tome I.

VOY AGE aux In les Orientsles, Ille, Partie. La déroute ne fut pourtant pas si générale, qu'Alaf khan n'eût mis promptement une nouvelle armée sur pied, & rassemblé les débris de la premiere. Il reparut quelques jours après à la tête d'un corps formidable de Musulmans, Quoiqu'affoibli par les actions précédentes, le Rajah ne refusa pas le combat. Les armées étoient en présence. Ardeschir, qui voyoit la supériorité de celle d'Alaf khan, demanda au Rajah la permission d'aller lui seul affronter l'ennemi, & partit aussir carmé de toutes pieces, & un filet pendu à la selle de son cheval.

Aux paroles de mépris qui accompagnent fon défi, se présente un brave de l'Armée d'Alaf khan. Tous deux ; comme deux tigres altérés de sang, s'élancent l'un sur l'autre: mais la valeur d'Ardeschir fixe la victoire ; il démonte son adversaire, l'enveloppe de son têts, & lui coupe la tête. Alaf khan, surieux de voir son champion vaincu, jure la petre des Parses & celle du Rajah. Aussi-tôt les armées en viennent aux mains; le carnage des deux côtés sît affreux; Ardeschir, le rempart des Parses, tombe percé d'un trait; plusieurs Chefs distingués & le Rajah lui même restent sur-le-champ de bataille. La mort de ce Prince termine le combat: Sandjan sur livré au pillage, & le Pays réduit sous la Domination Musulmane [1].

Les Parfes, obligés de quitter Sandjan, fe réfugierent dans les montagnes de Bahrout († près de Tchapani ), eù ils paffèrent douze ans. Ils fe retirerent enfuite. À Banfdah, Ville fituée huit à dix coffés en deça d'Aurengabad, emportant avec eux le Feu Behram. L'eurs anciens amis allerent au-devant d'eux les recevoir en pompe. Bienôt le concours fur général à Banfdah. On y alloit de tout côté adorer le Feu Behram; ce qui occasionna un renouvellement de zele.

Ce fut à-peu-près vers ce tems qu'arriva dans le Guzarate

<sup>[1]</sup> Je peníc qu'il faut entrudre de l'invasion des Mahomérans ce qu'on lit dans Henry Lotd (lis. citat. p. 141.). Ce Voyageur rapporrequ'un des Rajais qui avoicar reça les Parícs dans les Erras, fut attauple gra un autre Raja qui conquie fon Pays & psifa tous les Parícs au fil de l'épée, comme attachés au parti de son enneune.

le Destour Ardeschir, qui venoit du Sistan. Ce Destour donna aux Parfes une copie du Vendidad, avec la Traduc- VOYAGE tion Pehlvie. Comme celle que leurs Peres avoient appor- aux Indes téc \* en venant dans l'Inde, s'étoit perdue, on en tira deux Ille, Parie. de l'exemplaire d'Ardeschir ; & c'est de ces deux copies que viennent tous les Vendidads Zends & Pehlvis du p. convilla Guzarare.

Quatorze ans se passerent sans événemens considérables. On vit ensuite paroîrre à Nauçari un riche Parse, nommé Tchengah schah, fidéle observateur de la Loi. Il distribuoir fon bien aux pauvres, fournissoit aux Parles des Kostis & Ci-ap. T. M. des Saderés, & travailloit à ramener à la pratique exacte de P. 529. la Loi de Zoroastre, les Peuples que l'ignorance & les trou-PLIX. 1.2.

bles aveient engagés dans plusieurs erreurs. Pour y réussir, il s'adressa aux Destours du Kirman, les consultant sur différens points de la Loi qui étoient négligés dans le Guzarate. Dans la suite, lorsqu'il se présenta quelque chose de douteux, les Destours de l'Inde, suivant l'exemple de Tchengah schah, écrivirent à ceux de l'Iran, & les réponses de ces derniers forment les Ouvrages qui portent le nom de Ravaët , c'est-à-dire , rapport , coutume , Histoire.

Tchengah schah représenta à ses Concitoyens qu'il étoit difficile d'aller adorer le Feu Behram à Banfdah, parce que la fête destinée à ce culre arrivoit le 9 du mois Ader. qui étoit le tems des pluies[1]. Il leur fit ensuite goûter l'avanrage d'avoir ce Feu dans leur Ville, & les engagea à l'y faire transporter. Le Peuple applaudir à la proposition; & le Feu Behram, l'an 785 d'Iezdedjerd (de J. C. 1415) fur apporté en pompe de Bansdah à Nauçari. Les trois Mobeds de Sandjan, qui l'avoient accompagné, furent chargés de le garder à leur tour avec les aurres Mobeds.

<sup>[1]</sup> En 785 d'Iczdedjetd, le 9 du mois Ader, répondoit au mois d'Août ; e'est la fin de la mousson des pluies à la Côte Malabare : elles y sont encore abondantes, & les routes presque impraticables. Un fiecle ou deux après Tchengah Schah la Fere du Fen Behram le leroit trouvée au milieu de cette mouffon. Dans la Lettre que j'ai citée ci-devant (p. cccxx. not. 1. ), parmi les Parses de Nauçari, paroît Dehian Ranan, fils du frere de Tchengah schah. (si

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe, Partie, Ici finit le petit Poëme, qui contient l'Hifloire de la retraite des Parfes dans l'Inde. Ce que j'ai dit du Vendidad apporté par Ardeschir, des Lettres écrites par Tchengáh schah aux Deslours du Kirman, & ce que je vais rapporter des querelles excitées entre les Parfes de l'Inde, je le tiens des Docteurs Parses avec lesquels j'ai conversé.

Pendant deux siccles les trois Mobeds de Sandjan n'eurent que leur mois de service auprès du Feu Behram, ainsi que ceux de Surate, Cambaye, Barotch, Nauçari & Souali; & selon ce qui avoit été reglé, ils ne remplirent pas à Nauçari d'autre sonction sacerdotale: mais dans la suite, par la négligence des Mobeds desautres Villes, ils s'arrogerent le droit de garder seuls ce précieux dépôt; stoit con-

sidérable, par le revenu qui y étoit attaché.

Tel étoit-il y a plus de cent ans l'état des Parses & de Icur Religion dans le Guzarate. Personne ne songeoit à troubler les Destours de Sandjan dans leur Ministere, tant qu'ils se tinrent dans les bornes qui leur avoient été prescrites. Mais depuis, les Mobeds de Nauçari les furprirent dans des fonctions différences de celles qu'il leur étoit permis d'exercer dans cette Ville, le Peuple aimant mieux s'adresser à eux pour les prieres, qu'à ses propres Prêtres qui avoient tué six Parses dans une émeute de Religion. L'affaire fut portée devant les Marates, sous le Gouvernement desquels les Parses, qui formoient le plus grand nombre des Habitans de Nauçari, avoient alors (comme à présent ) un Chef particulier. Le Commandant Marate ordonna aux Destours de Sandjan de retourner dans cette Ville ou à Banfdah , & fur leurs représentations , leur permit d'emporter avec eux le Feu Behram.

Ces Destours le porterent d'abord à Barsal, qui est à peu près à douze cosse au Nord-Ouest de Daman, & l'y garderent fept ans. De là il sut transporte à Odouari, grosse Aldée à quatre cosses environ, au Nord de Daman. Ce sur l'an 1114 d'Izadedjerd ( de Jesus - Christ 1744 que le seu Behram sortie de Nausari, qui l'avoir possesses.

plus de trois cens ans ; & il fut porté à peu-près l'an d'Iez- Vor age dedjerd 1121 (de J. C. 1751) à Odouari, qui est environ à douze cosses de Sandjan, Aldée où il avoit d'abord été adoré.

Orientales .

Voici ce qui avoit donné lieu au meurtre dont je viens HIe. Partie. de parler. Les Parfes & les Mobeds de Nauçari étoient en dispute depuis long-tems au sujet de la rétribution qu'on devoit donner pour la lecture du Vendidad. Dans le feu de la division un Mobed, il y a plus de cent ans, sut victime de la fureur des Parses, & les autres Mobeds facrifierent fix Parfes à leur fainte vengeance.

Salabat khan, Gouverneur de Surate, informé de ce tu- Ci-d.p. cclxiva multe, envoya un Officier à Nauçari, qui dépendoit alors not. 2. no. 3de cette Ville, avec ordre d'emmener les Mobeds à Surate. On en prit cent, que Salabat khan retint six mois prisonniers. Cependant les Patfes de Naugari avoient écrit à ceux de Surate la maniere dont les Mobeds s'étoient conduits. leur marquant de ne pas communiquer avez eux. Les Parses de Surate refuserent en conséquence aux Destours, qui avoient des liaisons avec les Mobeds de Naucari, les droits qu'ils avoient coutume de leur payer. La division dura pluficurs années, & ne cessa que sous Kartalab khan. Les Destours, à la tête desquels étoit Espendiar, voyant qu'ils ne pouvoient vaincre l'animolité des Parses, résolurent d'employer la force. Ils se rendent chez le Gouverneur, lui portent leurs plaintes, & lui découvrent que les Parses ont un Chef riche & puissant parmi cux, nomme Dandjipatan. Kartalab khan le fait aufli-tôt renfermer avec onze autres Parfes, & ordonne qu'on les batte avec des rotins : son but étoit d'en tirer quelques sommes considérables. Lorsque les Mobeds virent frapper ces douze Parfes, la compassion fit taire la vengeance; & croyant par-là les sauver, ils dirent au Gouverneur, que Dandjipatan n'étoit que le frere du Chef des Parfes; mais Kartalab khan indigné de la fourberie, fit prendre les Mobeds, & les renvoya bien fustigés. Ce cruel traitement toucha les Parfes. Ils ne pûrent voir les Mobeds punis pour avoir voulu fauver leurs freres, sans se réconcilier avec eux. La paix se fit, & les

Parses de Surate payerent aux Destours les droits qu'ils VOYAGE leur avoient refusés pendant cinq ans.

Orientales,

Les divisions dont je viens de parler n'étoient que le III. Parie. prélude de celles qui agitent maintenant les Parfes de l'Inde. Lors de mon arrivée à Surate, je les trouvai partagés en deux Sectes, plus animés l'une contre l'autre que ne le sont chez les Mahomérans celles d'Omar & d'Aali. Voici en peu de mots l'origine de ce Schisme,

Il y a quarante-fix ans, plus ou moins, qu'il vint du Kirman un Destour fort habile, nommé Djamasp. Il avoit été envoyé pour réunir les Parfes divifés à l'occasion du Pe-

Ci-av. T. II. nom , linge double dont les Parses , dans certaines circonstances, le couvrent une partie du visage. Les uns vou-Pl. 1X. 3. loient qu'on le mît aux mourants, d'autres ne le vouloient pas. Djamasp décida en faveur des derniers, se-

Ion l'usage du Kirman. Si ce Destour n'avoit pas fait le voyage de l'Inde, cette frivole contestation auroit fait couler des ruisseaux de sang.

Diamasp crut encore devoir examiner le Vendidad, qui avoit cours dans le Guzarate. Il en trouva la Traduction Pehlvie trop longue & peu exacte en plusieurs endroits. L'ignorance étoit le vice dominant des Parses de l'Inde. Pour y remédier, le Destour du Kirman forma quelques Disciples, Darab à Surate, Djamasp à Naucari, un troisieme à Barotch, auxquels il apprit le Zend & le Pehlvi. Quelque tems après, las des contradictions qu'il avoit à effuver, il retourna dans le Kirman.

Les Livres que ce Destour a laissés dans l'Inde, sont une Copie exacte du Vendidad Zend & Pehlvi, le Feroueschi, la traduction du Vadjerguerd & le Nerenguestan. Ces deux derniers Ouvrages sont en Persan, mêle de Zend . & pure-

ment Cérémoniaux.

Darab, premier Disciple de Djamasp, & Destour Mobed confommé dans la connoissance du Zend & du Pehlvi. voulut corriger la Traduction Pehlvie du Vendidad & rectifier quelques endroits du Texte Zend, qui lui paroissoient ou transposés, ou présenter des répétitions inutiles. Il commença par expliquer à de jeunes Théologiens Parfes les Ouvrages de Zoroastre, que les Mobeds lisoient tous les jours sans tes entendre. Un Peuple affervi, qui depuis VOYAGE long - tems pratiquoit mille cérémonies dont il igno- dux Indes Orientales roit le sens & la cause, devoit naturellement se livrer à IIIe, Parus des abus sans nombre : ce fut ce que remarqua Darab, plus instruit que les autres. Les purifications étoient multipliées : le Texte Zend étoit inondé de Commentaires Pehlvis souvent très inconséquens. Darab tenta d'abord la voie de l'instruction. Mais il trouva un Adversaire puisfant dans la personne de Manscherdji, Chef du parti qui ne vouloit pas de réforme, & fils lui-même de Mobed.

Un autre sujet de division les anima encore l'un contre l'autre. Darab avoit pour parent, Kaous, dont j'ai essij. parlé ci-devant, qui avoit reçu du Destour Djamasp les premieres teintures de l'Astronomie, selon les principes d'Oulough beigue. Ce Destour Mobed s'étant depuis perfectionne sous un autre Parse venu du Kirman, il y a environ trente-fix ans, fit voir par les Tables d'Olough beigue, que, le No rouz (le premier jour de l'année) devoit s'avancer d'un mois, & que par conféquent il y avoit cu erreur jusqu'alors. Une Lettre des Destours d'Iezd, datée du 22 du mois Aban, de l'an 1111 d'Iczdedjerd ( de J. C. 1742), & apportée par le Parse Espendiar, confirma la découverte de Kaous, mais ne le mit pas à l'abri de la haine de ses confreres. Elle alla si loin, que Darab, il y a seize à dix-sept ans, fut obligé de se retirer à Daman chez les Portugais; & Kaous, à Cambaye chez les Anglois. Lorfque j'arrivai à Surate, presque tous les Parses de l'Inde suivoient le parti de Manscherdji, parce qu'il étoit riche & puissant : Darab, dont la science étoit reconnue par ses Adversaires mêmes, avoit quelques Disciples, qui dans la suite se montrerent plus librement, lorsque l'autorité de Manscherdji eut baisse à Surate avec celle des Hollandois, dont il étoit le Courtier.

III. Sous le Gouvernement d'Aali navâz khan, qui fa- ci-d, p.eexcis vorisoit Manscherdji, il étoit naturel que Darab & ceux qui lui étoient attachés, cherchassent quelqu'appui qui pût les foustraire à la fureur du parti contraire. Ils promirent donc,

aux Indes

comme je l'ai deja dit, à M. le Verrier, Chef François à Surate, de me communiquer, fur le Zend & le Pehlvi, toutes Orientales, les lumieres qu'ils pouvoient avoir, comptant par-là se faire, IIIe. Partie. de la protection Françoise, un rempart contre Manscherdji. Mais ils ne pensoient pas que je voulusse, ni même que je pusse jamais traduire leurs Livres. Le Vendidad seul est un Ouvrage partagé en vingt-deux Sections. Il y avoit près de seize ans que Darab étoit à en expliquer fix à ses Disciples. Comment en quelques années un Européen pouvoit-il, à l'aide du Persan moderne, lire le Zend & le Pehlvi, entendre ces deux Langues qui n'exiftent plus que dans les Livres, & traduire des Ouvrages dont les plus habiles Destours avoient peine à saisir le sens? Ils avoient consenti à me donner des leçons de Zend & de Pehlvi; & comme, en comparant les deux Exemplaires du Vendidad qui étoient entre mes mains, je m'étois rendu les caracteres Zends affez familiers, je voulois, sans perdre de tems, prendre ces leçons dans cet Ouvrage, dont j'étois sûr de posséder une Copie fidele. Je pouvois me livrer tout entier à ce travail, parce que je m'étois débarassé d'un vieux Akon (maître) Perfan [1] qu'un de mes amis m'avoit procuré, & dont la lenteur & les explications ne me fatisfaifoient pas. Ces gens là ne jurent que par la coutume & par les Livres, & je voulois des raisons.

Pour ne pas effaroucher Darab qui croyoit me tenir un an à l'alphabet, je le priai de me montrer quelques Ouvrages Zends rares & précieux, avec promesse d'acheter deux Manuscrits Persans qui l'embarrassoient. Lorsque je

[1] Cet Akon étoit un Mogol de soixante-dix ans, nommé Fakher eddin, qui avoit été autrefois un des meilleurs Ecrivains de Surate pour la netteté du earactere. Il me montra un jour la Relation de la guerre de Miatchen & d'Aalt navûz G. L. P. CCXCV. khan , que le Vakee nevif , chargé d'informer la Cour de Dehli de ce qui se passoit à Surate, y avoit envoyée. Cene piece faisoit menrion de Pahlvans, qui d'un coup de labre fendoient la terre a sept coffes de profondeur ; les rues avoient été baignées par des fleuves de l'ang. On l'eait comment il faut apptéciet ces hyperboles Orientales; dans le Pays elles s'estiment leur juste valeur. Lorfque j'en montrai le ridicule à mon Akon , qui avoit vu cette petire guerre aiuli que moi , il me répondit que ces exagérations étoient de stile , & que personne n'y étoit trompé.

fus maître de ces Livres, je le menaçai de l'abandonner, lui & Kaous, son parent, à Mancherdji, leur ennemi ca- VOYAGE pital, s'il refusoit de m'aider à traduire le Vendidad en aux Indes Persan moderne. Le stratagême réussit : cependant lorsqu'il III. Parie. me vit écrire sous sa dictée, le retourner de tous les sens, & nel'écouter qu'avec précaution, la crainte le saisit, parce qu'il sentit que j'allois scavoir à fond les Dogmes de sa Religion. Je fus plus d'un mois sans le revoir. Il prétendoit que sa mort étoit assurée , si les autres Destours avoient connoissance de ce qu'il faisoit chez moi. Kaous soutenoit que j'exigeois des choses que leur conscience ne leur permettoit pas de faire, & auxquelles ils ne s'étoient pas engagés. Mais les Manuscrits que j'avois leur firent faire des réflexions; la peur de les perdre l'emporta sur le scrupule, & Darab consentit à ce que je demandois.

Ce n'étoit pas que leurs craintes fussent mal fondées. Manscherdji lui-même, sçachant l'usage que je faisois de fon Manuscrit, ne fut pas plus tranquille que Darab : il craignoit que le Destour Bikh, son Docteur, n'en sut instruit. Voyant que je le gardois plusieurs mois, il me le fit redemander par le Chef Hollandois à qui il l'avoit prêté. Ma réponse sur polic & scrmc. J'exposai à M. Tailleser qu'ayant commencé de marquer les différences qui se trouvoient entre le Manuscrit de Manscherdji & celui de mes Destours, il n'étoit pas naturel que je laissasse ce travail imparfait. Mes raifons ne plurent pas aux Hollandois avec lefquels, depuis un mois ou deux, je n'avois pas grandes liaisons. Ils en vinrent presque aux menaces. Je sçus même qu'un Membre de leur Conseil, mauvaise tête, s'étoit offert pour venir chez moi avec une troupe de Soldats, enlever le Manuscrit en question. Le Chef Hollandois, plus prudent, ne voulut pas en venir à des voies de fair. Il aimoit les Lettres; & je suis sûr que, dans le fonds il ne blâmoit pas ma fermeté , quoiqu'il fût obligé de faire voir à son Courtier qu'il s'étoit prêté à ce qu'il pouvoit exiger de lui. La scule précaution que je pris, fut d'avoir sur ma table deux pistolets charges; & je continuai mon travail qui dura quatre mois, Tome I.

Zoroastre.

VOY AGE aux Indes Orientales, 111e. Partie, après lesquels je renvoyai le Manuscrit en bon état.

Le Crupule des Destours Paríes surmonté, & leurs petites ruse éventées, il ne me restoit plus à vainere que les difficultés propres au genre d'étude que je commençois, & les embaras inséparables d'une guerre civile. Les Anglois faifoient alors le siege de la Forteresse : il falloit mettre en sureté se propres essets, ceux du Comptoir, être toujours fur le qui vive. Ces troubles éloignerent d'abord mes Destours, qui reparurent au bout de quelque tems.

Me sentant assez fort pour commencer les Livres Zends, & impatient de regagner les mois que s'avoisvu s'écouler au milieu des troubles, sans avancemens sensibles, je passai quelques jours à m'assermir dans la lecture du Vendidad, & à traduire sur le Persan interlineaire, le Vocabulaire Pehlyi & Persandont s'ai parté plus haut.

Cetravail, le premier qu'un Européen cût jamais fait en ce genre, me partu un événement dans la Litérature; & J'en marquai l'époque, qui fut le 14 Mars 1750 de J. C., le jour Amerdad, fix du mois Meher de l'an 1136 d'Iezdedjerd, 131172 de l'Hégire, & 1813 du regne du Rajah Bekermadjit. Les commencemens furent allez ingrats: mais j'avois appis à mes dépens à avoir de la patience; & voyant jour à réulfir dans le travail que j'entreprenois, j'informai le Gouverneur de Pondicheri du fuecès de mes tentatives, lui marquant les rufes de mes Parfes, & les moyens dont je m'étois fervi pour les découvrir & m'alfurer de l'autenticité du Manuferit qu'ils prétendoient être celui de

Après avoir fait l'acquisition de quelques Livres Zends & Samskretans, je commençai la traduction du Vendidad, le trente Mars. Le Persan moderne me servoir de Langue intermédiaire, parce que Darab, de peur d'être entendu par mon Domeltique, n'auroit pas voulu me developper en Langue vulgaire les Mysteres de sa Religion. Péctrivois tout; j'avois même l'attention de marquer la lecture du Zend & du Pehlvi en caracteres Européens: je comparois ensuite les morçeaux qui paroissionient les mêmes, pour m'assurer de l'exactitude des Léçons de Darab.

Par ce moyen, les accidens les plus fâcheux, les maladies, quelques longues qu'elles puffent être, n'avoient plus pour VOYAGE moi rien d'effrayant : j'étois toujours en état de reprendre Orientales, mes études au point où je les aurois laissées; & rassuré IIIe. Partie. contre la crainte d'oublier , la tranquillité de l'esprit n'eut pu que hârer ma guérison.

Ces précaurions n'éroient que trop nécessaires; & elles eurent l'effet que j'en attendois. Ma santé sut plusieurs fois la victime de mon application, & du genre de vie que je menois. Un plat de riz & de lentilles faisoit toute ma nourriture. Le tems que je ne donnois pas à mon Destour, étoit employé à revoir ce que j'avois lu avec lui, & à préparer le travail du lendemain. Après le dîner, je ne pouvois me livrer au leger sommeil que l'on se permet dans les Pays chauds, parce qu'une fois il avoit servi d'excuse à l'absence de Darab, qui prétendoit que je ne lui avois pas ouvert, quand il avoit frappé. Le foir, je me délassois une heure ou deux en prenant l'air sur ma terrasse, l'esprit toujours occupé de l'incertitude du succès de mes recherches, & de la maniere dont elles seroient reçues en Europe.

Au milieu de ce travail opiniâtre, je ne négligeois pas les occasions d'étendre mes connoissance sur les Pays mêmes oû je ne pouvois alors pénérrer, le Nord de l'Inde & l'Egypte [1]: mais un accident fâcheux m'arrêta au commencement de ma carriere.

<sup>[1]</sup> J'écrivis sut la fin de Mars au P. Tiefentaller , Jésuite, Missionnaire à Agra , par le moyen de qui je croyois pouvoir être instruit des troubles de la Cour du Mogol & des Antiquités du Pays. La réponse de ce Jésuite, datée de Narvar, le 17 Mai 1759 , me fut remise le 12 Juillet. Elle étoit renfermée dans une Lettre adtessée au P. Medard, Capucin & Missionnaire de Suraie, qui contenoir sur la retraite de M. Law à Elabbad, la marche du fils du Mogol , la seconde irruption des Paranes sur Dehli & Lahor, la marche des Marates en petit corps d'armée vers Dehli , & les affaires du Bengale , des détails que l'on a sçus plus positivement par M. Law lui-même.

La Lettre du P. Tiefentaller ne pouvoit que m'engager à entretenir la correspondance qu'il m'offroit. Ce Jésuite s'étoit partieulierement appliqué à la Physique & l'Histoire Naturelle. Il étoit du Couté de Tyrol, Diocèfe de Trente, & avoit quitté en t740 fa Patrie , pour le confacter aux Missions de l'Inde , où il étoit arrivé en 1743, après avoit passé plus de deux ans en Espagne. L'examen de la situation des

Faisant un jour monter le coffre qui contenoit tous mes Voy AGE effets, je vis un des Coulis à qui le pied manquoit, prêt Orientales, à être écrafé. Je faisis sur-le-champ une des mains du He.Parie. coffre & le tins un moment suspendu, tandis que le Couli fe relevoit. Je ne m'appercus alors d'aucun dérangement dans mon corps; mais au bout de quelque tems. l'application jointe aux grandes chaleurs, (c'étoit dans le mois de Juin) fit éclore un mal, dont l'effort que j'avois fast . m'avoit donné le principe : c'étoit ce qu'on appelle à Surate, le dérangement du nombril.

Cette maladie consilte dans le relâchement des vaisseaux umbilicaux, dont l'extrémité forme le nœud qui est a 1 milieu du ventre. Si par ce relâchement les arteres s'élevent au dessus du nœud, on est sujet à des vomissemens continuels; & lorsque le dérangement se fait par le bas ou par le côté, il est suivi d'un cours de ventre qui, en peu de jours, réduit le malade à la derniere extrémité.



lieux, de leur fertilité, de la température de l'air, des mœurs, & du génie des Peuples , avoit rempli les momens que lui laissoient les fonctions de son Ministere; & il avoit eu soin de tour mettre par écrit. Les Livres Indiens, Arabes & Persans avoient aussi partagé ses soins, toujours dans des vûcs relatives à son état. Il offroit de me communiquer ses recherches, qui pouvoient m'être d'un grand secours, avec un parfait défintéressement , ne demandant en retour que quelques uns des Ouvrages nouvellement imprimés sur les Sciences & la Littérature , mes propres observations Géographiques &c. & en particulier la longitude de Surate. Malheureusement je n'avois ni Livres à lui envoyer, ni instrumens pour observer , ni même les fonds nécessaires pour une correspondance suivie : & à cette occasion , comme dans d'autres circonstances , le mot du Chef Portugais de Surate n'étoit que trop vrai. Ce Monsieur, disoit-il, parlant de moi, demande bien des choses; mais on ne voit paroître ni argent ni ordre de ses Supérieurs.

Le 1 Avril un Subrecargue Anglois, failant voile pour Moka, nommé M. Scot, galant homme, & qui me paroifloir instruit, voulut bien se charger pout moi de quel jues recherches concernant l'Egypte. Ces recherches aveient pour objet 1 º. l'ancien Canal de communication commencé entre la merMéditerranée & la mer rouge; 10. Le lit de cette mer ; s'il présente quelque gué , quand les eaux sont basses ; 3º. La source du Nil & eelle du Niger; 4º. Les Galas, leur origine, leur Langue , leur Religion ; jo. Le Christianisme d'Abyssinie. Je le priois en mêmetems de m'acherer des Manuscrits Æthiopiens anciens & modernes

A Surare, le 4 Juin, éclairs pendant la nuit. Le 5, au foir, tourbillon; la nuit, éclairs: le rems chargé depuis trois jours. La nuit du 6 au 7, pluie abou-dante avec éclairs; tonnerre foible. Commencement de la mousson des pluies.

Les remedes que l'on emploie à Surate pour guérir cette VOYAGE maladie, tendent à remettre les vaisseaux dans leur place. Pour cela, on fait venir une Sage-Femme qui presse le Orientales, ventre au malade à différentes reprifes, repouffant tou- Ille, Parie. jours les vaisseaux, des côtés, du bas ou du haut vers le nœud, jusqu'à ce que, posant le pouce sur le nœud, elle sente le battement des arteres. Alors on met le malade fur son séant; on le fait manger, pour que les alimens, en paffant par les vaisseaux, occasionnent une tension, qui fixe les arteres umbilicales dans leur position naturelle. Il faut ensuite rester tranquille, & marcher le moins que l'on peut; car un faux pas, un mouvement force ou gêné, est capable de déranger, comme l'on dit, le nombril: &, le corps étant déja affoibli par la premiere attaque, les nerfs n'ont plus la force. en se roidissant, de remettre les vaisseaux à leur place; souvent même le malade n'est pas en état de supporter le remede, qui alors doit être beaucoup plus violent.

Ma châte de nombril étoit plus ancienne que jene croyois. parce que jusqu'alors, j'en avois attribué les symptômes à un fang échauffé & à un dérangement d'estomac. La Sagefemme, quoique forte & aidée d'une compagne, me fatigua beaucoup sans pouvoir remettre les vaisseaux à leur place. On fut obligée d'avoir recours à un Parse robuste que l'appellerois presque le Grand Frere secouriste de Surate. Il vint avec ses instrumens qui consistoient en un mortier. un pilon, & plusieurs masses de fer de disférens poids. Je n'eus pas alors besoin de ces ustensilles : le Parse me remit le nombril, après m'avoir massé pendant deux heures; & je repris le lendemain mes occupations, malgré

tout ce que pût dire mon nouvel Esculape.

Il sembloit que je prévisse l'état dans lequel j'allois bientôt me trouver, tant je m'efforçai d'avancer le travail le plus infipide qu'on puisse imaginer. Le matin, je collationnois le Manuscrit de Manscherdji avec l'exemplaire de Darab; & le soir, dans le fort de la chalcur, je traduisois le Vendidad fur ce dernier Manuscrit. Ces deux Ouvrages furent achevés le 16 Juin, comme je l'avois annoncé le 11 à M. de Leyrit, en le priant de me procurer les quatre Vedes,

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe, Partie.

Livres sacrés des Indiens, par le moyen d'Aranga poulley ou d'Arombaté. Mais à peine avois-je commencé de traduire les augmentions du Manuscrit de Manscherdii , que le cours de ventre me reprit de plus belle. Après deux jours de tranchées affreuses, il fallut aller chercher le Parse qui m'avoit déja fait sentir la force de ses muscles. L'appareil sut cette seconde sois plus pénible que la premiere. On m'érendit sur une natte : le Parle m'oignit d'huile la nuque du cou, le poignet . & les chevilles des pieds qu'il me serra avec une petite corde; il me disloqua presque les mains & les pieds: ensuite me mettant sur le ventre, il m'oignit d'huile l'épine du dos, & la frotta rudement des deux mains de haut en bas, pendant une heure. Me remettant après cela dans ma premiere situation, il me pressa le ventre comme il il avoit fait la premiere fois, mais beaucoup plus violemment; puis renversant son mortier en forme de cloche, il me mit fur le nombril, ayant soin que le bord renfermat l'extremité dérangée, c'est-à-dire, l'endroit où il sentoit l'artere. Il posa après cela sur son mortier, qui pouvoit peser vingt livres, un poids de vingt-cinq livres, & continua de me preiler le ventre poullant toujours les vailleaux du côté du nœud, & rapprochant de ce point le centre de son mortier, jusqu'à ce que l'artere y répondît perpendiculairement.

Čette opération dura deux grandes heures. Le Parle étoit en nage, & moi prefque sans connoillance : heureuse-ment elle réulfit. On me remit sur mon séant; je mangeai quelque chose, & l'onme sera le ventre avec une ceinture. J'avois sur le nombril un vasc de terre, dont la partie convexe appuyant sur le nœud, pressoit les vaisseaux umbilicaux, & les tenoit dans leur situation natureille.

Alors toute application me fut interdite; & je passai la

Alors toute application me fut interdite; & je paffai la fin de Juillet dans une inaction forcée, qui me peinoir plus que la crainte des nouveaux secours du Parse. Quelques Lettres à M. de Leyrit & la revue de mes Ouvrages suent toute mon occupation. Comme j'avois eu soin d'éctire la traduction, & même la lecture des Livres Zends

& Pchlvis, j'avois l'esprit assez tranquille sur mon tra-, vail [1].

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
Ille, Partie

[1] Je reçus le 19 Juillet 2719 pat la voie de Goa, une Lettre du P. Gaubil, dacé de Pekin, le 2 Septembre 1718, que les Sçavants ne feront peut-être pas fachés de trouver tét.

» J'ai reçu, me dit ce Miffionnaire, depuis einq jours, la Lettre que » vons m'avez fait l'houneur de m'étrire de Goa le 20 Mats 17,5%. Je n'ai pas » reçu celle que vous dites m'avoir étrite de Pondichery.

» Les Polomen ou Brahmes font vrous en Chine des Indes il y a plut de frizcens ant. Dequir plus de treize cens ans plußeurs Chinois mirent en caractères « Chinois » en Langue Chinoife ce qu'ils apprirent des Polomen pour la Reil-» gion , l'Altronomie, la Géomérite &c. Ces Livres 16 font perdus , & il n'en «refte que quelques fragmens trongrée & confair. Les Borres Chinois curent « ioin cafisite de metre en Chinois la DoCtrine Indicune ; & dans leurs Livres de prietes & autres , ils ont mis en caractères Chinois , maist en Langue In-

» dienne, bien des tetmes & des phrases que personne n'entend.

» Bien des Erriss noted envoyés de Chine en Enope fur les caracteres Chinois, maitre propre à dégoiret & rebuter le plus ardent dans ces sorres d'eturde, ao l'in nisque de pricht pien du tenns & de ne s'avoir que blein peu de

Ectis imprimés de autres, sur les caracteres Chinois, je crois qu'il y a encerbien des choice à due là-destin mais il ser bien disfiniclé de contenere en cegente, soir les Seavant d'Europe, soir ecux qui en Chine ou ailleurs s'appliquent ou s'appliquemons à déchistir els exanderes Chinois, se n'ai duellemenmien à dire là-desse de bien précis & de bien nouveau. Je souhait que vous

rétuilliée bien dans la radiction de Zonoalte. Vous étre en éta et d'instrute

Elunque en ce gente & ou d'autres, & s'épère que qu'esque pour se carbon de la contraire de la c

» Si vous exécutez le desseia de venir en Chine par la voie de Tartarie, vous » autrez bien des dépenses à faire, bien des obstacles à vaiuere, & vons autrez » besoiu plus d'une sois d'une patience héroique. Ajoutez à cela bien des dangers » de perdre la vie. Je suis &c. »

» P. S. Suppolé qu'autrefois les Chinois aient appris des regles sur le Sams-» kretau par la voie des Polomen, on ue trouve point ces Livres, & je ne crois

o pas qu'il y en ait eu ».

Le F. Gaubil, dans certe Lettre, diffingue les Brahmes remus à la Chine au gremiero uan fecondificet de l'Ere Chrétiena, eda Bronste (Difficiple de To), & conviera que les Chinois non reçu des premiero bies des choies fur la Religion, Alferonomie uni anno autre de vargare faits fur la Langue Samulerones per ce Brahmes on par les Chinois de leur tems, & que ce font les Bonzes, venus après ces Brahmes, qui les premiers on mis dans leura Livres de priser & dans d'autres Ouvrages, des moss Indiens en aractives Chirois. Par-là le P. Gaubil répondoirs au primière perficion, qui resolut dur l'ancienne de Samulera, du les sans d'autres de priser & dans d'autres de l'autres de l

Quoique la Lettre du P. Gaubil ne satissit pas ma curiosité, elle me fit néam-

aux Indes Orientales ,

Ma santé commençoit à peine à s'affermir, que la ma-VOYAGE ladie du nombril me reprît avec plus de violence que jamais : c'étoit sur la fin du mois d'Août. Il fallut répéter Alle. Partie, plusieurs jours de suite l'opération violente que je viens de décrire. Mais la nature étoit si affoiblie que le moindre mouvement dérangeoit les vaisseaux umbilicaux. Les douleurs & l'épuisement me causerent une espece de délire; & déja mon visage étoit marqué de taches noires qui annoncoient une prochaine dissolution. La jeunesse ranima un reste de forces qui paroissoient éteintes; & peu-à-peu. la nature prit le dessus.

J'étois dans une convalescence qui demandoit les plus grands ménagemens, lorsqu'une avanture finistre me replongea dans de nouveaux maux, encore plus cuifans que

ceux auxquels je venois d'échapper,

Je fus attaqué le 26 Septembre, fur les cinq heures du foir, au milieu de Surate, par un François que de mauvais discours avoient animé contre moi. L'affaire se passa en présence de plus de quatre cents personnes qui n'oscrent pas nous féparer. Je reçus trois coups d'épéc, deux coups de sabre... & j'eus la force de me rendre à la Loge Francoise tout couvert de mon sang. Il fallut ensuite soussrir les opérations les plus douloureuses. Les Chirurgiens An-

moins plaifir. J'espérois par son moyen découvrir quelque chose au sujet des Parfes qui se retirerent à la Chine dans le septieme fiecle avec le fils d'lezdodjerd, connoîte l'Époque dont ils se servoient , celle de leur Législateur ; je comptois même que les Livres Chinois pourroient parlet de leuis Dogmes. La Lettre du Pro-cureur des Jésuites de Macao, le P. Boussel, datée du 16 Novembre, qui accompagnoit celle du P. Gaubil , me nourriffoit dans cette idée flatteufe. Le P. Gaubil lui avoit fait part des différens voyages que je comptois entreprendre , & il m'offroit le plus obligeamment du monde sa médiation pour le commerce Littéraire que je souhaitois d'entrerenir avec le sçavant Missionnaire, me priant de lui marquer le cours de mes stations, pour qu'il pût sçavoir par quelles voies il me feroit tenir ses réponses; & d'envoyer mes Lettresouvertes, parce qu'il defiroit profiter lui-même de ce qu'elles contiendroient. Le P. Bouffel me mandoit auffi qu'il venoit de recevoir une Lettre de moi au P. Gaubil, qu'il l'avoit eavoyée à Pekin, & que comme il falloit au moins cent jours pour avoir la réponfe , je ne la recevrois qu'en 1760.

La maladie du P. Gaubil m'aura fans doute privé de cette réponfe , que je n'ai pas reçue. La République des Lettres, par la mott de ce sçavant Missionnaire , a perdu un homme profond dans les A riquités Chinoifes , & très-propre à lui fatre connoître l'Hittoire , la Religion & les Arts de ce fameux Empire.

glois,

glois . Hollandois & Portugais se trouverent au premier ap- VOYAGE pareil qui me fit perdre connoissance. On employa le fer & le feu; la force de mon tempéramment me sauva. Tan. Orientales dis que j'étois sur le lit, j'eus la satisfaction d'apprendre que IIIe, Partie, le Nabab, Aali navâz khan, les principaux Seigneurs Maures & les Européens établis à Surate, envoyoient de tems en tems sçavoir de mes nouvelles. Le Nabab même fit faire les informations convenables. Le Domestique de mon Adversaire, connu pour avoir été très-attaché à son Maître, fut interrogé; & les Anglois, sur le rapport unanime des témoins, crurent pouvoir, malgré la guerre qui divisoit les deux Nations, m'accorder la protection de leur Pavillon. Le Confeil Supérieur de Bombaye approuva la conduite de celui de Surate; M. Crommelin, Général, écrivit lui-même à M. Spencer, qu'il avoit bien fait de me recevoir sous le Pavillon ; & lorsque mon état me le permit , je me fis transporter à la Loge Angloise. J'y trouvai une chambre que M. Spencet m'avoit fait préparer; les deux premiers Conseillers vinrent m'y complimenter de sa part; le Chirurgien Major de la Forteresse chargé de la cure, me pansa régulierement, & mes forces reprirent peu à-peu.

Tandis que j'étois chez les Anglois, j'engageai Nana baye, leur Moudi, a écrire à Nauçari, au sujet du Nérenguestan apporté dans l'Inde par le Destour Djamasp. Le 7 elexavi. Octobre, ce Parse me montra la réponse qu'il venoit de recevoir; elle portoit qu'on ne sçavoit à Nauçari ce que cet

Ouvrage étoit devenu.

Sentant mes forces revenir, je fis chercher une maison où je pusse reprendre librement mes occupations; & l'on m'en trouva une où j'allai demeurer, restant toujours sous la protection Angloife. Mes bleffures furent entiérement guéries, le 20 Novembre; & je me remis sur-le-champ avec Darab. à la Traduction des Livres Zends Je commençai par les aurmentations du Manuscrit de Manscherdii. La Traduction de ces augmentations fut suivie de celle d'Izeschné, du Vispered, du Volume des Néaeschs & Ieschts &c, du Recueil Pehlvi qui contient entr'autres Pieces curieuses, le Boundehesch', du Si-rouzé, du Vadjerguerd, de plusieurs Tome I.

Ci-d. p.

VOY AGE aux Indes Orientales , Ille, Partie.

Rayaëts, & d'autres morceaux Persans que Darab me communiqua. Une application foutenue, me mit au bout de quelques mois tellement au fait des Langues, de l'ancienne Histoire, de la Religion & des Usages des Parses, que Darab n'eût ofé, & même n'auroit pu m'en imposer; & quand il auroit cesse ses Leçons, comme j'avois tout écrit, j'autois été en état d'intrepréter de moi-même le peu d'Ouvrages qui me restoient à traduire ; aussi étoit-il exact, & n'osoitil me refuser les explications que je lui demandois.

Le départ de M. Spencer & l'état dans lequel je sçavois qu'étoient nos Comptoirs, contribuerent beaucoup à la rapidité de mes progrès, parce que je ne fortois plus de chez moi ; & que, craignant que la prife de Pondichery ne m'arrêtat dans ma marche, je forçois en quelque

J'avois profité de mon féjour chez les Anglois, pour tirer

forte le travail.

parti du crédit qu'ils avoient dans la Ville. Fares khan me prêta, à la recommandation de M. Spencer, fon exemplaire de Barzour namah, le seul qu'il y cût à Surate ; & j'en fis tirer une copie. M. Spencer, avant que de quitter Surate, voulut bien se charger d'envoyer à Dehli au Wakil de la Compagnie Angloise, l'état des Livres que je demandois. C'étoient les quatre Vedes en Samskretan; la fin du Barzour namah; une suite à fleur de coin des rouci-d.p.cc/xvij. pies représentant chacune un des signes du Zodiaque, frappées par l'ordre de Nour djehan Beigom, femme de Djehanguir; des livres d'Histoire sur l'Inde & la Tartarie . & en particulier la Traduction Persanne des quatre Vedes. faite par Feizi, frere d'Abeulfazel, Secrétaire d'Akbar [1]. J'avois aussi prié en Novembre M. Erskine , Membre du Conseil de Surate, qui parloit très-bien Maure, & alloit

fuirede la not.

<sup>[1]</sup> M. Dow dans sa Differtation sur les mœurs. . . . la Religion & la Philosophie des Indiges ( trad. fr. Paris 1759, p. 10), prétend que cette traduction n'a jamais existé. Mais il suffit de comparer ce qu'il dit de Feizi, avec la facilité que lui , M. Dow, a trouvée chez pluseurs Brahmes & Pendets à communiquer la connoissance de leurs mysteres , pour voir que ce qu'il prétend n'est rien moins que prouvé. Des Brahmes & des Mahométans m'ont assuré que Feizi avoit appris le Samskreran a Benarès, où il avoit passé trois ans habillé en Indon,

commander à Tattah sur le Sind, d'acheter pour mon VOYAGE compte les curiofités naturelles que cette contrée pourroit aux Indes lui offrir. Il devoit encore faire copier les Inscriptions que Orientales, l'on disoit être sur les murs d'un Temple fameux, près de Tattah, bâti, selon l'opinion du Pays, par Alexandre; me faire chercher des Cartes des montagnes, de Candahar, & m'envoyer des Livres Samskretans, Sinds & Patanes, s'illui tomboit sous la main. Je n'eus nouvelle de mes commissions qu'en Septembre 1760. M. Erskint me marqua du Sind, qu'il n'y avoit aux environs de Tattah, ni Temple. ni autres Monumens anciens, ni Inscriptions Indoues; qu'on n'y rencontroit que quelques Tombeaux des Rois du Sind, avec des Inscriptions Arabes ou Persannes presqu'effacees. Il me promettoit ensuite des Livres & des Carres. Quoique cette réponse assez courte ne dût pas fort me satisfaire, je profitai de l'offre qui terminoit la Lettre. & lui marquai les Livres que je desirois. C'étoient , indépendamment de ceux pour lesquels M. Spencer avoit écrit à Dehli, le Madar eul afazel, Dictionnaire Persan très - estimé ; le Rozot eussafa complet ; des Mémoires fur les Rajahs lessing & Jessomling, sur le Kaschemire, Candahar; le Nadeschah namah ( l'Histoire de Thamas Kouli khan ); la suite des Rois de l'Inde depuis Genghiskhan, Cidpicelaris avec des détails, & celle des Rajahs de Dehli . auxquels ils ont succédé; des Alphabets Tartares &c. le Seroud-namah, Traité de Musique vocale & instrumentale, composé par Abou Aloufah; & le Tafvirnamah, traduction Persanne d'un Ouvrage sur la perspective & sur la Peinture, fait par Ebn hoffein.

Toutes ces demandes excitoient la surprise me concilioient l'amitié des personnes auxquelles je ses faisois, m'attiroient même des promesses; mais aucune n'a eu l'effet que je pouvois en attendre. M. Erskine, le 8 Novembre de la même année, m'écrivit de Mahim, près de Bombaye, où il étoit revenu pour rétablir sa santé, qu'il comptoit à son retour au Sind, me procurer les Livres que je desirois; & que, quoiqu'il crût que les Inscriptions dont il m'avoit parlé, ne fussent que des passages de l'Al Koran, il tâcheroit de faire VOY AGE aux Indes Ille. Partie.

copier celles qui étoient sur deux ou trois Tombeaux des anciens Rois du Sind, & me les enverroit. La mort de Orientales, ce galant homme m'a privé du fruit de ses promesses.

Avant que M. Speneer quittât Surate, je me trouvai avec lui à deux Assemblées de Nation, les deux seules auxquelles je pusse assister, sans déroger à la qualité de François. L'objet de la premiere étoit l'adjudication des marchandises de son Vaisseau; la seconde étoit une Fête que le Nabab lui donnoit au Jardin de la Beigom.

L'adjudication se fit le matin dans la grande Salle de la Loge Angloise. Les prix avoient été débattus & convenus auparavant entre le Courtier & les Marehands; & l'on sçait que ces marchés, où il est souvent question de plusieurs millions, se font avec la plus grande tranquillité & la plus grande bonne-foi, entre ces gens que nous traitons de barbares. Le Marchand propose son prix sans longs préliminaires; la réponse se fait en mettant la main l'un dans celle de l'autre sous une châle, ou sous toute autre voile. L'Acquéreur marque par le nombre de doigts qu'il plie ou étend, ec qu'il diminue du prix demandé; & quelquefois le marché se conclud, sans qu'on ait presque proféré une patole. Pour le ratifier on se prend les mains une seconde fois; & il est terminé par un présent fait à l'Acheteur par celui qui vend, & proportionné au marché & à la qualité des Parties contractantes. Il est à naître qu'on ait vu quelqu'un ne pas tenir un accord fait de cette maniere. Après les conventions particulieres, les Marchands de la Ville se rendent à la Loge, s'ils ont à traiter avec le Chef ou avec le Comproir d'une Nation Européenne.

Nous entrâmes dans la Salle de la Loge Angloife fur les dix heures du matin. Elle étoit remplie de gens accroupis sur des nattes, & qui d'eux mêmes s'étoient placés selon leur rang, e'est-à-dire, selon leurs richesses. On y voyoit des Indous, des Parses, des Arméniens, des Maures, des Sidis ( Cafres), des Mogols & des Arabes. Ces derniers. qui sont les plus considérés, avoient des chaises, & étoient placés à droite & à gauche des fieges qui nous attendoient. L'occupation générale de cette assemblée, singulierement bigarrée par les différentes couleurs, & la variété des habillemens, étoit pour les Musulmans, le Hoka; &

pour le reste (les Parses exceptés) le Betel.

aux Indes Orientales ,

Lorsque nous cumes pris séance, Jagrenat, Courtier IIIe. Partie. des Anglois, fit la lecture du marché, & présenta la liste des marchandises, on en apporta même quelques montres pour la forme, & chacun desAdjudicataires redonna sous le mouchoir fa parole à M. Spencer pour la partie qu'il achetoit. Les présens furent ensuite distribués : ils consistoient en châles, pieces de Mousseline & paquets de betel. On renouvella le feu de Hokas; cérémonie qui fut suivie d'aspersions d'eau-rose, & de rafraîchissemens pour les Arabes, c'est-à-dire, de petites tasses de cassé que l'on servit brûlant & fans sucre, à plusieurs reprises : après quoi, chacun se retira. Telle est la forme des Assemblées de Marchands & même des Assemblées générales que les Européens convoquent pour les affaires de leurs Comptoirs : tout s'y passe de la même maniere, en présence du Confeil & de toutes les personnes attachées à la Nation : seulement on n'y fait pas de présens.

La Fête que le Nabab donna à M. Spencer, fut assez triste, parce que les Bayaderes, qui en Afie animent ces divertissemens, n'y parurent pas. Le Nabab sçavoit à ce sujet la façon de penser de son Hôte, & s'y conforma.

Après avoir diné splendidement au Jardin Anglois, le Conseil, sur les cinq heures, se rendit partie en carosse, partie à cheval à Salabetpoura au Jardin de la Beigom : l'étois dans la voiture de M. Spencer. L'entrée de ce fa- Ci-d.p.celexe. meux Palais de Tegh beig khan est précédée d'une espece de place, & n'a rien d'ailleurs qui l'annonce magnifiquement. Nous traversames deux cours affez spacieuses ou nous vîmes beaucoup de chevaux. Au bout de la derniere, en tournant fur la droite, on trouve une longue avenue en Jardin qui conduit au premier corps de logis. Cette avenue confifte en deux allées d'arbres, féparées par un parterre bordé de platte bandes , & qui présente un amas confus de fleurs de toute espece, & sur tout de Mougri, de Roses, de Tchampa, accompagnées de quelques Arbres fruitiers.

aux Indes Orientales ,

La Terre, dans ces allées, est couverte d'argamasse; & VOYAGE l'on voit sur la gauche en allant au bâtiment, des rigoles par lesquelles s'écoule l'eau qui sert à arroser les platte-III. Parie, bandes & le milieu. Cette avenue est de la largeur du bâtiment, c'est-à-dire, de quinze à vingt toises, & peut avoir deux cents cinquante à trois cents pas de long; elle aboutit à un terrein vuide au milieu duquel est un bassin plein d'eau, & qui est terminé par les degrés qui conduisent à la terrasse du bâtiment.

Le premier corps de logis est composé du rez-de-chausfée & de deux étages auxquels on monte par un escalier en vis qui est en dehors par derriere. Chaque étage présente le même coup d'œil. Au rez-de-chaussée, on entre d'abord dans un grand Divan, dont le côté qui répond à l'avenue, est tout ouvert. Cette piece est sans senêtres, & n'a d'autres ornemens que des tapis de Perse sur le carreau, & des niches dans les murs comme au Palais du Nabab de Ci-Lp, zliij. Bengale. Au fond ( au rez - de-chaussée ), sont deux portes. dont l'une, à droite, mene à l'escalier; par la seconde qui est à gauche, on va dans la seconde cour. Le Divan est accompagné de chambres à droite & à gauche. Nous entrâmes par la porte qui étoit sur le côté, à gauche, dans le bain dont la fraîcheur nous saisse, malgré la chaleur extrême que l'on sentoit en dehors. L'épaisseur des murs couverts d'argamasse & la construction de ce bain y entretiennent cette fraîcheur, qui cesse dès que les fourneaux sont allumes; il est composé de trois pieces à l'abri du folcil, & qui n'ont de jour que par des yeux percés à la voûte. J'aurai occasion dans la suite de faire la description de les Bâtimens qui font en quelque forte né-

> Au-delà du premier corps de logis, est un grand terrein où l'on voit plusieurs pieces d'eau, avec des jets qui retombant sur des talus de pierre picotée, forment d'assez belles

nappes.

cessaires dans les Pays chauds.

Le dernier corps de logis est l'appartement des femmes. Ce bâtiment est bas, & consulte en un simple rez de-chauffée, distribué d'une maniere particuliere. Après avoir tra-

versé le Divan, on rencontre un petit bassin, sur le bord duquel les femmes passent une partie de la journée. Ce Vor ACE bassin est entouré de chambres. A droite & à gauche Orientales, regnent des corridors, le long desquels sont les appar- IIIe. Partie. temens des femmes, qui consistent en trois pieces: 1º. une chambre à coucher; 2°, une chambre de bain, tapissée en dehors d'une espece d'herbe qui ressemble à du chiendent, & qui ayant été arrofée le matin, repand une odeur fuave, & entretient la fraîcheur dans cette piece : 3°. une chambre pour les Mosses.

Après avoir passé l'appartement des femmes, on entre dans un grand Jardin dont le mur termine le terrein du Palais de la Beigom. C'est là que se trouve l'étang dont j'ai parlé plus haut, & ou Tegh beig khan tachoit de rallumer par Cidp.cc/xrpi des débauches pouffées jusqu'à la brutalité, les feux d'un tempéramment ruiné par l'usage & par la vicillesse. On me dit que ce Palais lui avoit couté vingt-deux laks de roupies (cinq millions & demi), & qu'il avoit été bâti

en fix ans.

Nous fatisfimes pendant deux heures notre curiofité. & revinmes ensuite à la terrasse du premier corps de logis. Le Nabab arriva sur les sept heures avec son fils, précédé d'un grand nombre de Massardjis. Après les premiers complimens, on servit des rafraîchissemens de Scherber, des l'ucreries : l'eau-rose ne fut pas épargnée : & tandis que nous nous entretenions sur les usages des Européens (je parlois Persan avec le fils de Miatchen), on tiroit, à Gid p. celeve quelques minutes de distance & deux à la fois, des ger- note. nº. 26, bes & des pots à feu, qui rendoient une lumiere bleuâtre ; mais sans éclater à la fin avec bruit : c'est le défaut de l'artifice des Maures. On suppléoit à ces chutes triftes par des coups de fusil. La Fête se termina de cette maniere, c'est-à-dire, d'une façon assez fombre : & nous reprîmes le chemin de la Loge Angloise au milieu d'un boulvari affreux de Peuple, de chevaux, de Soldars qui tiroient de tems à autre des coups de fusil; & environnés de plusieurs milliers de flambeaux faits de méches huilées, qui rendoient une odeur dégoûtante.

aux Indes Orientales ,

Les Fêtes que les Maures se donnent entre eux sont d'un Voy AGE goût fort différent de celle que je viens de décrire.

Une partie du jour se passe en tours de sorce, dont les III. Partie, Acteurs sont ordinairement Bengalis. J'ai vu dans une de ces fêtes deux hommes, debout fur une corde lâche attachée à deux bambous mal assurés, tenir cux - mênics une corde (ce qui formoit un second étage en corde) fur laquelle monta une jeune fille qui portoit fur sa tête un grand rond de bois couvert de plusieurs vases pleins d'eau. & cela fans en renverser une goutte.

Après les tours de force, paroissent les Danseurs avec leurs instrumens, le tambour la flûte, & le tâl, dont le son, agréable à des oreilles Asiatiques, affecte d'abord d'une façon fort différente, celles des Européens. Mais à la longue, on s'y accoutume; & il en est de cette Musique. comme des usages & de la vie en général des orientaux, qui, au bout de quelques années, accoquine ( si je puis me servir de ce terme ) tellement les Européens, que leur Patrie offre à peine quelque chose à leurs re-

grets.

Quelquefois les Danseurs jouent des especes de farces. Ce sera un Soldat qui, partant pour l'armée, témoigne à sa maîtresse la peine qu'il sent de la quitter. Ils mettent par terre un monçeau d'armes & d'habits. Le Soldat armé d'un fabre, d'une pique & d'une rondache qu'il agite en danfant, fait le tour de cette espece de trophée, suivant sa Maitresse, & faifant les mêmes pas qu'elle, Le jeu des armes, l'air pationné, les reproches marqués par les gestes, les pas lents ou vifs, arrêtés ou redoublés, selon la situation de leurs cœurs ; tout forme une Pantomime assez intéressante dont le son des instrumens regle les mouvemens par ses inflexions. La danse est à petits pas, & de la plus grande précision, sur-tout du côté de la femme. Le tambour, qui est derriere les Danseurs, s'approche d'eux, plus ou moins & semble leur communiquer l'action , la fougue qu'on remarque dans son jeu & dans son visage.

La nuit amene un spectacle analogue au goût domi-

nant des Peuples du Midi, la danse des Bayaderes. Elle se fait au son du tâl & d'un petit tambour de terre. Lorsque les VOYAGE spectateurs sont généreux, & peu scrupuleux, les Domes- aux Indes Orientales; tiques se retirent, & les Danseuses paroissent toutes nucs. III. Bartie. Ce qu'on peut imaginer de plus lascif dans les postures & dans les gestes, accompagne alors leurs danses; & l'on verra en Asie, (comme en Europe) des personnes riches, prifes par les agaceries dont elles les accompagnent, se ruinet en prélens donnés à ces victimes de la débauche : j'ai parlé ci-devant du Mogol Maaz eddin, dont la Danseuse Laal- Ci d.p.celxxio koner gouvernoit l'Empire. Si la passion n'éteint pas toutà fait la raison, du moins lui impose-t elle silence pour le moment. Les présens en argent & en bijoux échaustent les Danseuses, que leur propre action & les odeurs dont elles sont parfumées, remuent déja de la maniere la plus violente; tous les genres de plaisirs se succédent; la danse recommence ensuite; & quelquefoisde grands Seigneurs feront venir successivement dans une nuit quatre à cinq bandes de Bayaderes, & les renverront épuifées. Sur la fin de la nuit, lorsque la satiété des plaisirs invite au repos, on fait entrer un Motreb (espece de Violon) qui, par des airs doux & monotones, tirés de trois cordes & répétés souvent, provoque le sommeil. D'autres vont se jetter dans les bras d'un jeune Esclave Abvisin, & prolongent quelquefois en dormant, par une imagination échauffée, des momens que la foiblesse de la nature arrache à leurs desirs.

Tels sont les plaisirs vers lesquels la plûpart des Asiatiques,& en particulier ceux qui habitent les Pays méridionaux, dirigent tous leurs vœux; & ils n'ont que du mépris pour ceux que la nature en rendroit incapables. Ce goût influe fur leurs usages, leurs Religions; il contribue à leur faire supporter les violences du Despotisme sous lequel ils vivent. Aussi pour faire durer ces plaisirs plus long-tems, emploient-ils, outre l'opium, des remedes dans lesquels il entre des cantharides & d'autres ingrédiens dont il n'y a que la forte transpiration des Pays chauds qui puisse corriger l'action corrofive anul age, chez eux, ne semble se refuser à l'effet qu'ils en attendent.

Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales, Il Ie, Partie. Les liaisons que j'avois avec les Anglois cesserent au départ de M. Spencer, parce qu'il fut remplacé par un homme qui ne connoissont, ni bienséances, ni égards, je veux parter de M. Prest, accoutumé à vivre avec les Maures dont il parloit fort bien la Langue, & dont il

avoit pris tous les défauts.

J'ai peine à me séparer de la vertu qui se présente avec l'air qui lui est naturel : ce fut le sentiment que j'éprouvai , en quittant M. Spencer. Je l'accompagnai jufqu'en rade, au milieu des fanfares & du bruit de l'artillerie. J'étois seul de ma Nation, & vrai-semblablement le seul du Vaisseau, occupé des téflexions que je faifois alors. Tous les Membres du Comptoir Anglois regrettoient, dans ce digne Chef, d'Auteur de leur fortune ; les Etrangers Européens se rappelloient sa conduite également sage, ferme & honnête; les Marchands de la Ville conduisoient des yeux celui qui avoit encouragé leur commerce, qui en avoit maintenu la liberté,; le Nabab voyoit avec peine s'éloigner de Surate l'homme dont dépendoit le repos de sa vieillesse ; les Sidis mêmes: que ne peut pas la probité reconnue, & qui, obligée de s'armer de févérité, en cache autant qu'elle peut les . dehors effrayans!Les Sidis presque dépouillés de leurs biens. suivoient le garant sûr de ceux qu'on leur avoit laisses : tel étoit M. Spencer partant de Surate ( & M. Dupleix quittant Pondichery ); il emportoit avec lui les vœux de la Ville. Je contemplai avec le plaisir le plus pur, le triomphe de la probité; & si ç'eût été dans un autre Pays, j'aurois été surpris de le voir complet & sans retour.

Réduit presqu'à moi seul, une nouvelle catastrophe m'obligea de garder une solitude encore plus absolue. On apprit sur la fin de Novembre 1759, que le Fez Jacem, Vaisseau Maure, nomméautresois le Merry, armé par Tchelibi Aabdeul kader, & chargé de huit laks de marchandises, avoit été pris en rade de Maskate, par un Capitaine François, commandant le Condé; quoqu'il cût un passeporte

du Chef François de Surate.

Voici comment la chose étoit rapportée dans les Let-

Orientales .

tres que l'on reçut à Surate. Deux Vaisseaux François, le Conde & la Frégate l'Expédition, s'étant présentés le 3 Octobre devant Maskate, avec Pavillon Hollandois (An glois , sclon la Lettre du Conseil de Pondicheri ) , plusieurs IIIe. Partie. Officiers descendirent à terre, & demanderent à qui étoient les autres Vaisseaux qu'ils voyoient dans la rade. Informés que le Fez falem est de Surate & appartient à Tehelibi. ils retournent à leurs bords; & la nuit même, le Fez falem est enlevé, & l'on en coupe les cables, pour le mettre au large. Le canon de Maskate eut beau defendre la franchife du Port; les François riposterent, & leur seu sit du ravage dans la Ville. Le lendemain, le Capitaine du Condé envoya demander à l'Imam de Maskate pourquoi il tiroit fur ses Vaisseaux, s'il vouloit se battre ; ajoutant que son monde étoit en état ; & que le Vaisseau qu'il emmenoit, appartenoit à ses ennemis. L'Imam ne se sentant pas en forces, cella de faire feu, & les Vaisscaux Francois quitterent la rade.

Dans la consternation que causa à Surate la nouvelle de cette prise, il n'y cut qu'un cris au Bazar. Sur le champ, les Intéressés viennent à la Loge Françoise ; la colere anime leurs regards; à des mouvemens qui peignent le désespoir le plus affreux , succède l'abbattement. Peutêtre qu'ailleurs il y auroit eu émeute, & que le Chef Francois & les Particuliers attachés à la Nation, scroient devenus la victime des premiers transports. Des Tures, des Arabes, des Marchands Indiens, qui voient leur fortune passer entre les mains de gens avec lesquels ils n'ont rien à démêler, ont affez de bon fens, font affez maîtres d'eux-mêmes, pour ne pas rendre le Représentant de la Nation responsable de la violence de quelques Particuliers. ·An lieu d'éclater en menaces indécentes, ils conjurent mon frere d'être lui-même leur Avocat. Ils lui représentent le commerce de Surate ruiné, les plus riches Marchands réduits à l'état de Fakir. Le Nabab joint ses prieres aux leurs, écrit lui même à Pondichery, & mon frere, sans autre force que celle de la persuasion, après être entré dans leurs peines, les renvoie à demi confolés par l'ef-

xx ii

VOY AGE aux Indes Orientales, Ille Parie,

pérance de voir leurs droits\_reconnus aux Tribunaux des Confeils Supérieurs.

Le Chef François n'eut rien de plus pressé, que d'envoyer toutes les Pieces de cette malheureuse assaire au Conseil de Pondichery, & d'y joindre un Mémoire qui développoit le droit des Intéresses. Ce Mémoire est date

du premier Décembre 1759.

Le Procès - verbal de prise, daté du 17 Octobre de la même année, & écrit au bas du Passeport qui avoit été rendu au Nakhoda (Pilote) Maure, portoit en substance que le Fez falem avoit été pris , 1º. Parce que Surate étant entre les mains des Anglois, qui s'en étoient déclarés Souverains en y arborant leur Pavillon & en y tenant garnison, il étoit probable que le Chef François n'avoit donné ledit Passeport que par force ; 2º. Parce que les Tchelibis. depuis l'expédition des Anglois, étoient leurs sujets; qu'ils étoient liés depuis long tems d'intérêts avec eux; qu'on ne pouvoit pas donner la liberté du commerce aux ennemis de la Nation ; & que le Vaisseau étoit chargé de marchandises Angloises. On avoit marqué d'ailleurs à Pondichery que le Vaisseau avoit été pris sous Pavillon Anglois; on prétendoit que le Merry, Vaisseau Anglois, vendu en tems de guerre à un Maure, étoit de bonne prise entre les mains de ce dernier; & celui qui avoit signé comme faisant fonction de Commissaire, le procès-verbal de prife, le sieur Martin, faisoit valoir des raisons d'intérêt qui donnoient action contre les Marchands de Surate au ficur Boucard, fon beau-pere.

Le Chef François démontre, dans son Mémoire, 1º, que le seul Maître reconnu à Surate, «st le Nabab; que tous seules Européens y jouissent de la même liberté, y ont gard'exesjant insontanteurs Loges, comme les Anglois, & paroissent dans leurs Loges, comme les Anglois, & paroissent que les Austres, que les Anglois ont, il est vrai, de plus que les autres, la Forteresse, & que ques portes de la Ville : mais unjourement comme the cédura sur post.

la Ville avec leurs Pavillons; que les Anglois ont, il ett vrai, de plus que les autres, la Fortereffe, & quelques portes de la Ville: mais uniquement comme fuccédant aux pofficilions & aux droits du Sidi, qui n'a jamais paffé pour Maître de Surare. 2°. Qu'on ignore à Surare que le Roi ait déclaré de bonne prife les Vaiffeaux ennemis vendus en tems de guerre, & pris fous un Pavillon étranger; & que cette Ordonnance, fa

elle existe, n'a jamais été communiquée aux Chefs du Comp toir, ni par consequent notifiée aux Marchands de la Ville, 3º. Que les Marchands de Surate, Tchilibi & autres, ne Orientales, font sujets que du Mogol représenté par le Nabab ; qu'ils 111e. Partie. font amis de toutes les Nations; & que fortant d'une rade a neutre, ils portent de même des marchandises de toutes les Nations. 4°. Que les dédommagemens dus pour les pertes que le Comptoir François & les Particuliers ont souffertes pendant la guerre de Surate, ne peuvent être un prétexte de garder le Fez falem, parce que ces pertes n'ont pas encore pu être réparées ; que d'ailleurs cela regarde les Anglois, qui, en rendant, en tems de guerre, les deux Vaisseaux du Chef François, ont fait une action qui prouve Cid. p. eccu qu'ils ne se sont pas emparés de Surate ; qu'au surplus leurs vexations particulieres ne forment pas l'état général de la Ville. 5º. Enfin, que les fonds répétés par le sieur Boucard, ne peuvent plus être allegues, puisque M. Spen- Cidp. ccca. cer les lui a fait rentrer. Le Chef François finit en représentant la consternation où est Surate, qui a les yeux sur la Loge Françoise, fandis que les autres Nations gardent le silence : il ajoute que, si la réponse de Pondichery n'est pas favorable, cette affaire peut rouvrir la plaie qu'occafionna à Surate la chute du Pavillon François fous M. Grangemont.

Mon frere apprit l'année suivante, par deux Lettres, l'une de M. de Leyrit, du 14 Février 1760, & l'autre du 25 du même mois, écrite par le Conscil de Pondicheri. que ce Conseil désapprouvoit la prisc de Fez sulem, & écrivoit à ce sujet à l'Isle de France & à la Compagnie : & en estet, le Conseil de l'Isle de France déclara le Vaisseau de mauvaise prise, par un arrêté du 23 Avril de la même année. Ces nouvelles remirent les esprits pour un tems. Depuis ( au commencement de Février 1769 ) le Fez falem a éré remené à Surate par le même Vaisseau qui l'avoit pris, le Condé, & rendu vuide aux Propriétaires, avec une compensation que mon frere a ménagée.

La difficulté en attendant la réponse de Pondichery, étoit de se soutenir à Surate. Malgré l'espece de confiance VOY AGE aux Indes, Orientales, 111e. Partie. que les Marchands avoient dans la juftice de leur caufe, le Douanier arrêta en Janvier 1760 des marchandifes venues de Goa pour le Chef François, & il fallut un ordre du Nabab pour les faire relâcher. Quelques jours après, fur le bruirqui couruq que le Fet falem avoit été pris à causfe des cinquante mille roupies que M. Boucard avoit depuis long-tems répétées fur les Marchands de la Ville, les Tchelibis s'étant faifle fo na Bainan, le menacerent de le faire expirer fous les coups, 5'il ne leur faifoit un billet de trois laks. Heureufement un tiers qui fe trouva préfent, fit fentir à ces Arabes, que leur conduite ne feroit que gâter l'alfaire. Le Banian fut donc relâché; & fur les plaintes de M. Boucard, foutenues par le Chef François, les Tchelibis firen une forte de réparation, en donnant chez eux une châle au Banian.

Il n'en fut pas de même du Doñai [1] jerté en Février 1764 par Tchelhi Salé, sur les deux Vaissauce le Chef François alloit envoyer à Bengale & à l'Isle de France. Cette espece d'embargo que rien ne put levet, priva mon siere, dans le moment où la Compagnie lui donnoit des nouvelles de la paix, d'une sortune considérable, que les pertes qu'il avoit ess'une sortune considérable, sur les pertes qu'il avoit ess'une sortune considérable.

légitime.

[1] Voici ce que mon frere me marquoit au fujet du Douai, en me faifant part de la perce (de 24000 liv. par an ) que lui eaufoit la démarche de Tchelibi. « Tit » fcais , sans doute , me dit-il , ce que eft que jerter le Douai. C'est faire un jure . » ment au nom des Puissances du Pays , pour empêcher que relle ou telle chose , qui » se trouve contre l'équire , air lieu , jusqu'à ce que ces Puissances aient pris une » entiere connoissance du fair , & prononcé un Jugement en conséquence. Ce inre-20 ment a tant de force que le Nabab lui-même ne peut aller courre. Il faut procéder » à l'examen du fair , ou que celui qui a jetté le Dousi s'en défifte. J'ai vu ces » jours-ei jetter le Doilai d'une maniere affez plaisante. La querelle étoit entre » faifoit bâtir une maifon. Le premier dit au fecond , dans le fort de la que-20 relle : de la part du Nabab & des Anglois, & au nom des Puissances du Pays. » j'ordonne à rous ees Ouvriers qui travaillent pour toi , de s'en aller chez eux, - & de ne point barir fur ron terrein , que notre affaire ne soit terminée ; & 20 moi , repliqua celui qui faisoir bâtir , par le même jurement & aux mêmes » conditions, je te défends de te marier. Ces juremens prononcés , d'un côté » les Charpenriers & les Macons laitleur l'ouvrage ; de l'autre, les parens & la fian-» cée se rerirent chaeun dans leurs familles, Comme des deux Contendans, le » fiancé étoit le plus pressé, il vint me trouver ; je lui fis entendre raison , ainsi qu'à » sa Partie que j'appellai. Au bout de deux jours le différent fut terminé, le Douai » levé de part & d'autre ; & le mariage alla fon train, ainfi que la maifon,

Le danger étoit donc pressant, au milieu d'un Peuple . dépouillé de son bien par des Etrangers auxquels il n'avoit VOYAGE fait aucun tort. Quoique je fusse sous la protection Angloise, Orientales, comme François, comme frere du Chef François, j'étois ex- 1116, Partie. pose, ainsi que lui, à me voir massacrer, dans un moment de désespoir. Celui qui pouvoit tenir la Ville en respect, & qui avoit affez d'humanité pour le faire, M. Spencer, alloit quitter Surate. Mon frere fut obligé de se mettre en défense, en braquant deux canons à la porte de la Loge; d'armer quelques François fugitifs qu'il y avoit reçus, & même de faire des provisions de bouche, parce qu'on le menaça de le cercler. Cette espece d'emprisonnement dura jusqu'à la réponse de Pondichery. Ces périls redoublerent mon ardeur; je me hâtai d'achever la Traduction des Livres Parses, sortant à peine de ma maison, & ne faisant qu'un seul

Mes fenêtres dominoient sur l'argamasse d'une Mosquée. au-delà de laquelle étoit la maison d'un riche Mogol, dont les femmes avoient auffi vûe fur cet argamaffe, & par conféquent sur mes fenêtres. Dans un Pays où celles de toutes les maisons sont fermées avec des nattes ou des treillis à cause des femmes, les miennes, qui étoient toujours ouvertes, leur parurent un spectaele nouveau. Mon habillement, mon air, ma jeuncile, piquerent leur curiosité : elles seurent par leurs Domestiques que j'étois François, & que je n'étois pas marié. Elles voulurent cependant s'en instruire par elles-mêmes; & sur la fin de Janvier, je vis paroître à une fenêtre une femme âgée, d'un air affez respectable, qui me cria, en Maure: va plus doucement, Feringui ( haste dio Feringui .. Je me promenois alors dans ma chambre, seul délassement que je prisse, après une étude de six heures. Je me retournai à cette voix. La vieille continue : ou est ta femme (toumara djourou kanhé)? Je n'en ai pas, lui dis-je ( amko djourou nei ). Cette réponse fut suivie d'un éclat de rire, accompagné d'expressions tendres de la part de deux femmes âgées de vingt ans, qui parurent alors à la fenêtre. Comment, disoient-elles, un jeune homme sans femmes ! Elles voulurent sçavoir quel étoit l'Indien qui

paroifor le jour dans ma chambre; & lorsque je leur eus VOY AGE dit que c'étoit un Parse, mon Domethique; la vicille, sans aux huse autres préliminaires, me cria: vicns la nuit (ratko ao). Orientation 1116, Parsit, Je ne répondis pas à sce savances: mais curicux de squorie comment ces femmes vivoient entr'elles, je continuai de laisser mes fenêtres ouverres; & clles ne me punirent pas de mon indisférence, ou du moins de ma prudence, en fer-

mant les leurs.

L'habillement de ces femmes attira d'abord mon attention. La plus blanche des deux avoit le bas du corps couvert par de grands caleçons à pieds, d'étofie de foie fond rouge à fleurs d'or, qui le nouoient au-dessis des hanches. Ses baboches (se pantousles) étoient de velours brodé, le bout terminé en pointe, comme à celles des hommes, & recourbé en dessus. Au haut du corps, elle portoit une espece de corsex, nommé Tchouli, couvert d'une étofse parcille à celle de ses caleçons.

Le Tchouli se met aux filles, dès l'âge de sept à huit ans, selles le portent jour & nuit, & il leur soutient la gorge, shas la gêner. Cette espece de corfet a deux manches qui descendent un ou deux doigts au-dessous du coude. Le devant est composé de deux hémispheres creuses, afaites d'oite bien souple couvert de coton piqué, ou de carton gami de même de coton, ou simpliement d'une mousseline double bordée, que l'en tient bien tendee par le moyen de deux

cordons qui s'attachent derriere le dos.

Pardeffus le Tchouli & lesgrands caleçons cette Mogole portoitune robbe de mouffeiine à fleurs d'or, fondue par
devant, à manches longues, & qui lui desendoir jusqu'à
la-cheville du pied: cette robbe se croisoit & se nouoit
sur ses hanches avec des cordons qui lui prenoinent a taille
exactement; & l'endroit qui répondoit à la gorge, étoit
couvert de chaque côté d'un tissu brodé en or, en argent
& ouvragé en perles. Cette semme avoit le cou, ses
bras, les doigts & les oreilles, chargés de bijoux. Ses
cheveux garnis de brillans & tresse en forme de longue
queue, flottoient sur son des moussels en forme de longue
queue, service de moussels en services que de longue
queue, étoit un voile de moussels en rest chaire,
qu'else

aux Indes Orientales . III. Partie.

qu'elle avoit sur la tête. Ce voile étoit bordé d'un tissu d'or, VOYAGE qui lui formoit sur le front une espece de bandeau ; le reste tomboit en pointe derriere le corps, voltigeant au gré du vent, & relevant par des ombres les fleurs de la robbe que l'on voyoit au travers. Tel est l'habillement de toutes les Femmes Mogoles ; la différence ne confifte que dans la richesse ou la simplicité des étosses & de l'ajustement : la scule chose qui choque d'abord la vûe d'un Européen, est l'anneau qu'elles portent au cartilage qui forme le bout du nez.

L'habillement des Indoues, Brahmines, Banjannes & autres, est plus dégagé. Ces femmes marchent les pieds nuds; elles ont les doigts des pieds & ceux des mains chargés de bagues, & pour l'ordinaire, peints en rouge, ainsi que la plante des pieds & le dedans des mains. Au-dessus de la cheville du pied, elles portent un ou plusieurs anneaux d'or ou d'argent, qui jouent sur la jambe. Le bas de leur corps est couvert d'une pagne qui prend au-dessus des hanches & descend jusqu'à la cheville du pied. Cette pagne est une piece de mouffeline rayée ou une autre piece d'étoffe plus ou moins riche, dont elles forment plusieurs tours fur leurs reins. Un des bouts se passe sur les hanches, entre la peau & cette espece du jupon ; l'autre , plié & large à-peu-près de six doigts, prend sous le bras droit, couvre en devant une partie du Tchouli, passe sur l'épaule gauche, & pend négligemment derriere le dos où l'on voit le chef de l'étoffe : quelquefois elles le font revenir en devant sur l'épaule droite, après l'avoir étendu sur leur tête; ce qui fait l'effet de nos mantelets. Du reste elles ont le corps nud depuis le nombril jusqu'au dessous de la gorge, le col couvert de joyaux de toute espece, de colliers qui leur pendent sur l'eltomac, & des braffelets en or ou en argent, & à pluficurs rangs, aux bras & même dessus les manches du Tchouli. Elles se font au visage des taches rouges & jaunes avec de la couleur, portent le Lingam au front, & ont les oreilles percées dans plusieurs endroits, & remplies de joyaux. Leurs cheveux tressés, oints d'huile de Coco, & garnis de bijoux, pendent quelquefois comme une longue Tome I.

уу

aux Indes Orientales . IIIe. Partie.

queue; quelquefois ils sont relevés sur le derriere de la tête. VOYAGE & attachés avec une forte aiguille d'or ou d'argent, qui traverse cette espece de piramide.

Je reviens à mes Mogoles. Au milieu des folies que peuvent faire des femmes qui veulent se venger en quelque forte de la contrainte d'un Maître incommode, je les voyois, chaque fois que le Moullah de la Mosquée appelloit à la priere, se prosterner & réciter avec une apparence de recueillement les formules preserites dans ces circonstances. Du reste, manger abondamment & souvent, consulter à chaque instant de petits miroirs qu'elles portoient au doigt en façon de bagues, essayer fréquemment les ajustemens qu'elles croyoient les plus propres à relever leurs charmes, fumer le Hoka, mâcher du Betel, & dormir le jour comme la nuit presque nues sur une multitude de coussins; telles étoient à-peu-près leurs occupations & leurs plaisirs. Elles dansoient quelquesois entr'elles, contresaisoient mes gestes, & mettant sur leur tête une espece de chapeau, jouoient le Feringui.

Les visites que ces femmes se font, sont très-libres. parce qu'elles se dédommagent par la licence des propos, de la gêne où elles vivent avec leurs maris. C'est alors à qui brillera le plus par les ajustemens & les bijoux; elles se mettent du rouge au visage. On présente la collation, comme chez les hommes. Ensuite paroissent les Ramjanis, Bayaderes, qui ne dansent que devant les femmes; mais qui ne sont pas plus modestes que celles qui jouent en présence des hommes. Les danses sont accompagnées de chants, & , du côté des spectatrices, de cris , de fréquents éclats de riré. Il en est à-peu-près de même des Noces : tandis que les hommes s'amusent entr'eux, les femmes des deux familles font un charivari qui déconcerteroit le personnage le plus grave.

Un des divertissemens qui plaisent le plus aux Femmes Mogoles, est celui qu'elles prennent au bain. Les bains publiques à Surate, & je crois dans toutes les grandes Villes de l'Orient, sont des bâtimens voutés, faits de pierres ou de briques enduites de mastic. Ils sont composés de trois pieces. On laisse ses habits dans la premiere : la seconde offre des fontaines d'eau tiede ; la troisieme est pour l'ordi- Voyage naire si chaude, qu'on a peine à se tenir sur le pavé. Ces aux Indes deux dernieres pieces font plus grandes, & éclairées par Orientales, Ille. Parit. des yeux percés dans la voûte, & garnis de verres diversement colorés. Les fourneaux qui échauffent l'eau, sont ou dessous le sol ou à côté des murailles ; & l'eau se répand dans le bain par plusieurs robinets qui sortent du mur. Les hommes entrent dans les bains, lorsque les femmes en sont forties, c'est-à-dire, depuis une ou deux heures après midi, & les occupent jusqu'à la nuit: de cette maniere, les bains sont fervis alternativement par des femmes & par des hommes.

Lorsqu'on a quitté ses derniers vétemens, l'homme du bain vous étend sur une planche; & après vous avoir aspergé d'eau chaude, vous masse (presse) tout le corps. fait craquer toutes les jointures, celles des doigts. Ensuite, il met le patient sur le ventre ; & lui appuyant les genouils sur les reins, il lui prend les épaules, & lui fait craquer plusieurs fois l'épine du dos, accompagnant tous ces tiraillemens de grandes claques sur les parties musculeuses, à-peu-près comme font les Palfreniers en étrillant les chevaux. Telle est la premiere partie de la question. Le Baigneur s'arme ensuite la main droite d'un gand de crin, avec lequel il frotte le corps de maniere à être luimême tout en sueur : il lime avec une pierre-ponce les parties où la peau est plus endurcie, comme à la plante des pieds. Cette opération faite, il frotte tout le corps de savon & d'odeurs, & finit par l'épiler ou le raser.

Ce manege dure bien trois quarts d'heure; & il faut convenir qu'après cela, on ne se reconnoît plus. Il semble presque qu'on soit un homme nouveau. On sent dans le corps, si je puis m'exprimer ainsi, une sorte de quiétude produite par l'harmonie que les frottemens & les tiraillemens ont établie entre toutes ses parties. La peau est quelque tems couverte d'une sueur légere que lui donne une douce fraîcheur. Enfin on se sent vivre. Passer ensuite deux heures sur un canapé, & s'endormir, partie de foiblesse, partie de chaleur, après avoir fumé un demi-Hoka, est un plaisir que ne sentiront jamais les corps resserrés par les froids VOY AGE

onx Indes

Orientales,

Ille, Partie.

du Nord, ou livrés à l'activité inquiere des climats temperés.
L'exercice du bain, où l'on elt fimplement parient, supplée aux courses violentes, aux parties de chasse, aux danses des Européens, ou plurôt les compense bien superieurement. Les Musulmans en sont quittes pour unne demie roupie; mais, comme Feringui, j'étois obligé d'y aller incognito, & je payois une roupie & demie : aussi érois-je baiené dans toutes les formes.

baigné dans toutes les formes.

Le céremonial pour les femmes n'est pas si violent : mais le massage & les frottemens, dans les Pays chauds, leur plaisent autant qu'aux hommes. Dans les Colonies Européennes, on voir les Dames passer une partie de la Journée sur des canapés, environnées de mosses accroupies sur des nattes, qui leur massient les jambes, & successivement tout le corps.

Ce que je sçai des occupations des Femmes Mogoles dans le bain, c'est qu'elles y folâtrent entr'elles, découvertes seulement de la tête à la ceinture, & y passent quelque fois des demi-journées. Le Hoka, le Scherbet, le Caffé, & autres boissons, sont leurs rafraîchissemens. Elles font des parties de bain, comme en Europe on feroit une partie de bal. Lorsqu'un jeune homme est curieux de voir, avant le mariage, la fille qui lui est destinée, il ne lui est pas difficile de gagner quelques personnes de la famille qui proposent de ces parties; il met ensuite, par le moyen d'un présent, le Maître du bain dans le secret, & obtient de lui la permission de jetter à la dérobée quelques regards par les petites fenêtres percées dans la voûte, Ceei seroit indécent en Europe : mais le haut du corps depuis la ceinture, n'est pas chez les Asiatiques, même Mahométans, un objet de curiolité qui tire beaucoup à conféquence. Quant aux Indiens, rien n'est plus commun que de rencontrer parmi eux des femmes qui ont la gorge découverte, ou du moins trèsvisible : à la Côte de la Pêcherie, & jusqu'au delà de Mahé, les femmes Tives sont absolument nues, depuis la ceinture[1]

<sup>[1]</sup> Le 21 Décembre 1759, nouvelle de l'affaffinat d'Aalemguir Sani, Empereur de l'Indouftan. Le 1 & le 2 Mars 1760, derniers jours de l'Intras des Gentils : le Peuple, comme dans les Pais purement Indiens, court la Ville barbouillé de Mindi & de Safran, & les Grands fe traitent entr'eux.

Je recus enfin, vers le milieu du mois d'Avril, une Lettre du Gouverneur de Pondicheri, en date du 24 Fé- VOYAGE vrier, qui me permettoit de retourner à la Loge Françoise. aux Indes Je remerciai le Confeil Anglois de Surate & celui de Bom- Ille, Parun baye, de la protection qu'ils m'avoient accordée d'une maniere si obligeante; & sans quitter la maison que j'habitois, & qui m'étoit beaucoup plus commode que la Loge Francoife, je rentraj sous le Pavillon de ma Nation.

J'avançois à grands pas dans la connoissance des Mysteres, de la Langue & de l'Histoire des Parses. Je découvrois tous les jours quelque Livre nouveau à acheter; & mon frere, autorifé en cela par M. de Leyrit, appuyoit de son autorité les propositions que je faisois à mes Destours. D'ailleurs. comme ils me voyoient en état de me passer d'eux, ils n'ofoient plus me rien refuser. Ce n'est pas qu'ils n'employasfent mille moyens, pour se rendre nécessaires, allonger le tems & augmenter le prix des Manuscrits ; ils étoient aidés dans ce manege par l'Interprête de la Loge, bon Parfe, honnête homnie, officieux même; mais peu riche & intéressé. Accoutumé aux petites ruses de mes Destours, il m'étoit facile de les découvrir ; & souvent ils en étoient eux-mê mes la dupe. L'Interprete de la Loge étoit ami d'un jeune Destour, du parti de Manscherdji, nommé Sapour, dont il auroit voulu produire le pere à la place de Darab. Malheureusement pour lui, de l'aveu même de ces nouveaux Destours, je sçavois plus de Zend & de Pehlvi que tout leur parti. Je tirai cependant quelqu'avantage de cette nouvelle connoissance. Elle tint mes Destours en respect; les deux

Le 15, le tems se brouille; le soir, quelques gouttes de pluie. Le 16, pluie de plufieurs heures.

Le 10 Mars, Jeudi, No rour, Sultani. Le Solcil entre dans le Signe du Bélier, à 6 Gueris du premier Pehr, ce qui donne 8 heures , 24' du matin : felon d'autres Aftronomes, à un Pehr, 18 puls ; ce qui donne (à 14", le pal) 9 heures environ 11' 12". Le 20 Mars repond au 9 du mois Adar, de l'an 2071 d'Alexandre ( de l'Ere des Seleucides ) ; au 5 du mois Schaaban, de l'an 1173 de l'Hégire; au 4 du mois Meher kadim, de l'an 1129 d'Iezdedjerd; & au premier du mois Farvarden, de l'an 682 de Djela euddin. Ce No roug est appellé Sultani, c'est à dire, Royal, parce qu'il a été établi par Djemschid, & renouvellé par Djelal cuddin Melek schah.

VOYAGE côtés me fournissoient à l'envi les Livres que je voulois

Orientales. Il se passa un jour, à ce sujet, en présence du Chef Fran-

Ille, Parile

gois, une seene qui finit d'une maniere assez plaisante.

Pavois découvert que Darab me donnoit, poiur complet,

maitie du MI n'étoit pas entier. Ce sage Maître, à qui sa Loi défendoit de jurce, protesser loit, par ce qu'il avoit de plus facré, qu'il disoit a vérité. Je sis le fâché; je menaçai : Darab appella de moi à mon frere, à qui s'envoyai les pieces du procès.

Il croyoir en imposer à une personne qui n'entendoit pas sa Langue; les gens de la Loge, c'est-à-dire, le Banian & l'Intreprête étoient présens. La douceur ne fit que le rendre plus serme dans sa premiere asserting per le rendre plus serme dans sa premiere asserting par le rendre plus serme dans sa premiere asserting par la canquam Deus est machind, qui lui reproche le front avec levuel il surjette une impossite.

naces ne produintent aucun effet. Alors paroit sapour, tanquam Deus ex machină, qui lui reproche le front avec lequel il foutient une impolture, & lui montre la fuite du Manuscrit qu'il assuroit être entier. Celui-ci, sans se déconcerter, fourit, convient qu'il a chez lui plusseurs cahiers du même Ouvrage, & dit tranquillement, qu'il les fournira, si Pon augmente le prix du Livre. La condition fut acceptée; & Darab se retira, je ne dis pas sans confusion, mais sans qu'il parût presque que la scene qui s'étoit passée. le regardât.

passée, le regardât. La lecture des Livres Liturgiques m'avoit instruit des

plus petites cérémonies de la Loi; j'avois achété les Infratumens de cuivre qui fervoient dans les Offices des Parles, Ciap.T. II. des Koftis, un Sadoré, un Pénom: mais ma curiofité n'éparles, et a faitsfaite. Je voulois entrer dans le Temple des Parles, et y affiter à quelque partie de leur Liurgie. Connoiffant la févérité de leur Loi, je croyois la chofe impolible: ma préfence, felon les Livres Zends J devoit fouiller le Temple, & ôter aux prieres toute leur efficace. Aufli aucun Étranger n'étoit - il jamais entré dans les Derimhers de Parfes, fi l'on en excepte le Mogol Schah. Akbar, qui, Join d'honorer le feu facré par des offrandes, l'avoit fouillé de far falive. Cependant un petir préfent & l'efpérance de se promener par la Ville dans mon

Palanquin, engagea Darab à satisfaire ma curiosité. Il prit pour cela un jour de pluie \* : j'étois habillé en Parse, accom- Voy AGE pagné d'un seul Pion, qui devoit se tenir à une certaine aux Indes distance de la porte du Derimher, & qui même ne me Ille Parie. guidoit que d'assez loin, de peur d'être reconnu, les en- \* Le 20 Juin virons de ce Temple étant habités par une foule de Par- 1760. ses. Dans quelques endroits, j'avois de l'eau jusqu'au genouil ; le tems étoit sombre : & comme je n'étois pas trop au fait des rues de Surate, je pensai plusieurs fois m'égarer & presque me noyer.

Lorsque j'arrivai, il y avoit peu de monde au Derimher. Darab vint me recevoir, & me mena à la Chapelle du Feu, où son fils officioit : c'étoit à six heures & demie du soir, au Gah Evefrouthrem.

Ci-av. T. II.

Le vieux Darab, malgré les objections que je lui avois ?. 108. quelquefois faites contre ce que je trouvois de déraisonnadans sa Religion, m'avoit vu étudier avec tant de soin ses Livres, & m'occuper si sérieusement des plus petites minuties, au lieu de les méprifer, comme font pour l'ordinaire les Étrangers, qu'il me croyoit presque un Proselyte à qui il ne manquoit que les cérémonies de l'initiation : & je pense que cette idée soulagea un peu sa conscience. Plusieurs fois il avoit tâché de me faire quitter mon Hoka, me représentant que l'avois lu dans les Livres Parses, que ce qui sortoit du corps, salive, haleine, souilloit le Feu. Au lieu de le contredire durement, ce qui l'auroit rebuté, je me contentois de lui répondre, que j'étois Chrétien. Lorsque je fus en présence du Feu, que je regardois avec les simples Parses par le grillage qui fermoit la chapelle du côté du Nord, Darab me demanda si je nelui ferois pas quelque petite offrande. En qualité de Chréien, lui dis-je, je ne puis faire ce que vous me demandez. Darab ajouta, mais avec un air embarrasse mêlé de quelque chose de sinistre, que des Musulmans, sans avoir eu le privilège de voir le Feu, avoient fait des présens au Derimher. La position étoit délicate : j'étois seul, sans autre arme que mon fabre & un pistolet de poche; & si les dévôts qui fai-

soient leurs prieres dans le Derimher, m'avoient soupçonné

aux Indes Orientales,

pour ce que j'étois, je pouvois en un moment être sacrifié au Vor AGE zele de la maison du Feu. Sans paroître ému, je répondis à Darab, en haussant la voix, que j'étois venu pour voir le IIIe. Partie. Derimher, & rien de plus. Ma fermeté lui ferma la bouche; il me pria de parler plus bas : il craignoit encore plus que moi qu'on ne me reconnût. Il m'expliqua enfuite, à voix basse, l'usage des différentes parties du Derimher. J'examinai tout ; j'entrai par-tout ; & je me gravai dans l'esprit tout ce que je vis assez nettement, pour pouvoir en faire à mon retour le plan & la description que l'on verra ci-après dans le second Volume, p. 568-572.

Après avoir confidéré avec attention la distribution du Derimher, je m'approchai, sans paroître avoir aurre vuë que de sarisfaire ma curiosité, du lieu destiné à la récitation de Egeschné. Darab fit quelque difficulré de m'y laisser entrer, protestant qu'il seroit ensuite obligé de le purifier : mais je passai outre, & je trouvai dans un coin de l'Izeschkhanch fes Livres Zends, Pehlvis & Perfans, & entre autres, des Manuscrits qu'il m'avoit assuré ne pas avoir. Je sçavois que sa Bibliorheque étoit au Derimher, & c'étoit une des raisons qui m'avoient engagé à chercher le moyen

d'entrer dans ce Temple.

Sarisfait de ma visite, qui avoir duré près d'une heure, je rejoignis mon Pion, qui m'atrendoit à une portée fusil du Derimher, Darab, trompé dans son attenre, n'eut pas lieu d'être si contenr. Il avoit compré tirer de moi quelque chose pour l'entretien du Feu; & la découverte que j'avois faite, le metroit dans la nécessité, s'il ne vouloir pas rompre avec moi, de me vendre ou faire copier les Livres qu'il m'avoit jusqu'alors refusés.

Ci-ap. T. II.

Quelque tems après j'allai hors de Surate, voir les Dakhmés (les Cimerieres) des Parfes. Ce font des especes de tours PLXIII.IV. rondes, dont les murs sont faits de pierres quarrées, & qui peuvent avoir quinze toifes de diametre. Tandis que je faisois le tour de ces Cimetieres, dont les murs éroient assaillis par une armée de corbeaux, de grailles & autres oiseaux carnaciers, plusieurs Parses qui me voyoient deloin, murmuroient contre ma curiofité. Sur ces entréfaites, arriva

un Convoi dont je fus obligé de m'éloigner. De l'endroit VOYAGE où je m'arrêtai, je vis les Nefa falars faire le Sag-did, (c'est- aux Indes à-dire, présenter le chien), & porter le corps dans le Orientales. Dakhme. Ensuite le Convoi, qui étoit reste à plus de quatre-vingt pas delà, revint en priant, les hommes deux à Ci-ap. T. II. deux, & se tenant par la manche, comme en allant. A mon retour les murmures augmenterent ; dans les rues de Surate, plusieurs Parses disoient hautement que j'avois profané le lieu de leur fépulture : mais ces plaintes n'eurent pas d'autres suites; & tandis que je me sentois en haleine, j'allai

voir le lieu où les Indous brûlent leurs morts.

Cet endroit se nomme Poulpara ; il est sur le bord du Tapti, au - delfous du Jardin du Parse Roustoum', célebre par les belles fleuts qu'il produit, & où les Habitans de Surate, Naturels & Etrangers, vont fouvent prendre le plaisir de la promenade. Au midi de ce Jardin, à quelque distance, est un grand emplacement sur le bord de la riviere, où il y a plusieurs fosses de la longueur du corps d'un homme, dans lesquelles brûle un feu continuel. On pose le cadavre dessus & il s'y consume promptement. Les Indous, en portant les cotps à Poulpara, chantent des morceaux de Liturgie; au lieu que les Parles prient à voix basse.

Au midi de ce terrein est le Deol de Poulpara, qui est confacré à Maha Deo, c'est-à-dire, au Lingam. On voit au-delans un Takour, ou Autel de Maha Deo, couvert d'un Dais. En dehors à gauche paroit Gonès en bas-relief, cid. p. eext. accompagné de deux Schoupdars. Il rient de la main droite une épée, la pointe en bas; & de la gauche, un bâton de

Commandement qui ressemble à un trident.

Le 12 Juillet les Indous célébrerent la Fête des Mouches. Indépendamment des ptieres aux Pagodes & des purifications prescrites, ils montrerent leur zele pour la conservation de ces animaux, en expofant en dehors de leurs maifons les choses sur lesquelles ils se jettent ordinairement, comme du fuere, de la farine, &c. Cette fête me fit penfer à aller voir l'Hôpital des animaux, dont plusieurs personnes m'avoient déja parlé.

Cet Hôpital est au-delà de la porte de Nauçari, dans Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales, 111e, Partie,

le fauxbourg de Sakranpoura, qui fournit Surate de filles publiques. Sur les fix heures du foir on les voit affifes devant leurs portes, parées de tous leurs ajultemens; ce qui forme une allée plus fréquentée par les Galants de Surate que les promenades qui embelliffent les dehors de la Ville. L'emplacement qui forme l'Hôpital des animaux eft fort grand & divifé en plusfeurs parties, comme on peut le voir

Pl. IV. II.

dans le Plan [1]. On y nourrit de toutes fortes d'animaux, que la dévotion des Indous donne à cet Hôpital. Les Ecrivains du Nabab, qui sont Indous, font ce qu'ils peuvent pour engager ce Prince à leur abandonner les chevaux qui sont hors de service; les Brahmes m'en montrerent un qu'ils avoient, après bien des follicitations, obtenu de retirer dans leur Hôpital : c'étoit une forte de triomphe de leur Religion, dont ils se glorifioient. Les animaux, dans cet Hôpital, font nourris aux frais des Banians, & servis par des Brahmes logés dans l'enceinte, jusqu'à ce qu'une mort naturelle les dérobe à leurs foins. J'y ai vû une Tortue de terre longue de deux pieds & demi , haute d'un pied & demi, & large d'un pied. C'étoit le plus vilain animal qu'on pût voir ; elle avoit peine à marcher : on me dit qu'elle avoit cent ans. Les Insectes, puces, punaises &c. sont hors de l'enclos, à gauche en entrant. Leur nourriture consiste en riz, farine & sucre, qu'on leur jette de tems en tems par la porte.

La vië de l'Hôpital des animaux, entretenu par des êtres raifonnables avec tout l'orde, le foin, le zele même que l'on pourrois exiger d'eux, s'il étoit question de leurs semblables, & cela dans un Pays où il n'y à d'Établissemens publics, ni pour les malades, ni pour les vicillards; la vië d'un pareil Hôpital auroit de quoi étonner, si l'on ne sçavoit pas que la Nature se plast aux disparates, en Asie comvoit pas que la Nature se plast aux disparates, en Asie com-

me Europe.

<sup>[1]</sup> Voict l'explication de ce Pian, 1, Logement du Portier. a. Beufs; Chameaux. 1. Beufs, Singes attachés. 4. Tortue de tetre. 5. Pigeons 3 devant ce Pigeonnier & dans les cours, Poules & Cooje, 6. Lapins, 7. Gillage en bois. 8. Maifon à deux étages. 9. Terrein pour les troupeaux. 10. Etang, 11, Beufs &c. 12. Chevaux & Beufs, 13, Beufs nourans, 14, Gillage en bois, 15, Infédèes,

Sur la fin de Juillet, il nous arriva à mon frere & à moi, . une petite avanture qui peut faire connoître le caractere VOYAGE des Européens établis dans l'Inde. Nons avions passé deux jours au Jardin François, & une affaire de conséquence III. Partie. obligeoit mon frere de le trouver fur les fept heures à la Loge Françoife. Nous rencontrâmes entre les deux enceintes de Surate, dans un chemin étroit, la garde Cipaye des Anglois, composée de près de deux cents hommes, qui alloit à son poste, c'est à dire, à une desportes de la Ville. L'usage en pareille circonstance, entre Chefs Européens, est que l'on s'arrête de p. ceciv. chaque côté, pour se faire la politesse de céder le pas : mais vis-à-vis d'une troupe de Noirs, le Chef François ne pouvoit se détourner, sans une espece de déshonneur. Mon frere ordonna à son Cocher d'avancer. Les Cipayes Anglois, au lieu de se partager en deux files, couchent en joue le carrosse, leur Chef tire le sabre sur quelques Pions qui nous escortoient, & le Cocher s'arrête malgré nous. Mon frere outré, alloit mettre pied à terre : je lui remontrai que n'y ayant à la tête de cette troupe aucun Européen à qui il pût parler, ni qu'il pût rendre responsable de l'affront qu'on lui faisoit, il valloit mieux céder en partie pour le moment, que de se compromettre avec des des gens dont les Anglois, si même ils ne les soutenoient pas, pouroient simplement désavouer la conduite : & qui d'ailleurs en seroient quittes, pour dire qu'ils ignoroient nos ulages.

Ci-levant .

Tandis que nous nous confultions & que le Dobachi de mon frere parlementoit avec le Capitaine Cipaye, le Cocher se détourna un peu, la troupe se pressa de son côré; & moitié de gré, moitié de force, nous passames réciproquement.

Rendu à la Loge Françoise, mon frere envoya surle - champ, porter ses plaintes au Chef Anglois. Ce que j'avois prévu, artiva. On répondit qu'une troupe allant monter sa garde, ne devoit pas se déranger : le Capitaine fut sculement blâmé d'avoir menacé : mais il n'y cut pas de réparation; & mon frere cut beau s'adresser à Bombaye, les Anglois, qui scavoient en quel état étoient

nos affaires dans l'Inde, ne le satisfirent pas plus que le Conseil de Surate. Ces procédés violens l'engagerent à paroî-Orientales, tre plus rarement dans la Ville; & moi, qui malgré ma 111. Partie. Philosophie, avois peine à digérer ce ton de maître, je pris le parti de ne sortir que bien armé, prêt à faire le coup de Sabre avec le premier Anglois qui me disputeroit le pas

III.

J'achevai, en Septembre, ce qui concernoit les Parses & la Traduction de leurs Livres, & me retirai à la Loge Françoise, pour faire les préparatifs d'un voyage que je méditois depuis long-tems, & qui avoit rapport aux Parses ainsi qu'aux Indous. Le développement des Antiquités de ce dernier Peuple formoit la seconde partie du plan que l'avois dessein de remplir. Je m'étois proposé, en quittant Ci-d.p.iij.vj. ma Patrie, de lui rapporter les Loix facrées de toute l'Asie. L'article des Parses étoit fini , & je me sentois assez de force pour commencer celui des Indous. Je fis donc chercher les quarre Vedes à Surate, à Brhanpour & à Ahmadabad, ne pouvant envoyer à Sadranpoura où l'on me dit que le Brahme Dehram les possedoit. Ces Ouvrages, à ce que croient les Brahmes, ont été composés par Khreschnou,

il y a environ quatre mille ans.

Tandis que mes amis agissoient de leur côté, & que mes émissaires s'informoient des lieux où l'on pourroit trouver ces Livres précieux, un Parfe envoyé par Manscherdji, vint sur la fin de Septembre, me les offrir de la part de quelques Brahmes qui n'osoient pas se faire connoître : j'acceptai l'offre. Mais quand il fut question de les montrer, le Parse prétexta des difficultés ; je fus même plusieurs jours sans le revoir. On prétendoit que Nana, Chef des Marates. avoit fait chercher les Brahmes pour les punir & empêcher le marché; Manscherdji intimidé ou seignant de l'être, ne voulut plus paroître Entremeteur immédiat: & il fallut que mon frere répondit de trois mille roupies, pour engager le

[1] Le 24 Juillet 1760, Fête de la Mecque. Le Nabab se rend à la Mosquée, En Arabic on y va la veille ; & le 24, il y a repas dans les familles.

Parfe en question à laisser ses Manuscrits à la Loge Françoise pendant un jour. Je regardois tout cela comme des tours du Voy AGE Parse qui vouloit rehausser le mérite de ses peines, ou du aux Indes Banian de la Loge, qui avoit dessein de nous dégoûter. Je IIIe, Partie. commençai néanmoins le marché. Le Parfe comptoit m'en impofer facilement, parce que je n'entendois pas le Samskretan. Je fis d'abord examiner par des Brahmes les Manuscrits qu'il me donna : je les montrai ensuite à des Sciouras. Ces deux Classes sont les premieres de celles qui partagent les Indous à Surate. On connoît affez les Brahmes, je vais dire un mot des Siouras.

Ces Prêtres Indous, nommés aussi Djettis, menent une vie qui a quelque chose de particulier. On en voit peu se marier. Ils sont vétus de blanc, ont la tête découverte, & portent leurs cheveux courts, comme les Abbés en France. Ils ont à la main un ballet pour nettoyer les endroits où ils s'asseyent, de peur d'écraser quelque insecte. Ils rejettent une partie des cérémonies que les Brahmes pratiquent, & généralement font moins habiles qu'eux dans la lecture des anciens Livres, quoiqu'ils aient aussi leurs Docteurs & leurs Ouvrages classiques [1]. Leur occupation principale est de courir les rues & les maisons, pour reciter fur les malades, fur les enfans, fur les femmes en travail, certaines prieres, qu'on leur paie en les nourrissant bien. Aussila plupart sont-ils charges d'embonpoint; ils ont même quelque chose d'éfronté dans le regard, & de lassif dans le maintien. Les maisons des Indous & des Indones leur font ouvertes en tout tems; & la Chronique scandaleuse rapporte à leur sujet des avantures dont on s'amuse à Surate comme ailleurs aux dépens des Intéressés.

Tandis que je suis sur le chapitre des Indous, je crois devoir dire un mot du Chef des Joguis qui fait sa résidence à quelque distance de Surare, dans un Jardin de palmiers

<sup>[1]</sup> Les Sciouras appellent le premier homme Rikaba Deva , & sa mere , Maro" Devi. Ces êtres ont été crées de Dieu dans le Alouha (le Nord de-Dehli ). Scion les Brahmes, Sed eft le nom de Dieu, & Kamata, celui du premier Dev créé de Dieu.

VOYAGE aux Indes Orientales . Ille. Partie.

& de cocotiers. Celui qui en 1760 avoit ce titre, étoit un gros homme, d'une affez belle phisionomie. Il étoit touiours nud comme la main, sans qu'on remarquar que la présence des femmes qui le servoient, lui fit la moindre impression.

La religion de ce Chef est le Lingam. Par le moyen de fes Joguis, qui sont répandus dans toute l'Asie, il a des correspondances jusqu'à l'extrémité de la Tartarie. Il se sert de ces especes de gueux qui n'ont pour-tout vétement que quelques loques qui leur couvrent la rête, pour faire un grand commerce de pierreries brutes: ceuxd'entr'eux qui font enriérement nuds, les cachent dans les tresses de leurs cheveux. Un Européen habile feroit avec ces gens-là des coups d'or ; & généralement, pour la sureté de la correspondance. & en particulier pour certains détails secrets, que des Envoyes ou des Patmars ne peuvent sçavoir, le Chef des Joguis. qui passe parmi ses Devots pour une sorte de Demi Dieu. mérite d'êrre cultivé.

Je reviens aux Vedes. Les Brahmes & les Sciouras de Surate, m'affurerent unanimement que les Manuscrits qu'on m'offioit, n'en étoient que les extraits; & même plufieurs Sciouras me dirent que les Akho Vedes, c'est-à-dire, les grands Vedes, étoient chacun de cent mille Beits, à grente deux lettres, le Beit. Le mot Sanitah, qui fignifie extrait, & qui étoit en marge, interprété par des Parses & par des Brahmes défintéresses & habiles dans le Samskretan, convainquit d'ignorance ou de mauvaise foi le Marchand des prétendus Vedes. D'ailleurs le prix qu'il vouloit de ces Extraits étoit trop déraisonnable pour que je m'en accomodasse. Je me contentai donc de cotter exactement le nombre des divisions & des subdivisions de ces Sanitalis [1], & d'en faire copier les premieres

Volume affez mal conditionné, de quarante-cinq feuillets longs, à huit lignes

<sup>[1]</sup> Je erois devoir donner ici la notice externe, si je puis m'exprimer ainsi, de ces Sanitahs des Vedes. Ce morceau fervira à guider dans leurs recherches les curioux qu'un goût pareil au mien pourra conduire aux Indes Ces Sanituhs sont divifés en Hads qui contiennent chacun plusieurs Kants ; ils se feuille tent de bas en haut, & non pas de droite à gauche, comme les Mil. Arabes & Perlans. Sanitah du Sam Veda.

& les denieres feuilles. Elles pouvoient m'être d'une grande utilité.

(2) a page ; avec des chiffres sur les mots, pour marquer combien de fois on doit en lisant les

Sanitah du Ridjou Veda (felon la prononciation des Sciouras,)

Djederdjou Veda, felon celle des Brahmes.

Cer Ouvrage eft comme divifé en deux parties; la premiere de 71 feuillets; la feconde, de 44cm tout 1:17 feuillets. Ce Volume elt bien écrit. Deflut & deffout les mous font de petities ligne et rouges transverfales ou perpendiculaires, qui indiquent quand il fant lever, baifet la main, la pottet à droite, à guache, crocher les doigts &c. en lifant ce Féat. La Prêrac compend deux feuillets & demit Ja premiere Partie; a D. Hady, a joint que la Geonde.

| 1º.Ha | d⇒3 ι Kants. | 1 80.H | -63 K | .] 15°.H | -65 K | .   22°.H. | -34 K | . 29 .H. | =60.K | 1360.H | m14 | ř |
|-------|--------------|--------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|-------|--------|-----|---|
| 2 °.  | 34           | 9°.    | 49    | 160,     | 66    | 23°.       | 65    | 10°.     | 2.2   | 37°.   | 11  |   |
| 3°.   | 63           | 100.   | 3.4   | 17°.     | 99    | 24°.       | 40    | 310.     | 11    | 38°.   | 18  |   |
| 4°.   | 37           | 110.   | 23    | 1 2°.    | 77    | 25°.       | 47    | 320.     | 16    | 39°.   | 13  |   |
| 5°.   | 43           | 11º.   | 117   | 19ª.     | 95    | 16°.       | 25    | 33°.     | 97    | 40°+   | 17  |   |
| 6°.   | 37           | 13°.   | 58    | 20°.     | 90    | 27°.       | 45    | 34°+     | 58    | 1      |     |   |
| 7°.   | 48           | 140.   | 31    | 214.     | 61    | 28°.       | 46    | 13 C°.   | 3.2   |        |     |   |

Sanitah de l'Atharvana Veda.

Manuscrit fort vieux, pourri, rongé, de 460 seuillets environ; avec des lignes rouges, comme au Sanitas précédent, mais moins fréquentes, & dont quelque-unes sont à côté des lettres. Je n'ai pû en compter ni les Hadas ni les Kanats, les s'euillets n'étant pas en ordre.

Autre Sanitah de l'Atharyana Veda, Volume affez vieux, de 90 feuillets; plus neuf autres fenillets ajoutés 3 avec des chiftres sur les mots, comme au Sam Veda.

| ye.Had | l=13 Kants | 1 6º.H | -23 K | . 11º.H | -11 K | . 1160.H | ,==1 K | . 11 .H 13 B               | . 3º.H. | -13 K. |
|--------|------------|--------|-------|---------|-------|----------|--------|----------------------------|---------|--------|
| 25.    | 2.2        | 7°-    | 14    | 12°.    |       | 17°.     | 14     | 12°. 9                     | 4°-     | 12     |
| 3°.    | 19         | 8°.    | . 14  | 13°     | 18    | 120.     | 19     | feuill. ajout.<br>1°.H.= 9 | 50.     | 14     |
| 4°.    | 19         | 9°-    | 10    | 14°.    | 16    | 19°.     | 18     | 1º.H.= 9                   | 6°.     | 10     |
| s°.    | 13         | to*.   | 23    | 1100    | 14    | 10°.     | 18     | 14. 7                      | 1       |        |

Sanitah du Raghou Veda.

Ouvrage en huit volumes: les deux premiers & les deux derniers un peu vieux; les quatre autres nouvellement & ptoprement écrits.

| 118 feuillers.<br>1.Had=17 Kan | 115 feuillets. | 3° vol. de 100f. avec des lig. au<br>commencement comme au 1°Vede.<br>1°.H24 K. | Quatriéme vol.<br>de 101 feuillets<br>1°, H.==33 K. |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1°. 13a=37 Kan                 | 3. 1°.H.=16.K. | 1°.H.—34 K.                                                                     | 1°, 11,                                             |
| 34. 35                         | 3°. 16         | 3°. 30                                                                          | 3°. 31                                              |
| 4°. 19                         | 30. 19         | 4. 19                                                                           | 4°. 36                                              |
| 5° 31                          | 60. 11         | 5°. 26                                                                          | 5°- 30                                              |
| 7° 37                          | 70. 25         | 7°. 27                                                                          | 7°. 31                                              |
| 49 46                          | 00 00          | 400 46                                                                          | 24. 44                                              |

VOYAGE aux Indes Orientales . Ille, Partie.

Ci-d. p. cccxy.

réfolu que j'étois d'aller à Benarès chercher & traduire les Vedes mêmes, qui sont comme le dépôt des Antiquités Indiennes.

En attendant que je pusse exécuter ce dessein, je sis copier les trois Dictionnaires Samkretans les plus estimés dans l'Inde, scavoir l'Amerkosch & le Viakkeren, Dictionnaires des Brahmes . & le Nammala ; Dictionnaire des Sciouras. Cette opération achevée, deux Mahométans devoient fous la dictée des Brahmes & des Sciouras, les traduire en ma présence en Persan moderne ; & de cette dernière Langue . je comptois les mettre en François [1].

Mais bientôt l'état de nos affaires ne me permit plus de tirer de mes Brahmes le parti que je m'en étois promis. On apprenoit de la Côte les nouvelles les plus triftes; & chez les Noirs, la confidération tient à la puissance & à l'opulence. Aufi l'Ouvrage commencé fous mes yeux, alloit-il fort lentement; & même, si je n'avois pas seu que le

|       | Cinquitme malume de | · Chilmandona de | Septiéme vol. de 122            | 1 00 mal J C          |
|-------|---------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|
|       | 114 feuillets.      | 101 feuillets.   | feuillets.<br>1°. Had=41 Kanes. | quelq.l.rou.a la fin. |
| и 19. | 16. 30              | 10. 40           | 14. 31                          | 1°. 14                |
|       | 程                   | 45. 6 33 10.5    | 4* 18                           | 4 31                  |
|       | 5°. 27              | 69. 38           | 6°. 32                          | 6*, 27                |
|       | 74. 33              | 70. 39           | 76. 30                          | 76. 35                |

On rencontre dans les Vedes quelques lettres différentes des caracteres Samekretans actuels. Lorsque les Indiens lifent ces Ouvrages, ils récitent de mémoire avant & après chaque Vede , une priere relative à ce Vede ; ce qui forme huit prieres que j'ai fait copiet.

[1] Le 18 Septembre No roug de Darab & du Kirman. Le 7 Octobre fin de l'Atibara, tems d'ouragans, pluies, vents &c. qui avoit Ci.d. p. cccxxviij. duré neuf jours. Le 18, No roug de Manscherdji. Le 23, naissance & mort de Mahomet. La Fête commence douze jours auparavant. Le Sayed & les antres grands Musulmans donnent des repas dont les mets ont été bénis dans le Masdjed . & l'on distribue au peuple du grain béni.

Les 1, 2 & 3 Novembre, pluie, vent violent du Sud. Le 4, beau tems. Le 5 au foir , préparatifs du Divali , premier jout de l'année des Gentils. Le 8 , Di-

vali : la Fete commence trois jours auparavant. mot, 4 .

commencement

commencement de l'Amerkosch contenoit la description du Voyage Lingam, peut-être m'eut-il été impossible de découvrir que mes Brahmes, qui ne vouloient pas dévoiler le fonds de leurs Mysteres, paraphrasoient & pallioient plûtôt qu'ils ne traduisoient.

Orientales . IIIe. Partie.

Ces détours que je ne pouvois que voir, sans être en état de les empêcher, me déterminerent à laisser mes Indous & mes Mahométans, copier quelques Ouvrages dont j'avois besoin, & à hâter le voyage que j'avois concerté. La Ville, depuis l'insulte des Cipayes Anglois, me servoit d'honnête prison ; & mon frere , pour se soustraire à la fureur des Noirs, animés par un ennemi que la neutralité empêchoit de se montrer, & auxquels d'ailleurs nos malheurs ôtoient l'espérance de revoir le Fez fa- Cid p.ccestim lem, comme on les en avoit flattés; mon frere étoit en quelque sorte obligé de se tenir renfermé dans sa Loge.

Je pris ce tems pour aller voir les Pagodes de Keneri & celles d'Elephante. Les dernieres sont plus connues , parce qu'elles sont dans une Isle peu éloignée de Bombaye. Quelques Voyageurs [1], ont parle des premiers, mais d'une maniere extrémement succinte, & sans faire mention

des Inscriptions.

Tome I.

Je partis de Surate le dix - huit Novembre 1760, fur les deux après midi, en palanquin, accompagné de quatre Cipayes & de mon Domestique ( ce qui avec les Beras, formoit un cortege de treize personnes), & muni de papier, d'une boussole, de pistolets, & de deux passeports, l'un du Nabab & l'autre des Marates.

A une demi-heure [2] de chemin de Surate, je m'arrêtai

[2] Les Beras en portant le Palanquin vont un pas force, duquel ils font à peu-près une lieue par heure.

aaa

<sup>[1]</sup> Linschot fait mention des quatre étages de Pagodes eteusées dans les montagnes de Salcette , & même de celle dont les Portugais firent une Eglife; il nomme Elephante Porij, ce qui revient à Galipouri, nom Indien de cette Isle. Hist. de la Navigat. de Linschot, trad. ft. 2°. édit. p. 83. Voy. aussi dans le Tom. I. des Voyages recueillis par Thevenot, les Antiquités de Perfepo-lis, p. 14. note ; Hamilton, Acc. of the East Ind. vol. 1 p. 179, 238; & le Voyage aux Indes de Henri Grofe. trad. fr. p. 83 &c. 104, 105.

aux Indes Orientales ,

au Tchoki d'Oudena, affermé par Nana au Chef Marate, VOYAGE résidant à Surate. Je passai ensuite le Nala du même nom, après lequel est une longue levée, pratiquée au III. Partie. milieu du chemin, qui pendant une partie de l'année est noyé par les pluies ou par les marées. A un quart d'heure de chemin de-là, est Oudena, Aldée peu considérable. Un quart d'heure plus loin, le Pays assez beau, plaines & jouaris des deux côtés à perte de vûe. A trois heures vingt minutes, la route Est; landes. A trois heures quarante minutes, le Bandra Kari; le Pays est couvert de palmistes qui fournissent Surate de Sour : la route Sud. A trois heures quarante-cinq minutes, grand étang; landes terminées par des terres cultivées. A l'Est paroît Bestan, petit endroit, dans un Pays plat, bien cultivé: la route toujours assez mauvaise jusqu'à Ladipour. Plus loin, à l'Ouest, on rencontre Ouan, petite Aldee, Au Sud-Est, le Pays est beau. A quatre heures trente minutes, plaines : à gauche, un puits nommé Schopdar. A quatre heures quarante-cinq minutes, ancienne Place du Tchoki qui étoit alors à Satchin ; le chemin coupé entre deux buttes; ensuite le Kari Miti, dont le lit est fort grand, & qui paroît venir de l'Est Sud-Est. A cinq heures dix minutes, la route toujours au Sud ; Satvalla, (c'est-àdire, les fept arbres ), puits & petit Kari dans le Sud Sud-Eft. A cing heures quarante-cing minutes, Satchin, avec puits & Kari : le Tchoki de cette Aldée dépend immédiatement de Nana. A une cosse de là, Kari; une demi-cosse plus loin, deuxieme Kari. A une cosse de ce Kari, est Ladipour, Aldée gardée par deux Tchokis de Nana. Il faisoit nuit . lorsque j'arrivai dans cet endroit; & mes gens eurent bien de la peine à y trouver du riz & des lentilles pour faire leur Kicheri. Je me contentai de quelques fruits & d'un verre de lait, & passai la nuit dans mon palanquin hors de l'Aldéc.

Nous partimes de Ladipout le 19, à cinq heures quarante-cing minutes du matin. A six heures trente minutes, grand Kari; les terres cultivées rendent le chemin difficile : la route Sud Sud-Est: puits, & chemin coupé. A sept heures. à l'Ouest, paroît l'Aldée de Panfra; & à l'Est, celle de

Bara: ensuite puits, mauvais chemin. A sept heures dix minutes, puits à gauche : ensuite landes ; beau chemin. La VOYAGE route toujours Sud Sud-Est. A sept heures vingt minutes, aux Indes beau Pays cultivé des deux côtés du chemin; puits au mi- Vienneus, lieu des champs, qui est prolongé par une citerne découverte, & dont les murs communiquent par deux arcades : un escalier conduit au bas de ce puits. A sept heures trente minutes. Aldée d'Assondar, avec un puits; Pays cultivé; les chemins mauvais. Cette Aldée est à une cosse & demie de Naucari.

Je quirtai Assondar à sept heures quarante minutes. A huit heures, mauvais chemin dans un fond; landes dont les herbes sont bonnes pour les bestiaux : arbrisseaux; la route toujours Sud Sud-Est. A huit heures dix minutes. grand Kari; à l'Est, arbres; landes à l'Ouest. A neuf heures, le Mogolke Kari, large, un peu profond, dont la direction est Est & Ouest, ainsi que celle de presque tous les Karis & Naddis de la Presqu'isle ; ensuite champs de tabac; fables, pâturages garnis de chevaux. A neuf heures quinze minutes, Nauçari, précédé d'un Kari, d'une plaine, & d'un Tchoki de Kederao, Gouverneur Marate de la Ville. A l'entrée de Nauçari, est une grande Pagode de Maha Deo (le Lingam); à gauche, on voit deux petits massifs ronds en forme de tour. Je ne sis pour lors que donner à mes gens le tems de se rafraîchir à Nauçari, remettant à m'y arrêter à mon retour.

Je partis de Nauçari à dix heures trente minutes. Au delà de cette Ville, plaines & vergers visités par les singes qui s'y promenent en troupes, & viennent quelquefois à Nauçari enlever des enfans. A dix heures quarante-cinq minutes, mauvais chemin, ruisseau. A onze heures, petit Kari, la route à Est. Bois de palmiers, cocotiers, tamariniers, au milieu desquels passe le chemin. A droite, jouaris; à gauche, fond de vase; ensuite plaine couverte de bestiaux. A onze heures quinze minutes, petit Kari: la route toujours à l'Est: Aldée de Celtins; ensuite étang

d'Ourde, dont l'eau est douce.

Cet endroit est à-peu-près à trois cosses de Naugari; je m'y arrêtai quelques momens, & en partis à midi quinze aaa ii

VOY AGE aux Indes Orientales . MIle. Partie.

minutes. Au-delà, landes, petit Kari. A midi trente minutes, toujours la route Est & landes. A midi quarante-cinq minutes, Kari & Aldée. A une heure, petit Kari, basfond, landes. A une heure dix minutes, mauvais chemindans des creux & des brouffailles. A une heure quinze minutes, petit Kari. A une heure trente minutes, beau Pays; cultivée; à gauche plaine. A une heure quarante-cinq minutes, la route Sud-Ouest; landes, grand étang. A trois heures quinze minutes, puits; Salege, petite Aldée; un peu plus loin . Naddi de Sombari , dont le cours est Est & Ouelt, le lit fort grand, fond de fable : c'est de cet endroit que viennent les figues & les mangues de Surare: Nana y a un Tchoki. A trois heures vingt-cinq minutes, plants de manguiers; plus loin, Kakoara. Depuis Nauçari, les Singes semblent assiéger la route. A trois heures trente minutes , mauvais pas ; fonds , chemin difficile le long du Naddi de Sombari : deux autres mauvais pas de suite; creux qui coupe le chemin. On quitte ensuire le bord du Naddi. Plus loin, étang de Gandivi; Takia Musulman d'Aboufaid. A trois heures quarante-cinq minutes, petit Kari-A quarre heures quinze minutes, étang, levée; Gandivi, groffe Aldée avec Bazar, dépendante de Damangi, Chef Cidpiceevij. Marate: Nana y a un Tchoki particulier, & les Mahomé-

rans des Massidjeds. Le Banian du Comptoir François de Surate m'avoit donné des Lettres pour son Correspondant de Gandivi ; cet Indien me mena à l'ancien Entrepôt de la Compagnie Francoise dans cette Ville. Je le trouvai à moitié ruiné & inhabité, & aimai micux aller coucher dans mon palan-

quin au pied d'un arbre hors de la Ville, près de quelques maisons de Tisserands.

Le 20 fur les deux heures du marin, je fus reveillé par des cris confus qui me firent tourner la rête du côté de l'Aldée. Le quartier près duquel j'étois, composé de maisons de bois & de paille, étoit en feu, & les flammes alloient gagner l'arbre qui me servoit de couvert. Mes secours auroient été inutiles; &, comme Étranger, j'étois plus exposé qu'aucun autre à être volé, & même massacré, dans l'obscurité de la

nuit par les Coureurs que le prétexte du secours répand par-tout dans de pareils accidens; je réveillai donc mes gens, Vor AGE & nous allames attendre le jour à quelque distance de-là, aux Indes fort heureux de n'avoir pas été arrêtés en chemin.

IIIe. Partie.

Je me mis en route sur les six heures, & passai à six heures dix minutes, le Kari de Gandivi, qui est fort grand, Au-delà, palmiers, cocotiers, landes. A fix heures trente minutes, Nala de Gandivi; beau chemin; arbres touffus: ensuite route qui paroît coupée entre des montagnes. Les landes regnent toujours avec les cocotiers & les palmiers. A fix heures quarante-cinq minutes, petit ruisseau d'eaudouce. A fept heures, petit étang; mauvais chemin dans un fond. A lept heures trente minutes, étang de Kakaora, avec l'Aldée de ce nom, suivie d'un puits. La route Est Sud-Est. Les terres cultivées : on voit sur la gauche quelques paillottes. A fept heures quarante-cinq minutes, le Pays toujours cultivé : la route Sud Sud-Est, A huit heures, chemin entre des vergers; champs pour les bestiaux; ensuite landes, descente entre de petites montagnes coupées ; Kari d'Ondas, large & un peu rapide, dont le cours est Est & Ouest : à l'Ouest , à trois cosses de Gandivi,l'Aldée d'Ondas qui s'étend en longueur ; le Tchoki est à Nana.

J'arrivai à Ondas à huit heures quarante-eing minutes. Mes gens s'y rafraîchirent, & nous partîmes à neuf heures trente minutes. La route Sud. Jusqu'à neuf heures einquante minures, le chemin dans les brouffailles, coupé entre des montagnes affez hautes : enfuite landes. Plus loin. le Naddi Karereka (c'est-à-dire, arrête-toi), d'eau-douce, un peu rapide, & dont le fond de roches & de mousse, est dangereux pour les chevaux. A dix heures dix minures. à gauche, on apperçoit à l'Est& au Sud-Est, les montagnes de Pannela qui sont à Nana. Belle route au milieu des landes : ensuite chemin mal marqué dans les foins. A dix heures vingt minutes, grand étang de Raola Dongri, montagne fort haute : ensuite mauvais chemin , haut & bas, au milieu des roseaux & des jouaris. A dix heures trente minutes, petit Kari de Raola Dongri : mauvais

aux Indes Orientales . IIIe. Partie.

chemin dans les broussailles. A dix heures quarante minutes, Olgaon, à l'Ouest : assez beau chemin dans les landes. A onze heures, puits, arbres. A onze heures vingt minutes, beau chemin, toujours dans les landes: ensuite la route entre deux fonds. A l'Est, grand étang

de Dongri, endroit dépendant du Marate Kederao, Gou-Gi-d.p.ccclauj verneur de Nauçari. A onze heures quarante-cinq minutes, route vers les montagnes qui commencent à paroître à l'Est. A midi, montagne à l'Est; c'est la premiere de la chaîne dont la montagne de Dongri fait partie. A midi cinq minutes, une petite montagne à l'Ouest. A midi trente minutes, Pays cultivé; petites montagnes. A midi quarante minutes, Naddi de Bam, à trois cosses de Varsal. Je m'y arrêtai un moment, & en partis à midi quarante-cinq minutes. A une heure, forêt d'arbres bas & touffus. A une heure quinze minutes les broussailles s'éclaireissent. A une heure trente minutes, petit Kari de Vilimora; la route Ouest Sud Ouest, roujours dans les bois. A une heure trente-six minutes, éclairci. A une heure quarante-fix minutes, étang à droite; ensuite petite cahute pour celui qui garde les Nelis. A deux heures, descente entre des montagnes; ensuite le Kari de Koley; à gauche, l'Aldée de Tchikley, à une cosse & demie de Varsal : la route Ouest Sud-Ouest.

Mes Beras se reposerent un moment. Parti à deux heures vingt-minutes, je me trouvai à deux heures trente minutes à la fin de la forêt; ensuite plaines, fonds, Pays cultivé. A trois heures, Naddi de Varsal, guéable dans quelques endroits, rapide & portant bartcaux. Au-delà est une grande plaine suivie d'un Kari formé à la nouvelle lune par le flux de la mer qui est à trois ou quatre cosses de-là. On rencontre, à l'entrée de Varsal, une assez jolie Pagode de Maha Deo; & à côré,un Tchoki de Nana. Varsal est à fix coffes & demie d'Ondas, & à cinq de Paori, qui est à trois cosses d'Odouari, éloigné de Daman environ de quatre coffee

Je restai assez long-tems sur le bord du Naddi; le rivage étoit couvert de Passagers. Il fallut attendre le batteau, & même user de quelque violence pour empêcher un

Parse de le remplir de chevaux; ce qui m'obligea de passer Voyage le refte du jour & la nuit à l'entrée de Varsal. Du côté du Naddi, cette Ville paroît comme au milieu d'une forêt de co- Orientales, cotiers & de bambous, & présente le plus beau paysage du Ille. Partie. monde. Son commerce consiste principalement en toiles & en bois de fandal; & la commodité du transport des marchandises, qui se fait par eau, le rend très florissant. La Pagode près de laquelle je m'arrêtai, retentit toute la nuit duchant monotone des Brahmes & du bruit de leurs instrumens. Cette Musique ne finit que sur les trois heures du matin.

Le 21, je partis de Varsal à six heures quarante-cinq minutes. Jusqu'à sept heures quinze minutes, assez beau chemin dans les landes; plaines : la route Sud-Eft, toujours à la vûc de Pannela. Enfuite mauvais chemin dans des fonds bourbeux & au milieu des foins. A fept heures vingt minutes, à l'Est, étang de Varsal; mauvais pas, fond. A sept heures trente minutes, à droite Kari de Banki un peu profond : ensuite terres labourées suivies de landes. A huit heures, mauvais chemin, ensuite terres labourées. A huit heures vingt minutes, mauvais chemin. bourbe, jouaris couverts d'eau. A huit heures trente minutes, plaine à la vûc de Pannela; à droite Massdjed, puits & maisons: la route à l'Est du Fort de Pannela, qui paroît flanque de quatorze bastions en forme de tours, & fermé de deux enceintes, dont la porte est à l'Est : il est gardé par les gens de Nana. Plus loin, six ou sept montagnes; enfuite grande plaine à l'Est. Les Ghâtes paroissent à l'Est dans un lointain très-reculé. Dergah de Mirza Sami. A neuf heures dix minutes, petit Kari, d'où l'on apperçoit Pahlri; près de-là, petite élévation formée des pierres que les Indous, en passant jettent sur le lieu où sont les cendres d'un de leurs Santons. A neuf heures quinze minutes, creux & eau. A neuf heures vingt eing minutes, grand Naddi de Palipor. dont le cours est Est & Ouest ; le fond de roches. La moitié de la largeur du lit dépend de Pannela ; l'autre, de Pahlri, qui est à une cosse & demie de-là. Le canon de Pannela porte à la rive ultérieure.

Je m'arrêtai sur le bord de ce Naddi, & en partis

à dix heures dix minutes. A dix heures quinze minutes. le Kari de Pahlri; ensuite fonds suivis de plaines. A dix Orientales , houres vingt minutes , mauvais fond. Un second à quelque 111. Partie. distance. A dix heures quarante-cinq minutes, petit Kari. A onze heures, Pahlri, gros endroit dépendant du Rajah d'Orjingue. Cêtte Ville a des fauxbourgs, & est fermée de portes, Le Palais du Rajah fait de briques & fort élevé, paroît à découvert du côté du Nord. Il est surmonté de deux Pavillons en forme de chiroles d'éléphant.

A onze heures deux minutes, ruisseau. A onze heures huit minutes, quelques maisons; Pays cultivé ; plaines : montagnes à l'Est fort éloignées. A midi trente minutes , Kari de Kotla, rapide; je m'y arrêtai un quart d'heure. A midi cinquante-une minutes, fonds plein d'eau. A midi cinquante-cinq minutes, petit Kari ; la terre cultivée fur les bords ; plaines. A une heure, vingt minutes, landes, mauvais chemin; à gauche, étang. À une heure trente minutes, l'Aldée de Parasnoa : le chemin toujours dans les Nelis; ensuite landes. A deux heures dix minutes, quelques maifons, landes. A deux heures trente minutes, beau chemin, planté de gros arbres; ensuite fonds, eau qui coule entre des montagnes coupées; au-delà, forêt de gros arbres, terres cultivées. La route sur le bord de la mer. Depuis Surate, les chemins extrêmement difficiles. A deux heures quarante-cinq minutes, Odouari sur le bord de la mer.

Ci-d.p.ecexxiy cccnxv.

Cette Aldée n'est habitée que par des Parses. On laisse à droite les maisons au milieu desquelles est le Derimher, qui renferme le Feu facré, nommé Behram. Cet édifice est convert d'un double toit, bordé d'un auvent ; & n'a pas , à l'extérieur, une forme différente de celle des autres maisons, A gauche du chemin, est un grand étang. Au-delà d'Odouari, la route cst le long de la mer; sur la gauche regnent de beaux vergers de cocotiers.

A trois heures trente minutes, Colek, Aldée qui est comme le haras des éléphants du Rajah d'Orjingue ; Kari du mê me nom portant batteau. Au-delà commence le Domaine de Daman, c'est-à-dire, des Portugais. A quatre heures, à gau-

ccclxxvii

che, maifons & plants de cocotiers. A quatre heures trente minutes, cau douce qui vient du Nord : on voit de là Da- VOYAGE man. A quatre heures cinquante minutes, plaines incul- Orientales tes: on réprend le bord de la mer; maisons de Maquois; Ille. Partie. deux Egliscs ruinées. Ensuite paroît le Petit Daman dont ·la Forteresse forme un exagone ; la porte est à l'Est ; les pointes Est & Nord sont flanquées de bastions : cette Forteresse étoit alors sans canons & en assez mauvais état. Comme il étoit trop tard pour me rendre au grand Daman, je passai la nuit dans l'Aldée attenante à la Forteresse du petit Daman.

Le lendemain, 22, je quittai cet endroit, & paffai sur les dix heures avec affez de peine & très lentement, dans une Almedine Portugaife, le Kari de Daman, qui est fort grand. Cette Ville, autrefois considérable, se sent de l'état foible & bas où font les Portugais dans l'Inde. Je n'eus pas la curiofité d'y entrer : il auroit fallu aller faluer le Gouverneur, ·m'arrêter peut-être du tems, & cela pour voir quelques Eglises de Moines, des Noirs en veste, sans bas ni chapeaux, & deux ou trois Fidalgues Portugais fumant la chiroute. Le bastion de Daman qui domine la mer, est garni de quatorze canons. Un peu plus loin que le Kari, est la Ville Noire, remplie de Maquois & de Banians qui font tout le commerce de cet endroit.

A une demi-cosse de Daman, cau douce sur le bord de la mer. Là finit le territoire de Daman, & commence celui. de Nana.

La route sur le bord de la mer. A une cosse de Daman, on voit la pointe de Nargol qui en est à fept cosses au Sud-Ouest. Toujours les montagnes à l'Est, de même que le fond de l'Anse que forme le bord de la mer. On passe le Kari de Tchouraonla : à l'Est sur les montagnes paroît la Forteresse d'Indergol qui est à Nana. Ici les cosses sont plus longues qu'au Nord de Daman.

Je quittai le Kari précédent à onze heures. Au delà, le bord de la mer forme une seconde Anse. A onze heures vingt minutes, Kari de Marob, sans Aldée: vis à-vis l'embouchure, arbres dans la mer, & banc de fable qui paroît au reflux; les Ghâtes à l'Est : le rivage est bordé d'arbres.

Tome I.

aux Indes

Je quittai le Kari de Marob à onze heures cinquante cinqu VOYAGE minutes. A midi trente minutes, cabanes de Pêcheurs. A midi cinquante minutes , ruisseau d'eau saumache , qui Orientales , coule Est & Ouest; à gauche tapis de verdure. De là à Nargol, trois cosses & demie.

Mes Beras s'arrêterent vingt-cinq minutes. A une heure trente minutes, Kari de Naroli, Aldée dépendante autrefois des Portugais. A deux heures quinze minutes, Aldée de Karsas : la route Sud. A trois heures quinze minutes. les montagnes paroissent aller du Nord-Ouest à l'Ouest. Arbrisseaux, nommés Kiouras, hauts de quatre pieds, qui portent des graines blanches , & une fleur dont les feuilles sont jaunes & blanches, longues & odoriférantes. On en fait une Escence, dont le Tola vaut une roupie un quart.

A trois heures trente minutes, cau douce; la route toujours Sud. A une demi-cosse de-là, Nargol. On peut arriver dans cette Aldée par une autre route que celle du bord de la mer, que mes gens avoient prise. Pour se rarafraîchir, & avoir un chemin plus ferme, mes Beras marchoient sur le sable mouillé, que la mer en se retirant laissoit libre. La réverbération des rayons du Soleil sur les flots de la mer qui battoient presque mon palanquin . me donna dans la tête : la foif augmenta le mal; nous nous arrêtâmes près de quelques Kiouras, & l'eau que j'y bus, me donna une petite colique accompagnée de fievre. Heureusement mon domestique connoissoit à Nargol un riche Parse chez qui il me conduisit. Cet homme se prêta à ma situation : je passai le reste de la journée & la nuit suivante dans sa Varangue; & quelques tasses thée, du repos & la diete me tirerent d'affaire.

ec. 22.

, Sadjam , premier Établissement des Parses dans le Guzarate, cit à trois cosses Sud-Est de Nargol. Cet endroit est actuellement peu considérable; à peine y voit-on quelques Parfes : ils sont tous descendus à Nargol. Si mes forces me l'avoient permis, je me scrois transporté dans cette Aldée: mais il n'étoit pas prudent de brusquer au commencement d'un voyage, tandis que la route m'annoncoit bien d'autres fatigues. Je me contentai donc des détails que me Voy AGE donna à ce sujet le Parse qui m'avoit reçu dans sa maison. aux Indes Je partis le 23, de Nargol à sept heures du matin : la Orientales.

route au miliau des cocotiers. Etang de Nargol, plants IIIe. Partie. de palmiers, suivis d'une grande plaine. A une cosse, le Kari de Nargol, allant Est & Ouest, que l'on passe en batteau : les montagnes vont du Nord-Est au Sud-Ouest : beau chemin.

Je quittai le Kari de Nargol à huit heures. A huit heures quinze minutes, petit Kari. A huit heures trente minutes, Oumergaon: le chemin passe par l'Aldée. A neuf

heures, petit ruisseau d'eau douce.

Mes Beras s'arrêterent sur le bord une demi heure. A neuf heures trente deux minutes, eau douce. A dix heures vingt minutes, l'Aldée de Deïer. A dix heures trente minutes, Kari de Gouvara & commencement du District du même lieu.

Je quittai ce Kari à dix heures quarante cinq minutes. A onze heures, l'Aldée de Djan, avec un Kari sans batteau. Je fus obligé d'attendre une heure que l'eau eût baissé, pour le passer à gué. Mes gens mangerent ensuite leur Kicheri, tandis que des ressentimens de fievre me tenoient sous un

arbre dans mon Palanquin.

Nous nous mîmes en route à trois heures après-midi. A trois heures vingt minutes, l'Aldée de Borli. A trois heures quarante-cinq minutes, le Pot, petit Kari. A quatre heures, l'Aldée d'Olouar. A quatre heures cinquante minutes, le Kari de Tchikla. A cinq heures trente minutes, on appercoit Dindou. Eau douce; plus loin, Narkott éloigné d'une cosse de Dindou. A six heures vingt minutes, l'Aldée de Kotombi. A fix heures quarante-cinq minutes, Dindou, endroit considérable, à douze cosses de Nargol. Du côté de l'Aldée, est un Fort quarré, consistant en quatre courtines flanquées de quatre bastions. Ce Fort commande le Kari; il venoit d'être réparé par les Marates qui avoient bien de la peine à protéger les habitans contre les courses des Pirates. Le bord du Kari est garni d'une espece de pasapet bas, long de cent toiles. Le Kari se passe en batteau. bbbij

muni de Lettres pour le Curé de Ponjser, qui étoit l'Al. dée de l'Isle de Salcette, la plus proche des Pagodes de Ke. VOT AGE neri.

Orientales ,

Je partis de Tarapour, le 25 à midi trente minutes. A l'Est, IIIe, Partie. belle pépiniere de cocotiers. A une heure quinze minutes, Kari de Tarapour; la route sur le bord de la mer. A une heure vingt-cing minutes, autre Kari; à l'Est, petit étang. A une heure cinquante-cinq minutes . Aldée de Tchikli. A deux heures trente minutes, Kari de Dopguer: l'Aldée est sur une montagne. A deux heures quarante-cinq minutes, Kari de Poplen, grande Aldée. A troisheures quinze minutes. Kari de Kalou, que l'on passe en batteau. Ce lieu est abondant en huîtres.

Au bord du Kari, sur le penchant de la montagne, est la cabane d'un Santon Indien, devant laquelle on voit plusieurs piliers de la forme indiquée dans la Pl. IV , no; III. A. Près de là on trouve un puits. L'Aldée est sur le

Kari, dans le fond.

A quatre heures trente minutes , Nadigan , Aldée affez longue; forêt de cocotiers; beaux arbres touffus. A cinq heures cinq minutes, eau douce : à cinq heures trente minuces, la route Sud-Est, droit dans les montagnes ; petit Kari de Sat parti, (c'elt-à-dire, fept Karis en un). A cinq heures quarante minutes, le grand Karide ce nom, fort large; banc de fable en forme d'Isle au milieu : mes Beras furent obligés de mettre le palanquin sur leur tête. A l'Est, montagnes fort hautes. Plus loin, fur une montagne, Fort de Nana avec un étang.

A une cosse de-là, Sirigam, Aldée considérable, à sept cosses de Tarapour. Plus loin est la Forteresse avec un Kari qui porte de petites Barques. Cette Forteresse est un quarré flanqué à chaque côté de trois bastions hauts & forts : la

porte cft au Nord.

Le 16, je partis de Sirigam à quatre heures du matin, parce que les habitans m'avoient paru trop curieux à monsujet, & que je craignois d'être retardé par de nouvelles enquêtes de la part du Commandant de la Forscrelle. A quatre heures cinquante minutes, Kari de Ma-

aux Indes Orientales . 111. Partie.

VOYAGE him, guéable A cinq heures trente minutes; l'Aldée de ce nom; petit Fort à l'Est de Mahim , formant un triangle flanque de deux bastions pentagones; l'un au Nord, le se-

cond à l'Est: une embrasure à chaque bastion.

Le Fort de Mahim est long & baigné en partie par les eaux du Kari qui est divisé en deux bras par une Langue de terre, dont la pointe répond au pied même du Fort. Le second bras du Kari se passe au batteau. Ce qu'on voit de la Forteresse sur la route est une espece de courtine basse, détruite, avec des bastions presque ruinés; & plus loin, une porte affez haute joignant la courtine au Sud. A droite du Fort de Mahim, sont des terres noyées,

A fix heures trente minutes, cotoyant le Kari, je rencontrai l'Aldée de Khelmi, avec un Fort commencé, dont les murs étoient déja haut de cinq à six pieds. Près de-là sont trois tours abandonnées. A fix heures quarante-cinq minutes, je passai entre ces tours où je vis un puits à roue avec un seau de cuir. Plus loin, sur le Kari, est un bastion quarré, ruiné; ensuite une Eglise détruite. Au-delà du Kari, est Dando. Dans le fond, montagnes, & route de Ponin, D'ici à Siri-

gam, fix coffes; & autant, d'ici à Agacim.

Ci-d.p.:exxvij

Je quittai Dando à huit heures : la route à l'Est. A huit heures quinze minutes, affez bel étang au Sud. A huit heutes trente minutes, la route toujours à l'Est; landes; ensuite Aldée de Gaongueraie; chemin pierreux A huit heures quarante-cinq minutes, Kari du même nom. A neuf heures, fonds bourbeux; eau douce; plaine, ruisscau d'eau douce al'Ouest. A neuf heures quinze minutes, la route Est Sud-Est; Aldée de Dongrin ; eau douce. A neuf heures trente minutes, la route entre les montagnes. A neuf heures cinquante minutes, étang. On voit au Nord, la Forteresse de Tchandori sur les Ghâtes; la route Sud.

Je quittai l'étang précédent à dix heures trente minutes. Jusqu'à onze heures cinq minutes, mauvais chemin dans des terres graffes, inondées; ensuite landes. A onze heures vingt minutes, cabanes de Marchands de Sour ; mau-

vais chemin entre des Djoueurs.

Le Djoueur est un arbrisseau sans seuilles, dont les bran-

ches sont vertes, & se partagent aux extrémités en bouquets Voyage de trois petites branches. Les premieres branches vont en diminuant jusqu'à la cime, & forment avec le corps de Orientales, l'arbre une espece de pyramide. Elles peuvent avoir un IIIe. Partie. pouce d'épaisseur, se cassent aisément & rendent une espece de lait aigre & cuifant.

A onze heures trente minutes, Gantora, à l'Est: la route au Sud. A l'Ouest, le Fort d'Arnal qui est à Nana.

On voit du bord du Naddi de Gantora, Bovamelangue, tombeau d'un Santon Musulman, élevé sur les Ghâtes, route de Ponin. Les dévôts y vont une fois l'an en pélerinage. Ce Monument est gardé par des Fakirs, & paroît de loin comme trois Forts. Les Indiens & les Musulmans, lorsqu'ils apperçoivent ce tombeau, récitent ce vers Maure .

Sonneké sedj roupeké palangue. dont la finale rime au nom du Tombeau, & qui signifie : le matelas ( du Fakir) est d'or, & son lit d'argent.

Il fallut attendre long-tems le batteau de passage, qui étoit de l'autre côté du Naddi, & nous mîmes plus d'une heure à le traverser. Mes gens s'arrêterent au delà pour se rafraîchir.

Parti à quatre heures trente minutes, je trouvai à quatre heures trente-quatre minutes, un Kari; la route Sud: enfuite mauvais chemin fur des levées faites de boue dans des quarrés de Jouari & des champs de Nelis remplis d'eau. A cinq heures, vingt minutes, Aldée de Mokam, suivie de chemins pareils. A cinq heures trente minutes, Agacim, Aldée assez considérable.

Je me mis en route le 27, à cinq heures & demie du matm, au coup de canon de Bombaie, marchant toujours dans les Jouaris. A six heures, étang à l'Ouest, & maisons à l'Est. A six heures dix minutes, à l'Est, Aldée de Kombari: beau chemin ; route Est un quart Sud. A six heures trente cind minutes, l'Aldée d'Outar. A fix heures quarante minutes, grand étang à l'Est. A six heures quarante cinq minutes, Sipaia; ensuite mauvais chemin, comme le 26, dans les Jouaris; levées, fonds bourbeux. A sept heures dix minutes,

Orientales .

119-116.

étang à l'Est; la route Sud ; mauvais chemin. A sept hou-VOYAGE res vingt-deux minutes, Vagoli, avec un Kari du même aux Indes nom; bel étang à l'Est; la route par l'Aldée; beau chemin Ille. Partie. entre des haies; Eglise détruite. A sept heures cinquante minutes. Nermol, à deux cosses de Bacim : deux étangs: Pagode de Nana, dédiée à Maha Deo (au Lingam).

> Mes gens se reposerent quelque tems dans l'Aldée; & nous partimes à huit heures trente-cinq minutes. A neuf heures dix minutes Gorkof (ou, Vaserkot ) Forteresse en terre, peu considérable, située sur une montagne, à l'Est, A neuf heures trente-cing minutes, Guiridji. A neuf heures quarante minutes, Vansli. A dix heures, Papri ; ensuite Bacim de Serra, à l'Est, à une cosse. A dix heures quinze

minutes, Bacim; le Fort à l'Est.

quarante canons en batterie.

Cette Ville, autrefois soumise aux Portugais, est maintenant entre les mains des Marates qui s'en emparerent il y a Foy, T. H. p. environ 35 ans (en 1740 felon M. Otter). Après Goa , je n'ai pas vu à cette Côte de Ville mieux fituée pour le commerce: PLIV. No. III elle est au commencement d'une Anse qui renferme plusieurs Isles, entr'autres celle de Salcette. La Forteresse a été bâtie par les Portugais, & seroit susceptible d'un belle désense entre des mains aguéries. C'est un exagone régulier. Les bastions sont à oreillons, & portent fieuf canons de face : ceux du milieu, ont les faces doubles. Le milieu de plusieurs courtines est encore défendu par un bastion quarré; & celle qui bat l'Anse, est protégée par un pâté en maçonnerie construit sur le bord du bassin. Des deux portes, l'une qui cft au Sud, oft ouverte; les Marates ont condamné celle du Sud-Ouest. Il peut y avoir maintenant, sur les bastions,

> En partant de Bacim, on laisse la Forteresse au Nord. & l'on a Salcette au Sud, au-delà du bassin; à l'Ouest, l'Isle de Daravi; les Ghâtes à l'Est, en terre ferme; au Sud Bud-Est, Tanin, Ville principale de Salcette, fituée sur le bord de l'Isle opposé aux Ghâtes. C'est par cette derniere Ville que les Marates, sous la conduite de Tchemenandji Apa, fecondé du Rajah de Pahlri, célebre dans cette contrée par son courage, ont commencé la conquête de Salcette. Le Chef

Ci d. p. ccxj. fuire delanote. p. cccbxxvi.

Marat

Marate qui commande dans cette Isle, réside ordinairement en terre ferme dans un petit Fort qui peut battre Tanin, & vient de tems en tems dans cette Ville.

Salcette par elle-même, sans parler de la proximité de IIIe. Partie, Bacim, méritoit bien de tenter la cupidité de Nana. La fertilité des terres répond à l'aspect sous lequel cette Isle se présente du côté de la mer. Elle a dix-huit cosses de long, de Gourbandel à Bandoura, & quatorze à quinze de large, de Tanin à Maroua. Elle est remplie de Villages presque tous Chrétiens, & rapporteroit en Nelis, pâturages &c. à un Peuple actif, plus de vingt-quatre laks de roupies par an. Depuis que les Marates s'en sont emparés, les Moines Portugais & les autres Prêtres blancs, se sont retires à Goa; les Curés Canarins occupent les débris des Couvents & des Eglises sous l'inspection d'un Vicaire-Général aussi Canarin, qui réside à Carlin : dans le Sud de l'Isse.

L'Isle de Daravi, située à l'Ouest de Salcette, a six cosses . de long, du Nord-Ouest au Sud Sud-Est. L'intérieur est inhabité : on voit sur la plus haute montagne une Eglise détruite. Les bords offrent plusieurs Aldées; comme, Dongrin ( qui donne encore son nom à l'Isle ) situé à lapointe oppoféc à Bacim; Outan, au milieu de la Côte, vis-à-vis Salcette; plus loin Gorie; puis Manora, à l'autre extrémité qui est séparée de Maroua par une passe (un canal ) qui conduit à Bombave. L'autre débouquement de Bombave qui est au Sud Sud-Est, entre Salcette & la terre ferme, est plus étroit & embarrassé de bas fonds. Au Nord Nord-Quest est celui de Surate, entre Bacim & Dongrin.

· Je fus obligé de passer le reste de la journée à Bacim, pour attendre le flux & faire chercher un Batelier qui voulût me conduire à l'Aldée la plus proche de Keneri. Mon embarras pendant cet intervalle fut de contenir mon équipage. Je perdis, malgré mes foins, un de mes Beras: mais quelques corbeilles de fruits que m'envoya le Commandant de la Forteresse, releverent mon autorité, & remirent l'ordre dans mon domestique. Je n'aurois pourtant pas voulu recevoir fouvent de ces fortes de présens, 

Tome I.

Voyageaux Indes Orientales .

qui, par le retour, m'auroient mis mal à l'aise. Je montai le 28, à une heure après midi, avec tout mon

monde, dans un batteau de passage, & quittai la terre IIIe, Partie, ferme à une heure dix minutes. A une heure vingt-cinq minutes, la route Est Sud-Est. A une heure quarante minutes. à l'Est; Bainel, Aldée de Salcerte, avec une espece de Fortin; un petit canal formé par l'cau de la mer, y con-

PLIV.III.B.

duit; l'Église est sur le bord de l'Isle. En deça, toujours fur le bord, est Gourbandel, endroit plus confidérable. On voit à l'Ouest un autre bras ou canal d'eau de mer, au-delà duquel est le chemin que suivent les Patmars de Bombaye. La route Est. A une heure cinquante minutes. Mourda: bras de mer qui y conduit. La route Sud entre Salcette & Daravi. A trois heures cinq minutes, vue des montagnes de Keneri.

Le batteau étoit entré dans un canal étroit, tel que celui qui conduit à Bainel; après avoir gouverné avec beaucoup de peine au milieu des jones, nous fûmes arrêtés par la terre, sans trop scavoir ou nous étions. Deux de mes gens allerent à la découverte, & me rapporterent qu'lekier n'étoit pas éloigné. Je fis débarquer mon palanquin . congédiai mes Maquois, & me rendis dans cette Aldée. où l'arrivai sur les quatre heures. Je traversai ensuite Monpefer, paffai par Paro, & me trouvai à Ponjfer, à cinq

heures cinq minutes.

Le bruit de mon cortege m'annonça au Curé du lieu. qui n'avoit jamais reçu de pareille vifite. Je vis en conféquence fortir d'un Couvent de Paulistes (de Jésuites) ruiné. un homme en robe-de-chambre, qui me reçut avec beau-

coup d'affabilité.

Il avoit été prévenu par une Lettre du Curé de Dindou. Après les premiers complimens, il me mena à fon, Eglife; & l'heure du souper arrivée, je partageai avec, lui le Cari pimenté & le poisson sumé qu'il m'avoit fait préparer comme un régal. Monfieur le Curé mangeoit avec ses doigts, comme les autres Noirs; ce qui ne me surpris pas. Mais je fus un peu étonné de le voir trouver mon eau-de-vie trop foible : sa boisson de préférence étoit de l'arak

distillée ; liqueur blanche, brulante, & qui n'a rien de . gracieux au gout. Nous mangions dans une salle hau- VOYAGE te, vaste, delabrée, garnie d'une planche posée sur oux sondes deux traiteaux , & de quelques bancs mal affurés. Mon III. Partie palanquin étoit à quelques pas de la dans une varangue qui donnoit sur l'entrée de la maison, & d'où je pouvois veiller mes gens, auxquels le bon Canarin, avoit fair avoir des provisions. Jusques-là tout alloit bien : seulement il falloit prendre garde, en me rendant à mon appartement, de tomber du premier étage en bas par les trous fréquens du parquet qui étoit rongé de vers, & dont les planches branloient depuis plusieurs années. Le fils d'un Noir, élevé dans une chetive paillotte, tenté presque de croire les Prêtres Européens d'une nature supérieure à la sienne, ne regarde qu'avec une forte d'admiration leurs habits, leurs meubles, leurs maisons, & se croit fort honore d'habiter des mâsures qui le rapprochent de ceux qui ont occupé ces mailons.

Pour ne pas perdre de tems, le lendemain de mon arrivée, le 19, je commençai mes courses littéraires. Le Curé de Poniser m'avoit parlé des Pagodes de Djegueseri sur la route de Tromba. Comme il y avoit peu de chose à y observer, je crus qu'une journée me suffiroit. Je partis donc en palanquin,à fept heures quinze minutes, de Ponjser, avecun guide, & traversai le petit pont de l'Aldée qui est soutenu par six arches assez bien faites, dont les piles sont renforcées,

comme en Europe d'avances, en maconnerie.

A fept heures quarante-cinq minutes, petit pont à deux arches; plus loin, Eglise détruite. A huit heures dix minutes, l'Aldée de Pari; puis landes & cocotiers jusqu'à un ruisseau qui roule des pierres & du gravier La route Sud, ensuite un peu Est, puis Sud-Ouest. A neuf heures, autre ruisseau. A neuf heures quinze minutes, troisieme ruisseau; fond de gravier : petite Pagode Neuve; bel étang : la route Sud Sud-Est. A neuf heures vingt minutes, Aldée de Gorgom : terres labourées ; ensuite landes : Pagode quarrée avec un dôme rond , nouvellement bâtie. A neuf heures trente minutes, petite Aldée de Maledjas; à

aux Indes Orientales, Ille Partie. Pt. IV. IV. A & B.

IV. A.

gauche, étang. Au-delà sont les Pagodes de Djegueseri, à-Voy AGE peu-près à trois cosses Sud, Est de Poniser.

Je traversai d'abord la grande Pagode (A), & la petite (B) qui est au bout. Rentrant ensuite par celle ci, c'està-dire, par le Nord, j'en tirai le plan dont voici l'expli-· cation.

(1) Est une porte quarrée, sur laquelle sont des bas-reliefs presqu'esfacés. On y distingue encore une espece de Roi allis, entouré de sa Cour. Sous son trône paroît une figure à six bras, assise. On voit deux Sphinxs sur les colonnes du coin de la façade : les colonnes font cannelées.

Le premier Divan (2) ou Vestibule, est large de six cannes [1], long de quatre, haut de deux. Le milieu (3) de la Pagode est large de cinq cannes. De chaque côté est un Divan à quatre colonnes. Les figures de la gauche (4), sont détruites. A droite (5), dans la niche du milieu (6), paroît Gonès à tête d'éléphant; & à la premiere niche (7), une femme, & en haut un enfant femblable à un Ange, qui semble voler vers elle. La longueur du Vestibule (8) : on y entre par l'ouverture (9), est de cinq cannes.

Revenant toujours du Nord au Sud par un passage dé-PL IV. couvert, où la montagne est comme coupée en deux, on entre dans la grande Pagode (A). Le bas relief du haut de la porte (1) est presque esfacé. On y voit encore un homme assis, qui a la main sur sa cuisse. Au dessus de cette porte est une chambre basse, espece de premier étage. L'escalier qui y conduisoit, est détruit : il n'en reste que le pilier (2). Les colonnes de la porte font quarrées : voyez le chapiteau dans la Pl. IV nº. IV. C.

Suit un Vestibule(3) de cinq cannes de long sur trois de large: des deux côtés, Divans(4) de deux cannes & demie de profondeur, cinq de large & trois de haut, sans figures. A chaque Di-

<sup>[1]</sup> Let Plans que présente cette Planche , sont principalement pour aider l'imigination. La distribution est exacte : mais je ne garantis pas absolument les dimenfions ; le plus für eft de confulter les Descriptions L'échelle ne regarde pas les vues, colonnes . Lingams &c. Elle n'eft que pour les Plansd'excavations, & leukment pour les not. IV, V, VI, & VIII.

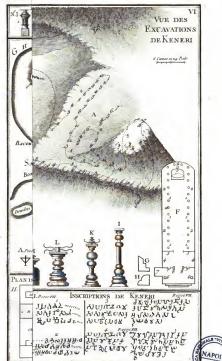

van, six colonnes, dont la partie inférieure (ou le pied-d'estal) VOYAGE longue d'une canne & demie, est quarrée: voyez le haut aux Indes dans la Pl. IV no. IV. D. En face, à la porte de l'excava- Orientales, tion du milieu, sont deux figures (5) ( une de chaque côté de la porte) gigantesques, debout, tenant à la main un bâton, & portant le Cordon de Brahme : chaque géant 2 un enfant à sa gauche. Dessus la porte, est un beau basrelief assez bien conservé, représentant un homme haut de trois pieds, assis, qui a sur la tête un bonnet de peau de bête. dont les deux oreilles font droites ou relevées ; & le haut en forme de perruque à boucles ou écailles, qui se rabat par derriere. A côté de cet homme, paroissent deux Vieillards, les mains étendues vers lui, ressemblant à des Ministres en présence de leur Roi, ou à des personnes qui prient. Le Roi & ses Ministres sont renfermés dans une espece d'Arcade garnie de fleurs, à droite & à gauche de laquelle sont des figures d'hommes & de femmes qui ont les mammelles nues, hautes de deux pieds.

L'excavation du milieu est large de quinze cannes, longue de dix, & a six colonnes en quarré qui forment quatre galeries (6), larges chacune de deux cannes. Au milieu est le Sanctuaire (7), Sans figures. Aux quatre portes qui sont Nord, Sud, Est & Ouest, les figures du bas sont détruites. On voit au milieu du Sanctuaire, un Autel quarré (8) d'une canne de haut, & de trois quarts de canne en quarré. Dessus

est le Lingam féminin \*.

A gauche de l'excavation du milieu, au coin, est un au- IV. E. tre portique (9) ( ou falle ) de deux cannes de large, au bout duquel on voit une chambre on citerne (10). A l'Est. est une petite chambre (11) dans laquelle est un Lingam, vis-à-vis du bœuf(11).

Du même côté (13), autre excavation commencée, & précédée d'une espece de cour (14), où le sommet de la

montagne est percé.

Le dernier vestibule (15) de la Pagode (A) ( ou le premier en entrant par le Sud), a deux cannes de long, fur fix de large. On voit sur la porte des bas-reliefs presque effacés, qui représentent des Divans ou chambres ; au haut, à gauche,

VOY AGE aun Indes Orientales, Ille, Parsie, la figure d'un homme assis; & à la porte(16), deux figures de taille gigantesque, presque détruires. A droite & à gauche de cette piece sont deux Divans (17) long d'une canne & demie de long, sur deux de large: les figures en sont estacées. A l'entrée, à droite (19), est une petite citerne.

Ces Pagodes ne présentent point d'Inscriptions. Elles sont creusées dans une montagne peu élevée, & percée par le haut dans plusieurs endroits. On descend quel-

ques marches (18) pour entrer dans la grande.

Paffant dans la Pagode (A), j'apperçus, dans un coin, une petire Statue de pierre, d'un pied de long, affèz brute, repréfentant un bœuf couché; l'animal étoit awce sa sonnette, & encore tout gras de l'huile des Sacrifices. Je propasi à mon domestique, qui etoit Parse, de le prendre: il le refusa. Un de mes Pions, bon Musulman, & moins Grupuloux, l'enleva, & le mit dans mon Palanquin. Nous comptions que personne ne nous avoit vus; mais au fortir de la Pagode, pluseurs Brahmes me suivirent, parlerent à mes gens; &, comme ils ne virent tien dans mon Palanquin qui pôt autorifer leurs soupçons, ils noserent pas redemander cet objet de leur culte. Je regagnai tranquillement Ponjser, charmé de pouvoir porter en Europe un Diou \* tiré d'une des plus celebres Pagodes de l'Inde. Voilà comme lacuriosté (fast colorer les actions criminelles,

\* Amon retour je l'ai donnt à M. le C. de Caylus.

De retour à Ponjier, avant que d'aller à Keneri, je voulus voir la Pagodo de Monpeler, Aldée par laquelle javois pafie, & qui est à deux tiers de coste au Nord-Ouest de Ponjier. Tandis que le Curé de ce dernier endroit prépaoit les vivres dont mes gens avoient besoin pour le voyage de Keneri, où je devois passer quelques jours, je me mis en route pour Monpeser, le 30, à la pointe du jour. A une demi-coste, je treouvai sur la droite, un ruisse au deua douce. Arrivé à Monpeser, je me mis sur-le-champ à examiner la Pagode qui forme une très grande excavation, dont on peut voir le plan dans la Planche IV.

Pl. IV. V.

(1) Est une pierre propre à recevoir une Inscription, & fur laquelle il y en avoit peut-être une autrefois. Elle est

en dehors, à gauche, au-dessus d'une petite eiterne comme aux Pagodes de Keneri, près de la fenêtre (2) : les VOYAGE Portugais y ont fait une petite Croix en relief. La falle aux Indes (3) a sept cannes de profondeur & douze de largeur. Au Ille, Parie, fond sont trois chambres, qui étoient peut-être autrefois des Divans : à & droite & à gauche de ces chambres, les caveaux (6) dans lesquels on entre par les trous (7). Les Portugais, qui faisoient leur École dans la Pagode, avoient bouché la porte du caveau de la droite, (6ª) pour que les enfans n'allassent pas dans ce lieu, qu'ils avoient rendu le réceptacle des immondices : elle est maintenant ouverte : mais on ne peut guere y entrer fans lumiere. Je donnai deux flambeaux à mes Pions. Il y avoit à craindre de rencontrer: dans ce caveau quelque tigre gîté. Ces animaux viennent fouvent dans les Aldées sur-tout en hiver, & le bruit couroit qu'ils avoient dévoré depuis peu des bœufs & un enfant. Je m'approchai de la porte ; mes Pions avoient le fabre nud ; je tenois le mien de la main droite, de la gauche un pistolet d'arçon à deux coups; & j'en tirai un, pour faire sortir les bêtes féroces. Au bruit du coup, redoublé par l'écho, mes Pions jettent leurs flambeaux; le reste de mes gens, qui ne m'escortoient que de loin, disparoît, & je me trouve seul dans les ténebres à l'entrée du caveau. Mon premier mouvement fut mêlé de colere & d'envie de rire. Il ne sortit rien : mes Pions se rassurerent, rallumerent leurs flambeaux, & je ne vis qu'un caveau affez large & humide.

Les Chrétiens du Pays, crédules & fertiles en histoires fabuleuses, autant pour le moins que les Indous, rapporrent qu'un Franciscain marcha dans ce lieu sept jours durant . & rencontra dans fon chemin un puits , dans lequel il descendit son Caffre avec une corde: celui-ci ne reparoiffant pas, le Francifcain effrayé revint sur ses pas, & sor-

tit du caveau.

Dans la chambre du coin (7), on voit fur le mur, en

haut un groupe d'enfans; & en bas, fix figures.

A gauche de la falle (3) est un Autel (9), dressé par les Portugais. A côté (10) figure gigantesque ; de deux cannes

de haur, qui a la main droite sur sa poitrine, & la tête cou-VOYAGE verte d'un bonnet dont le devant est relevé comme à celui des Grenadiers, ainsi que les oreilles qui sont à écailles. En Onentales, bas, à droite, paroissent trois semmes nues & debout; à gauche, trois autres figures humaines affifes; & au-deffus, une multitude de perits hommes debout, d'autres à cheval.

La falle (3) a fix colonnes dans la largeur, deux Divans (4,5,) avec deux colonnes à chaque Divan, & deux autres colonnes devant la porre du Sanctuaire ou chambre du fond (11) dans laquelle est un trou dans la terre (12): les figures du Divan (5) ont été couvertes de plâtre par les Portugais, qui ont aussi gâté les colonnes,

pour faire de ce lieu une Eglise.

Hors de la Salle, à gauche, est une petite Chambre (13) à deux colonnes, devant laquelle est un trou rond (14) creusé en terre, d'une canne de long, sur une demie canne de large. C'est l'ouverture d'une Citerne souterraine, que l'on dit aller jusqu'à la montagne de Keneri, qui en est à plus de trois cosses. Quand les eaux sont basses, on y voit un rang de colonnes long à-peu-près de dix cannes, qui a éré laisse pour empêcher le terrein d'enfoncer.

Au-dessus de la Pagode, sont les ruines du Couvent des

Franciscains,

A gauche, en dehors (15), est une excavation de sept cannes de large & de trois de profondeur, où l'on voit trois colonnes quarrées. Elle communique à la petite Chambre (13) par le trou (16) qui est un reste de porte basse presque bouché. On nomme ce lieu, les Ecuries. On peut voir, dans la Pl. IV, no. V, B, la forme du chapiteau des colonnes de Monpeler.

Les Brahmes prétendent qu'il est écrit dans leurs Annales, que les excavations de Djegueseri & de Monpeser, ainsi que celles de Keneri, sont l'ouvrage d'Alexandre le Grand : mais ils ne produisent pas ces Annales; & leur folie est d'attribuer à ce Prince ou aux Devs, ce qui leur paroît au-dessus des forces ordinaires de l'homme.

L'Église des Chrétiens de Monpeser està gauche de la Pagode. On y voit une Pierre Sépulchrale sur laquelle est une

Inscription

Inscription Portugaise de 1590. Les Marates, après avoir ruine cet Edifice, en ont transporte les bois à Tanin. A Vorage quelque distance de l'Église, est une espece d'Antre ( ou Orientales. de Citerne), dont l'eau, à ce que l'on prétend, rend Ille. Parme noirs les Blancs qui s'y baignent. Pure Fable, comme tout ce que l'on dit des autres citernes ; je ne pus vérifier le fait, parce qu'il n'y avoit pas alors d'eau dans ce trou.

Les Brahmes de cet endroit appellent Balbotes, les caracteres Samskretans; & Mourls, les lettres courantes: ils se servent encore de celles-ci pour écrire le Samskrétan.

Je fus de retour à Poniser, sur les dix heures: mes gens se reposerent quelques momens, empaqueterent leurs provisions & les miennes, qui consistoient on riz & en œufs; & je partis à onze heures pour Keneri (ce mot signific pelerinage), avec deux Guides que me donna le Curé de Poniscr.

La route Nord-Est. A onze heures vingt-cinq minutes, arbres, broussailles. A onze heures vingt-huit minutes, petit étang. A onze heures trente-deux minutes, petit fond, cau. A onze heures quarante-cinq minutes, commencement des montagnes; la route Nord un quart Est. A midi dix minutes, petite fondriere. A midi douze minutes, eau courante. A midi quarante minutes, eau, ainsi qu'à quarante cinq minutes. A midi cinquante-cinq minutes, seconde montagne ; pierres brûlées : Puits de Samatang , de trois quarts de canne de profondeur, creusé dans le roc au milieu du chemin, par les Brahmes des Pagodes, pour le soulagement des Pelerins. Il y a des Indiens qui débitent gravement qu'il communique à celui de Monpeser.

Ci-d. p.

A une heure quinze minutes, pied de la premiere mon- ecexexy. tagne des Pagodes. J'arrivai à une heure quarante-cinq minutes, aux Pagodes, qui sont à-peu-près à trois cosses Est de Ponifer.

Pour bien entendre la situation des Pagodes de Keneri, il faut d'abord se représenter la montagne, ou plûtôt les montagnes dans lesquelles elles sont creusées.

Ce sont comme trois montagnes de pierre, unies l'une à l'autre depuis la racine jusqu'aux deux tiers environ de leur Tome I.

aux Indes Orientales, IIIe. Partie.

hauteur; dont deux (A, B) font séparées par un grand en-VOYAGE foncement en précipice, qui, resserré à l'Ouest par les deux pointes respectives de ces montagnes, s'élargit du Sud-Ouest au Nord Est, & est rerminé, de l'Est au Nord Nord-Ouest, par la troisième montagne (C), qui unit les deux autres, formant dans le fond une espece de ceintre. Cette derniere montagne paroît taillée à pic ; elle est creusée en dessous : les deux premieres sont en talus. On va de l'une à l'autre à travers les ronces, de petits arbrisseaux, des ravines d'eau, des quartiers de rochers.

Aux trois quarts de l'enfoncement, on trouve les ruines de deux ponts (D), formés de quelques pierres longues, posées sur d'autres pierres placées de champ. Ces ponts servoient de communication aux deux montagnes à Pagodes; ils ont été détruits par les Portugais. Au-delà est un étang (E) d'eau croupie, qui s'étend jusque sous la montagne

(C) du ford.

Il n'v a à la montagne (B) qu'un rang ou étage d'excavations; la montagne (A) qui cst vis-à-vis, en présente jus-

qu'à quatre, placés en amphithéâtre.

Du sommet de la montagne (A), près d'un Pelouse (18) à degrés, taillée dans le roc, Tanin m'a paru à l'Est Nord-Est; Bacim, à l'Ouest Nord-Ouest; Bombaye, au Sud-Ouest: Poniser, au Nord-Ouest: Maroiia, à l'Ouest Nord-Ouest; Bandoura, au Sud-Ouest.

Les Montagnes qui partagent l'Isle de Salcette dans la longueur; vont du Nord Nord-Est, en tournant au Sud Sud-Est : celles .de Keneri vont du Sud à l'Ouest, par

l'Est & le Nord.

Après cette description générale, je passe aux Pagodes creulées dans ces montagnes. L'entrée du plus grand nombre étoit remplie d'herbages & de roseaux fort hauts, que les pluies avoient fait croitre. Il fallut y mettre le feu, pour me frayer un passage dans les caveaux les plus reculés. Quelquefois j'étois obligé de me faire descendre avec des cordes dans les creux pour lesquels il n'y avoit pas d'escaliers; ailleurs il falloit monter fur les épaules de mes Pions, pour escalader des pans de murailles détruites, & sauter de pierre en pierre à l'ardeur du Soleil fur des rochers glissans &

aux Ind-s

Orientales . Ille, Partie,

brûlans, où le moindre faux-pas m'exposoit à teindre de mon sang une lieue de roc en précipice. Mes gens ne jugerent pas à-propos de me suivre par-tout. Enfin à force de fatiques & de courfes, achevai la visite desPagodes de Keneri.

Des Monumens de cette nature mériteroient bien que les Anglois, qui sont pour ainsi-dire à la porte, envoyasfent une personne habile en lever les plans & dessiner toutes les figures qu'ils présentent. Un travail de cette nature, accompagné d'explications données par des Brahmes instruits. seroit certainement bien reçu en Europe. Pour moi, voyageant en tems de guerre, très-loin des Comptoirs François, & borné par le tems & par la dépense, je ne pus que répéter à Keneri ce que j'avois fait à Iloura. Mes loins se tournerent principalement du côté des Inscriptions. Elles sont au nombre de vingt-cinq, toutes gravées en creux fur la pierre. La grandeur des lettres n'est pas toujours la même : mesure commune, elles sont longues environ de deux pouces. De ces Inscriptions, vingt-deux sont dans les caracteres du no. VII. de la Pl. IV. il y en a une en caracteres Samskretans modernes, & deux en caracteres Mongous. Plusieurs Elem. Litter. étoient presqu'esfacées, les autres au moment de l'être. Me Mungal. regardant pour ainsi dire comme envoyé pour sauver d'une comment. Peruine totale des Monumens précieux, qui pourroient nous III. p 189. donner l'ancien Tamoul oul'ancien Samskretan, & des traits T.IV. p.189. importans de l'ancienne Histoire de l'Inde, je tâchai de les copier avec la plus grande exactitude, marquant soigneusement les lacunes & gatdant le nombre & proportionément la longueur des lignes. Après avoir porté l'attention jusqu'au scrupule, je fis une nouvelle revue des Pagodes, pour vérifier les Inscriptions.

Mon dessein étoit d'abord de les donner toutes dans cette Relation : mais sans parler des frais, toujours à ménager dans un Ouvrage de la nature de celui-ci, le tems nécessaire pour graver ces Inscriptions, eut trop retardé la publication du Zend-Avesta. (Les mêmes raisons m'ont obligé de supprimer les Cartes Géographiques ) : je me contente donc d'en présenter ici une, avec six lignes prises de deux autres : cela forme treize lignes qui renferment à-pou près le

VOY AGE aux Indes Orientales, Ille. Partie.

plus grand nombre des caracteres dans lesquels ces Inscriptions sont écrites. Je donnerai le reste dans un autre Ouvrage avec la traduction Hébraïque des Priviléges des Juiss de Cochin.

J'ai cru devoir ponctuer ma marche sur la Planche, pour que les curieux qui seront tentés de faire le même pélerinage, puissent plus aisément me suivre & me corriger.

Cetre exactitude, ennuyeuse pour cerrains Lecteurs, fournira peut être à d'autres le moyen d'évaluer le tems que l'on a dû mettre à ces Ouvrages; d'en fixer par-là l'époque, & de comparer la mesure de connoissances, le degré d'habileté que pouvoient avoir les Indiens, pris dans un tems très-éloigné, tel qu'est certainement celui de ces excavations; de le comparer avec ce que nous sçavons de plusseurs Peuples célebres, considérés dans une époque cortes pondante.

De même, ces détails de routes par collès, demie, quarts de cosse; par puits, arbres, ruisseaux, Villes, grandes & petites Aldées, terres enfriche ou cultivées, montagnes & rivieres, dirigées de tel ou tel côté; anses, rochers dans la mer, gissement des Côtes, changemens des embouchures de rivieres, direction des courants; ces détails peuvent mettre en état d'établir sur la population, sur la quantié de terre habitée, cultivée, une sorte de calcul entre les parties du Globe auxquels ils ont rapport, & les Royaumes de l'Europe les plus connus; ils peuvent aider à fixer le gissement général de la Terre, qui dépend de la position des montagnes & du cours des tivieres, combinés avec l'action moins sensible des mers.

Après ces réflexions préliminaires, je commence la defcription des excavations de Keneri. Sachant que celles de la montagne (B) étoient en moindre nombre, je voulus d'abord les vifiter, pour examiner ensuite à loisir celles de la montagne (A). J'allai en conséquence à l'excavation (8), où je laissai mon Palanquin avec plusieurs de mes gens, &c passai à l'autre montagne. (B)

1°. Grande excavation de neuf cannes de long & de six de large, consistant en plusieurs trous qui ont peu de hauteu 2°. Excavation où l'on voit d'abord un Divan ou Ves-

tibule, à deux colonnes. Au fond, est une Chambre sui-

vie d'un Sanctuaire, dans lequel paroît un homme assis, te- VOYAGE nant sa pagne : on appelle cet endroit, la Boutique; & cet homme, le Banian.

Orientales . IIIe. Partie.

3°. Vestibule profond d'une canne, avec deux fenêtres larges chacune d'une canne, suivi d'une Chambre de trois cannes & demie de large, sur deux de profondeur & une & demie de haut. Au fond, dans une efpece de Sanctuaire, sont trois figures d'hommes assis. Celle de la gauche est entre deux Ministres debout, qui tiennent un fouet. Sous les deux autres paroissent des hommes assis, ressemblans à des Ministres; & immédiatement fous celle du milieu, on voit deux petites figures d'hommes, qui tiennent le pilier fur lequel pose le siège ou trône de cette figure. A droite & à gauche des trois premieres, on en voit d'autres debout, tenant un cordon de leur main gauche qui est élevée. A l'entrée del'excavation à gauche, est un trou en terre, c'est-à-dire, en bas dans le rocher.

4º. Excavation de cinq cannes de large, deux & demie de profondeur; qui présente une Chambre détruite.

o. Vestibule de cinq cannes de large, cinq de long, deux de haut , suivi d'une chambre de cinq cannes en quarré, dont le mur au bas est garni d'une banquette à l'Est & au Nord. A gauche, Chambre de deux cannes en quarré avec une banquette à l'Ouest.

Au-dessus d'un trou ou d'une petite citerne où il y avoit sans doute autrefois de l'eau, estune Inscription assez bien conservée, sur une pierre qui a trois pieds & demi en quarré [1]. Cette Inscription est de douze lignes, dont les cin premieres sont plus écartées que les autres.

6°. Excavation dégradée, de quatre cannes en quarré.

7°. Excavation de quinze cannes de large, six de profondeur. Au fond six Chambres, chacune de deux cannes en quarré, excepté la troisieme qui a trois cannes de large, trois de long, & est suivie d'une autre Chambre de deux cannes en quarré. Trou en dehors, à gauche en entrant.

[1] Ce n'est pas une pierre ajoutée : mais on a formé dans le roc le modele d'une pierre à Inscription , qui semble appliquée fur le mur. Il en est de même des autre: pierres à Inferiptions dont je parlerai dans la fuite.

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe, Partie. 8°. Veltibule de cinq cannes de large, une & demie de profondeur, avec deux colonnes octogones dégradées; suivi d'une Chambre de cinq cannes de large, quatre de profondeur, garnie d'une banquette. Au fond elt une niche où l'on voit un homme allis, qui tient fa Pagne.

En-dehors, au-dessus du trou à l'eau, on voit une Infeription de buit lignes, fur une pierre haute de deux pieds, & large de deux & demi, dont il ne reste sur la largeur qu'un pied trois quarts. Les trois premieres lignes & la cinquieme sont assex entreres ; le reste presque fruste.

9°. Excavation à peu-près de même étendue, formant un Veftibule fuivi d'une Chambre, à droite de laquelle eft une autre chambre dont la potre est dans cette premiere. Au bout de celle-ci, est une autre Chambre de deux cannes en quarré. Petrie citerne en entrant en déhora.

Je gagnai ensuite les ruines (D) d'un des ponts qui joignoient autresois les deux montagnes; je m'approchai de l'étang (E); & revenant de-là à la montagne (A), je repris la visite des excavations.

Pl. IV.IV.B.

La plûpart ont une entrée femblable à celle des Pagodes de Djegueseri.

Premier étage, allant du Sud-Ouest au Nord-Est.

10. Vestibule de six cannes de large & de deux de profondeur. A droite en entrant, perite citerne. A gauche niche où parosissent deux femmes assisses, à ce qu'il me semble, & un ensant entr'elles, de bout, tenant sa Pagne. Le vestibule est suivi d'une chambre qui a cinq cannes en quarré. Au sond est un Sanctuaire en Divan, au milieu duquel est un Lingam \* d'une sorme particuliere. A droite

\*PLIP. PL quel est un Lingam \* d'une forme particuliere. A droite du Sanctuaire est une autre Chambre de deux cannes en quarré. L'excavation totale a une canne & demie de haut.

20. Vestibule de cinq cannes de large, une & demie de

profondeur, deux de haut, avec deux colonnes octogones. Au fond, Chambre de cinq cannes en quarré, à droite de laquelle, est une autre Chambre de trois cannes.

Infeription vis-à-vis la petite citerne, au dessus d'un autre trou de la largeur de la pierre de l'Infeription, e'est àdire de cinq pieds. Le haut de cette pierre est brisé. Elle . présente cinq lignes & demie, séparées par un intervalle VOYAGE

d'une ligne & demie, qui est suivi de cinq autres lignes. 3º. Excavation de huit cannes de large, cinq de pro- IIIs. Partie.

fondeur. On trouve en entrant, deux Chambres, dont une de trois cannes en quarré : celle du fond, d'une canne en quarré. Trois autres Chambres détruites.

Inscription de cinq à six lignes, sur une pierre de trois pieds de large, un & demi de haut. Elle est en dehors fur la perite citerne, & presque effacée; il n'en reste que les

dernieres lettres à droite de quatre lignes.

40. Vestibule de huit cannes de large, trois de profondeur : à gauche, trou sans eau. Le Vestibule est suivi d'une Chambre de six cannes de large, cinq de profondeur; à chaque coin de laquelle est une Chambre de deux cannes en quarré. Au fond, Divan à deux colonnes, dont le mur, en face de l'entrée, est chargé de figures. Aux deux extrémités de ce Divan, de chaque côté paroissent sur le mur, comme en regard, des hommes de bout, tenant leurs Pagnes. Cette piece est suivie d'une autre Chambre vuide, de deux cannes en quarré.

Suite du premier étage un peu plus élevée, allant dans l'Eft.

50. Excavation de quatre cannes de large, deux de profondeur, formant deux trous.

6°. Excavation d'une canne & demie de haut & en quarré: le Lingam \* (M) au milieu.

70. Excavation de fix cannes de large, cinq de profon-PI.IV.VIM deur : banquette à l'Est & à l'Ouest. A gauche , trois petites Chambres.

80. Chambre de deux cannes & demie en quarré: l'entrée simple.

90. Excavation dégradée, de quatre cannes de large, une de profondeur avec une banquette.

100. Vestibule sourcnu par quatre colonnes, formant deux arcades. A gauche, au bout du Vestibule, citerne pleine d'eau; à droite, est un homme assis, à côté duquel

aux Indes Orientales , Ille. Partie.

paroissent deux petits hommes, debout, qui tiennent de VOYAGE la main gauche un arbre dont le fruit ressemble à la pomme. En face, au fond du Vestibule, est un homme assis; & vis-à-vis lui, un autre homme debout, qui tient un arbrisseau, dont la fleur approchante à celle du Soleil, s'éleve à la hauteur de son oreille.

> Le Vestibule est suivi d'une Chambre large de six cannes, profonde de cinq. De chaque côté, est une autre piece

de deux cannes en quarré.

Au bout est un Sanctuaire en Divan, dans lequel, en face on voit un homme assis, qui tient sa Pane; ses Schoupdars font debout. Sur les murs des côtés, paroiffent neuf figures humaines affiles, dont une est accompagnée de deux Schoupdars qui portent des bonnets de poil, façonnés en écailles. Cette figure a derriere la tête un condé \* rond plat & ouvragé , qui lui tient les cheveux.

V1. R.

## Deuxieme étage, allant de l'Est à l'Ouest Sud-Ouest.

10. Divan à deux colonnes, de quatre cannes de large, une & demie de profondeur. Ensuite Chambre de quatre cannes en quarre. A gauche, autre chambre d'une canne & demie en quarré.

20. Divan sans colonnes, suivi d'une Chambre de cinq cannes en quarré. A gauche de cette Chambre, sont deux petites chambres de deux cannes, & à dreite, un Divan. On voit, dans cette excavation, plusieurs figures d'hommes debout & assis; entr'autres un bas-relief qui représente nn homme affis, avec ses deux Schoupdars. Sous cet homme, sont deux hommes qui tiennent le pilier \* qui porte

V1. P. ion fiege.

PL IV.

Grande Inscription à l'entrée, sur une pierre large de cinq pieds, & haute de trois. Le haut, c'est-à-dire, le quart de la pierre est brisé. L'Inscription est de onze lignes, dont sept sont en gros caracteres & quatre en caracteres plus menus.

30. Simples trous creusés; petite citerne; Chambre détruite : le tout de quatre cannes en quarré.

40. Divan à deux colonnes (une détruite), de quatre cannes de large, trois de profondeur, aux deux extrêmités duquel

quel sont deux chambres, l'une à droite, l'autre à gauche. VOYAGE On entre ensuite dans une grande piece de quatre cannes en aux Indes quarré; dans laquelle rend une Chambre qui est à gauche. Orientales, Au fond est le Sanctuaire où l'on voit, en face de l'entrée, un homme affis; & fur le mur, à droite, deux figures d'hommes assis, l'une au-dessus de l'autre.

50. Divan de six cannes de large, avec trois colonnes presque détruites, dont le fût est cannelé. Au-dessus du chapiteau, sont quatre tigres, derriere lesquels paroît un enfant assis. Aux deux extrémités du Divan, on voit des hommes assis, accompagnés chacun de deux Schoupdars ou Ministres, dont l'un tient un fouet, l'autre un arbrisseau affez haut.

Suivent deux grandes Chambres de quatre cannes en quarré; avec une petite a gauche de chaque Chambre. Au milieu de la seconde Chambre, est une niche; & hors de la niche, une Statue d'homme (ou de femme ) assis, avec un bonnet pointu en forme de mitre, qui a les jambes croifées comme les Tailleurs', & la poirrine garnie de bijoux. Cette figure est assez bien faite.

60. Excavation pareille à la précédente, seulement plus petite d'une canne. Au fond'est une niche avec une petite figure.

7º. Entrée de cinq cannes de large, avec une Chambre de chaque côté, à deux colonnes. Suit une piece de quatre cannes en quarré, dans laquelle sont trois Divans ( un en face, un à chaque côté ) à deux colonnes, de deux cannes de large : l'excavation est en tout de onze pieces.

80. Excavation dégradée, de cinq cannes en quarré, présentant deux Chambres. Petite citerne pleine d'eau. 90. Pareille Excavation, dégradée.

Suite du second étage; un peu plus élevée, allant au Sud.

100. Pareille Excavation, plus perite d'une demi canne; dégradée. Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales . Ille Partie. Ci-d. p.cccc.

110. Excavation pareille à la précédente, de deux Chambres, avec deux colonnes à l'entrée.

Inscription qui présente le reste de six lignes, sur une pierre

haute de deux pieds, large de trois. 120. Excavation plus grande d'une canne, avec deux co-

lonnes. Inscription de neuf lignes , bien conservée , sur une pierre

large de trois pieds & demi, haute de deux, 130. Pareille Excavation, située presque au-dessus de l'excavation (8) ci-ap. p cccevij; avec une Chambre de

plus, à l'entrée, à droite.

Inscription de quatre lignes , presqu'effacée , sur une pierre d'un pied de haut, cinq de large, vis-à-vis l'eau, audessus de l'entrée, à droite de la Chambre qui est à l'entrée à droite.

140. Vestibule de six cannes & demie de large, une &

demie de long; avec six colonnes. Dans ce Vestibule, à l'entrée à droite, on voit un homme de bout, tenant une Gap.p. coca espece de pomme \*, & un arbrisseau dont la fleur s'éleve à la hauteur de son oreille; & à côté de lui, deux femmes debout. Il y a dans ce Vestibule, cent cinquante-sept figures, dont dix-sept grandes, assises. Le bonnet\* des femmes paroît

être à màilles avec des aigrettes au milieu. Le Condé de l'homme est aussi à mailles, il a au front une espece d'aigret-\* Ibid. s. te\* à laquelle tient son bonnet qui pend ensuite par derrière, & dont les oreilles font relevées.

> Après le Vestibule, est une Chambre de sept cannes & demie en quarré, autour de laquelle, en dedans, regne une banquette : le mur est chargé de figures jusqu'au plancher. Les gens du Pays appellent cette excavation l'École, à cause de cette quantité de personnages : mais il paroît que c'est une suite de Princes. Ils sont assis: à côté de chaque Prince sont deux Ministres ou Schoupdars debout, l'un le fouet levé, l'autre tenant de la main gauche un arbriffeau parcil à celui du Vestibule. On compte cent figures sur chacun des trois muss, ce qui fait trois cents. Je crois que ce sont vingt Rois Indiens avec leur Dorbar.

> L'excavation renferme encore quatre Chambres, deux de chaque côté, sans figures.

150. Petite excavation de quatre cannes en quarré, consistant en deux Chambres.

16°. Excavation de cinq cannes en quarré, qui comprend trois Chambres; dégradée.

VOYAGE
aux Indes
Orientales,
UIc. Parties

Troisiéme étage, montant du Sud-Ouest à l'Est.

10. Pareille Excavation, de trois Chambres.

Inscription de cinq lignes, fort esfacée, sur une pierre d'un pied de haut, deux pieds & demi de large.

Suite du troisiéme étage, un peu plus élevée.

20. Pareille Excavation , de deux Chambres, Citerne séche ainsi que la plûpart de celles des Pagodes d'en haut.

Inscription de sept lignes, fort effacée.

30. Pareille Excavation, de deux Chambres. Inscription de sept lignes sur une pierre brisée, large detrois pieds deux pouces, haute de trois pieds.

40. Pareille excavation, avec deux colonnes.

o. Pareille excavation.

60. Vestibule de cinq cannes de large, une un quart de profondeur, avec six colonnes. Au bout de cette piece à gauche, on voit un homme assi, & à côté de lui, deux Schoupdars. Suit une Chambre de quatre cannes en quarré. Dans celle du sond, est un homme assis.

Quatriéme étage, allant du Sud, en tournant, à l'Est.

10. Pareille Excavation de trois Chambres, avec fix colonnes.

Inscription de onze lignes, sur une pierre brisée, large de deux pieds & demi, & haute de trois, qui est au-dessus de l'eau, en dehors.

20. Excavation dégradée, de trois cannes en quarré, avec deux colonnes.

30. Un peu plus bas, excavation de deux cannes ea quarré.

40. Pareille excavation,

**VOY** AGE aux Indes III. Parties

Deux Inscriptions ; l'une de trois lignes , sur une pierre large de deux pieds & demi, & au-dessus du trou à l'eau. Orientales, en dedans de l'excavation; l'autre d'une ligne plus longue, fur la porte en entrant.

50. Un peu plus haut, pareille excavation, confiftant en une Chambre bien conservée.

60. Excavation de même étendue, de deux petites Chambres.

Inscription de deux lignes, sur le mur, en face.

7º. Divan de quatre cannes de large, une de profondeur, avec deux colonnes; suivi d'une grande Chambre. Autre Chambre à gauche; au fond est un Sanctuaire à colonnes, détruit.

Je revins de-là sur mes pas , pour achever cet étage que j'avois pris à la hauteur de la sixieme excavation du troisieme étage.

## Même étage descendant au Sud.

80. Excavation pareille à la précédente, on y monte par trois degrés. Au bas, à l'entrée, à droite, font deux Chambres. Au fond, grande piece quarrée, à gauche de laquelle est une petite Chambre.

90. Pareille excavation. Au Vestibule figures presque

détruites, semblables à celle de la page ceccij.

100. Excavation de trois cannes en quarré : dégradée.

11°. Vestibule à deux colonnes, large de trois cannes & demie, profond d'une & demie; avec les mêmes figures que ci-d. page ccccij. Suit une Chambre avec les mêmes figures, dont une à droite, debout entre deux femmes, tient l'arbrisseau déja mentionné. A droite, sont deux autres Chambres, dont les portes donnent dans la précédente. Dans celle du fond, au milieu, la figure manque: il ne reste que les deux Schoupdars.

Deux inscriptions qui paroissent récentes, chacune de douze lignes perpendiculaires; gravées peu profondément, & en caracteres Mougous, fur deux pilliers qui font partie des murs ; l'une haute d'un pied , l'autre large & haute de

quinze pouces.

\* 110. Divan à deux colonnes; à droite, figures détruites; point de figures , à gauche. Ensuite salle de trois cannes VOYAGE en quarré; figures comme à la page ceccij. Dans le Sanc- aux Indes tuaire, on en voit une assife, accompagnée de deux Schoupdars. L'excavation a quatre cannes en quarré.

Dans le mur qui sépare la salle du Sanctuaire, est un trou , par lequel les Brahmes, à ce que l'on prétend, faisoient passer les femmes qui refusoient d'avouer les crimes dont elles étoient accusées. Lorsqu'elles étoient coupables, elles restoient au milieu, sans pouvoir passer. Ce trou peut avoir dix pouces de diametre en tout sens.

130. Pareille excavation fans figures, avec une petite

citerne.

Inscription de neuf lignes, fort effacée, au-dessus de la eiterne, sur une pierre haute de deux pieds & demi, large

140. Excavation de trois cannes en quarré, avec une

colonne.

170. Sur le sommet de la montagne, sont deux citernes de deux cannes de long, une & demie de large, une demie de profondeur, creusées dans le roc vif, qui est noir & à grain.

180. Plus bas, Pelouse à degrés, où les Brahmes prenoient

Je descendis de-là au premier étage des excavations, & remontai par l'Ouest, à l'endroit où j'avois laisse mon Palanquin.

## Premier étage, allant du Sud à l'Ouest Nord-Ouest.

10. Excavation de dix cannes à-peu près de haut & de profondeur, & de six de large, avec un étage qui consiste en de simples fenêtres, sans Chambres, ni escalier qui y conduife. En bas aux deux coins, sont des trous; au fond, trois chambres obscures. A l'entrée de l'excavation, on voit deux colonnes \* hautes, de deux cannes & demie , Th. · fur une moins un cinquieme, de diametre. On nomme cet endroit la prison.

VOYAGE aux Indes Orientales , Ille. Partie. V4 L. M.

20. Excavation de douze cannes de long, sept de large, deux de haut. Deux chambres au fond, en face, dans lefquelles regne une banquette qui en fait le tour. A l'entrée, deux Lingams \* de nouvello forme. On voit autour les mêmes figures que ci-d. page ccexevij, ccccij.

30. Grande excavation à laquelle on monte par trois degrés: La partic la plus confidérable est terminée en voûte, & longue de dix-neuf cannes, large de sept & haute de huit. Les Jésuites Portugais avoient fait de cette excavation, une PLIV. VI.F. Eglise; & elle porte encore ce nom. On compte sur la longueur, quatorze colonnes (1), léparées du mur par le passage(2). Au bout est le Lingam (3), sans le chapiteau de celui de la page coexcix. On voit sur le chapiteau des deux premieres colonnes en entrant, des tigres; & fur ceux des autres colonnes, quatre éléphans avec leurs cornars, placés l'un à la file de l'autre, & formant chacun une face; ou pour une face, deux petits éléphans qui faluent de la trompe le Lingam, placé au milieu d'eux. Six colonnes de cette forme \*-

> Le portique peut avoir trois cannes & demie de profondeur. Aux deux extrémités (4), on voit deux figures de quatre cannes de haut, représentant deux hommes qui tiennent leur Pagne de la main gauche. Au-dessus de ces figures, est un ceintre garni de fleurs & d'hommes jettés en forme d'Anges : les colonnes de ces ceintres sont cannélées à côtes. Près du ceintre, figures, comme ci-d. page ccccii. En face (5) font huit grandes figures, quatre d'hommes & quatre de femmes; deux hommes & deux femmes de chaque côté : leur bonnet, comme ci-devant page ccccij.

> de chaque côté; les autres unies : les fûts à six faces.

L'entrée de cette excavation est découverte: là s'élevent deux colonnes (6) de six cannes de haut. On voit sur celle qui est à droite, une roue à moudre renversée : c'est ce que les gens du Pays appellent, une famille qui pile ( ou qui broye) du riz.

A gauche (7) est une chambre où l'on voit, sur le mur.

des hommes debout & assis, comme ci-devant page ccexcvij. Cette premiere partie de l'excavation communique encore au portique par les fenêtres (9).

Voy. le Plan.

Deux Inscriptions sur les piliers (8) \*; la premiere (G) VOYAGE de 23 lignes, la seconde (H) de 11. Ces piliers sont brifés; il n'en reste que ce qui paroît dans la Planche. Le haut de celui de la gauche (H) manque: la pierre de l'Inscripsion a une canne de haut, sur trois quarts de canne de large.

40. Petite Chambre en niche. Dedans est le Lingam\*, VII. 1. 1. 0 avec les figures ordinaires, ci-devant page cocxcvij. A gay- Ci-d.p.ccx.v.

che, paroissent des Schoupdars.

50. Montant plus haut on rencontre une excavation d'une VI. K. canne en quarre, où sont deux figures qui tiennent du feu:le feu est brile. En face, est une grande citerne à deux ouvertures.

Inscription de deux longues lignes, sur une pierre bri-

sée, au-dessous des deux trous de la citerne.

60. En descendant, excavation de cinq cannes de large, deux & demie de profondeur, consistant en deux Chambres.

Inscription de sept lignes, qui paroît gravée comme sur deux Planches séparées, au-dessus d'une citerne à deux

ouvertures, qui est à gauche en entrant.

7º. Excavation de cinq ouvertures ou fenêtres, avec trois Chambres, prenant en tout cinq cannes de large sur trois & demie de profondeur.

Traces d'une Inscription de deux lignes, sur les quatre

ouvertures de la citerne.

8º. Grande excavation qui jusqu'aux Chambres du fond & de la gauche a quinze cannes de large, & fix de long. On Voy. le Plan. nomme cet endroit l'Ecurie. La quatrieme des Chambres du fond(1) (qui font au nombre de fix ) est le Sanctuaire (2 à au fond duquel on voit un homme affis, avec deux Schoupdars : & des deux côtés, d'autres figures comme ci-d. p. cccxcvij.

Dans la salle du milieu, à gauche (5) sont les portes de quatre chambres (3): à droite, Divan à quatre colonnes (4). Le milieu de l'excavation a cinq colonnes de face. L'entree est une galerie soutenue en devant par huit colonnes. qui unies par des massifs ne laissent que trois Ouvertures. A gauche de cette galerie est une petite piece (6) où l'on voit trois hommes assis, entourés de leurs Schoupdars, comme à la p. cccxcvij.

Grande Infeription de dix - huit lignes ( dans les

Orientales . IIIe. Partie.

av. dern. lig.

Pl. IV

VOY AGE

aux Indes

Orientales,

Ille, Partie.

caracteres du no. VII. de la Pl. IV, mais plus menus) à gauche en dehors, au-dessus de la citerne (7), sur une pierre large d'une canne un quart, & haute d'une canne.

Sur le fronton, en dehors, on voit une autre Inscription de six lignes, en caracteres Samskretans modernes, qui pro-

longe toute la largeur de l'excavation.

Je n'ai point trouvé de Brahmes qui aient pu lire les vincel-deux Inferiptions de Keneri; qui font dans les carac-teres de celle de la Pl.IV, nº. VII; ni l'Infeription en lettres Mongoues. Pour celle dont je viens de parler, comme elle elt en ancien Samskretan, il ne m'a été pas été possible d'en avoir la Traduction.

Je termine cette Description par la Relation du Voyage que pusques membres du Confeil de Bombaye firent à Keneri quesque tems après moi : elle m² eté donnée par un de ceux qui étoient de ce voyage. On pourra, en la lisant, juger de la maniere dont des Voyageurs différens voient les mêmes objets.

"(1) Dimanche, 18 Décembre 1760, nous partîmes

» [1] Sunday 18 Décembre 1760, at day break, this morning, we set out for " the caves, and after travelling about a miles were obliged to difmount, on acso count of the badness of the road. We partly walked, and partly clambered 4 miw les , and then came tho the entrance of an arched cave 50 feet high, ornamented with 32 pillars, each 27 feet high and 8 1 round from the middle to the bale : » from te top so the middle they were cut into octogons. The length of this scaw was & feet and at wide from pillar to pillar. At the upper and is a very large pillar, round at top, 50 feet in circumference at the bale. By the flowers \* &c. ftrewed round this pillar, the Marattas pay their adorations here. You en-ter this cave by a Portico 36 feet long and 15 wide, at each end of which are so two figures 20 feet high, having over their left shoulder a 200e which rea-ches to their ancies; otherwise they are naked. Round this Pertico are several " Imall figures, representing, as is supposed, their Idols of Worship. We lefe " this cave, and after passing several others cut into small square rooms, and a climbing over very difficult parts of the rock, entered à kind of Verande 75 = feet long and 11 wide supported by 9 pillars: of on end it a small Pagoda.

Then you enter a Hall 63 feet by 13 1 and 9 feet high. Within this are
10 small appartements, scemingly defigned for lodging scoms 5this are nearly so cur out 11 feet by 6. In the Veranda before this Hall, among many others the » following names remain perfect. W. Aiflabie E. Baker 1708. John Hanmer 10 1697 & J. Courtney. There is also Anno, but the furname is mouldered away. 30 Here-most of our Companions left their pames for Posterity to Wonder at, A-" bout every cave are great numbers of small Tanks, neatly cut out of the rock; » le matin

» le matin, à la pointe de jour, pour aller voir les Caver-" nes; & après avoir fait environ deux milles; nous fû- VOYAGE " mes obligés de mettre pied à terre, à cause des mauvais aux Indes " chemins. Nous fimes ensuite, partie en marchant, par- Orientales, » tie en grimpant, l'espace de quatre milles : après quoi, " nous nous trouvâmes à l'entrée d'une Caverne voutée, Cid. p. eccevji » haute de cinquante pieds, ornée de trente-deux piliers, " hauts chacun de vingt-sept pieds, & de huit trois quarts » de circonférence. Depuis le milieu jusqu'à la base, ces " piliers font ronds; & du haut au milieu, ils font » tailllés à huit angles. La longueur de cette Caverne est de " quatre-vingt quatre pieds; & la largeur de vingt-un . » d'un pilier à l'autre.

" Tout au fond de la Caverne, est- un pilier très-large, » rond par le haut, & de cinquante pieds de circonfé-» rence à la base. C'est en répandant des fleurs &c. autour de » ce pilier, que les Marates remplissent dans ce lieu les de-» voirs de leur Religion.

wheir months two feet ! fquare of different depths ; hut their fides we could mot reach. These Tanks were all full of excellent water. The whole mountain , " which appears to be the highest upon Salset, is one maily tock. The ea-» ves about it, we were told are fo numerous as not to be feen in three days, so and are not only cut out of the folid rock on every fide , hut fometimes one so above another four stories. How far they penetrate into the mountain we could not know, being unprovised with lights. In places difficult to pass, steps were so originally cut in the rock; but time and the rains have worn many of them so away ; fo that we often found great difficulty in clambering from cave to cave, on from the top of this mountain a prospect opens itself almost beyond descrip-tion, and scarce to be beheld without trembling and dread. A regular Valley » appears of a most amasing extent intirely covered with verdure. To the very so bottom in an opening, on one fide of this Valley, a river winds and lofes is-» felf among the mountains. Beyond this river is a plain, and this plain is boun-" ded by the fea : mountains and huge tocks fillup the other paris of the prof-» pect; and immediately under the eye are dreadfull precipices and steep descents so to the bottom of the Valley. We found the land wind here excessive cold and of frong; which added not a little to the difficulty of getting along in many » places, and made uf glad af a firm footing upon the top of the mountain.

" It is impossible from the accounts of the country People to form any judgement of the time when thefe furpriling vorks were ent out, or of their ufe. » Balajee Punt, the present Governour of Salser, told us they were the work » of some of the petty Deities sive hundred thousand years ago; others give still more ridiculous necounts. It is most probable by their number and fecutity , Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe. Partie. » On entre dans cette Caverne par un Portique long » de trente-fix pieds, & large de quinze. A chaque extre» miré de ce Portique, sont deux figures de vingt pieds 
» de haut, qui ont sur l'épaule gauche une robe qui leur def» cend jusqu'à fa cheville du pied : le reste ( du corps) est 
» nud. Autour de ce Portique sont quantité de petites figu» res qui représentent, à ce que l'on prétend, les Idoles 
» que les (Marates) adorent.

"Nous laiffames cette Caverne; & après en avoir paffè pluficurs autres taillées en petites Chambres quarrées, & avoir grimpé fur des endroits du rocher, d'un accès très"difficile, nous entrâmes dans une efpece de Varangue, 
longue de foixante quinze pieds, large de douze, foutenne par neuf piliers. D'un côté est une petite Pagode; 
serfitir no carte date une Salle de Givernettes insele de

€i-d.p. ccccvij 8°.

» longue de soixante quinze pieds, large de douze, soutenue par neuf piliers. D'un côté est une petite Pagode, senfuire on entre dans une Salle de foixante-trois pieds de » (large) sur vingt cinq & demi (de prosondeur) & neuf de » haut. Au-dedans cette Salle, sont dix petits appartemens qui paroissent destines à servir de logemens. Ils sont » taillés proprement, & ont douze (pieds de long,) sur » six (de large). » Dans la Varangue qui est devant cette Salle, entre plu-

» Dans la Varangue qui ett devant cette balle, entre piu-» ficurs noms, les (uivans se sont consérvés entres : W. » Aislabie, E. Baker 1708. John Hanmer 1697 & J. Court-» ney, l'an: les chifftes sont estacés. Nous y laissement aussi la plôpart nos noms, pour transsmettre à la Postericé le » témoignage de notre admiration.

"Aux environs de chaque Caverne (plutôt, de toutes les "Cavernes) font un grand nombre de petites Citernes, creufées proprement dans le roc, & dont l'ouverture a en

what they were the firong Hold of some very ancient Nation; and i have lastly been informed there it fill in being a very old book written by a Estint and printed in Porrugal, which in a History of the East Indies gives an account of these caves, that they were the work of a Genton King, some thounand years ago, to secure his only son from the attempts of another Nation to gash him over to their Religion. But be they what they will, they must have been the work of many years and many hands, and deferve in my opinion to be tranked among the Wonders of the world. The float time we were at these excess would not permit of my taking off two long Instriptions, apparently very ancient, which might probably give some light into their Liftory; i. " quarré deux pieds & demi. Elles sont de différentes profon- Voy AGE » deurs; mais nous ne pumes en atteindre les côtés ( en " dedans ). Ces Citernes étoient remplies d'une très-bonne Orientales , » cau.

IIIe. Partie.

» La montagne enticre, qui paroît être la plus haute de 33 Salcette, est un roc massif. On nous dit que les Caver-» nes qui font autour, étoient en si grand nombre, » qu'on ne pourroit les voir (toutes) en trois jours; & elles » ne sont pas seulement taillées dans le roc même de tous » les côtés, mais quelquefois l'une au-dessus de l'autre, » jusqu'à quatre étages. Nous ne pûmes pas sçavoir jusqu'à » qu'elle profondeur elles pénétroient dans la montagne, » ne nous étant pas munis de lumicres.

» Dans les passages difficiles, il y avoit autresois des » degrés taillés dans le roc : mais la plôpart ont été dé-» truits par le tems & par les pluies ; de maniere que nous » cûmes souvent bien de la peine à grimper d'une Caverne

"» à l'autre.

» Du haut de cette montagne s'ouvre une vûe qui est au-» dessus de toute Description, & que l'on ne peut presque " envilager sans craindre & sans trembler. Tout au bas. » dans un entre deux (de montagnes) paroît une vallée » réguliere, & d'une très grande étendue, entiérement cou-» verte de verdure. A côté de cette vallée, serpente une » riviere qui se perd dans les montagnes; & au-delà de » cette riviere regne une plaine qui est terminée par la mer. " Des montagnes & des rochers très-élevés remplissent les » autres côtés vers lefquels la vûe s'étend ; & immédia-» tement sous les yeux sont des précipices effrayants.

a could only take the two following, though fear they are of a more modern

Place des deux Inscriptions , que je crois n'en former qu'une.

» It is to be observed that the Elephanta and the caves of Keneree were the work of the fame hands; and this appears by two pillars which support the sentrance of one nest corresponding exactly with those which support the Elew phants. The Marattas make on annual pilgrimage to these Caves, and hold » them in great veneration. »

aux Inies Orientales .

» & des descentes escarpées, jusqu'au fond de la vallée. VOY AGE " Nous trouvâmes dans cet endroit le vent de terre extrê-» mement froid & violent; ce qui n'ajoutant pas peu à la Ille, Partie » peine que nous avions deja à nous tenir dans plufieurs en-» droits, nous fit sentir le plaifit de trouver une affictte » ferme sur le sommet de la montagne.

» Il est impossible d'établir rien de fixe, d'après ce que » disent les gens du Pays, sur le tems auquel ces Ouvrages » étonnans ont été faits, ni sur l'usage auquel ils ont été » destinés. Balagi Pont, Gouverneur de Salcette, nous » dit que c'étoit l'Ouvrage que quelques Divinités d'un " Ordre inférieur, il y avoit cinq cents mille ans. D'au-» tres rapportent à ce sujet des choses encore plus ridi-» cules.

» Il est très-probable, eu égard à leur nombre & à la su-» reté (qu'elles peuvent procurer), que c'étoit la Place » forte de quelque Nation très ancienne; & j'ai appris de-» puis peu qu'il y avoit un Livre très-ancien, fait par una » Jésuite, & imprimé en Portugal, dans lequel l'Auteur par-» lant de ces Cavernes dans une Histoire des Indes Orienta-» les rapportoit qu'elles étoient l'Ouvrage d'un Prince Gen-" til, ( qui les fit creuser ) il y a plusieurs mille ans , pour " garantir fon fils unique des efforts qu'une autre Nation fai-" foit pour l'attirerà sa Religion. Mais quelles que soient » ces Cavernes, elles doivent avoir été l'ouvrage de bien " des années & de bien des bras; & méritent, selon moi, » d'être mises au rang des Merveilles du Monde.

Ci-d.p. ccervij " ne me permit pas de copier deux longues Inscriptions. fuitedu no. 3. » felon les apparences, très anciennes, & qui probablement » pourroient jetter quelque lumiere sur l'Histoire de ces \* Ibid. 60. » Monumens. Je ne pus prendre que les deux suivantes \*;

» Le peu de tems que nous fûmes dans ces Cavernes.

FIL. 4.

\* PL IV. » mais en craignant cependant qu'elles ne soient d'une date » plus modernes. Ensuite paroissent les Inscriptions.

" Il est bon d'observer qu'Elephante & les Cavernes de » Keneri sont l'ouvrage des mêmes mains. Cela paroît par » deux piliers qui soutiennent l'entrée d'une des cavernes " de Keneri, & qui répondent exactement à ceux sur les-" quels porte Eléphante.

» Les Marates vont tous les ans en pélerinage à ces ca- VOYAGE » vernes, & les ont en grande vénération.

Les différences qui se trouvent entre la copie de l'Infeription de la p. cecevij que présente la Relation Angloise & celle que j'ai donnée, paroîtront peu considérables aux personnes qui sçavent combien il est facile, en copiant des caracteres, d'unir les traits qui doivent être séparés, & vice versa.

Dans la premiere partie ( que le Voyageur Anglois prend pour une Inscription entiere ) de cette Inscription le bas du premier caractere de la premiere ligne , différe un peu dans tous les endroits où il se trouve; cinquieme caractere de la seconde ligne de ma copie, manque dans la copie Angloise; & le cinquieme de la troisseme ligne , est différent.

Dans la feconde partie, le huitieme caractere de la troifieme ligne manque dans ma copie; le troisieme de la quatrieme ligne diffère un peu; le cinquieme est diffèrent, & « le sixieme manque.

J'ajoute deux réflexions. 10. La crainte du Voyageur Anglois sur la dare de l'Inscription qu'il rapporte, est visiblement mai sondée, puisqu'il n'entend pas cette suffeription, & qu'elle est écrite dans les mêmes caractères que les deux grandes qu'il ne put pas copiet. 20. La raison qui lui fair attribuer les excavations d'Éléphante & celles Keneri aux mêmes mains, me paroît très-soible. Tous les jours, des Ouvrages imités se répondent, sans venir du même Arrisse.

Je réprends la suite de mes courses. Après avoir fatisfait ma curiosité, autant que les circonstances & le peu de secours que j'avois pu tirer de mes gens me l'avoient permis, je quittai Keneri, & revins à Ponjser le soir du quatre Décembre.

Je répofai peu la nuir; & dès le grand matin, le 5, après avoir pris congé du Curé de Ponjfer, qui s'étoit prêté on ne peur plus obligeamment à tout ce que je lui avois demandé, je partis avec un guide pour Eléphante : il falloit traverfer l'Ille de Salcette dans la longueur. Orientales , IIIe. Partie.

VOYAGE heures cing minutes, ruisseau. A neuf heures dix minutes. masures; mauvais chemin; ensuite la route Est & Est un quart Nord : broussailles ; toujours chemin mauvais & montagneux. A neuf heures cinquante-cinq minutes, Kondoti : l'Aldée à droite ; à gauche l'Églife conduite par un Curé Canarin. A dix heures, étang à droite; croix à gauche : la route Est un quart Sud: petite montagne, ensuite terres labourées. A dix heures quinze minutes, Marole, Aldée de moyenne grandeur, dont l'Eglise est assez jolie, & dépend de Kondoti. A dix heures vingt minutes, l'Aldée de Naoguer; bel ombrage; la route Est Sud-Est. A dix heures vingt-trois minutes, ruisseau pierreux. A dix heures quarante-cinq minutes, un autre ruisseau presqu'à sec. Mes Boues s'arrêterent un quart d'heure, & nous partimes à onze heures. A onze heures eing minutes, l'Aldee de Moïlin. A onze heures quarante minutes, Carlin : là les montagnes qui traversent Salcette dans la longueur, s'approchent de la mer & vont au Sud.

Je trouvai à Carlin, dans un ancien Couvent de Religieux un peu mieux conservé que celui de Poniser, le Vicaire-Général de Salcette, Prêtre Canarin de quarantecinq à cinquante ans, grand babillard, aimant fort les Zopis de Brandvin & l'arak distillée, & ensié de quelques distinguoscholastiques qu'il avoit appris à Goa dans les Ecoles de Théologie des Franciscains. L'abord de son Presbytere me plut; c'étoit une petite plaine entourée de cocotiers & de palmiers, qui avoit un air très-riant.

On alla m'annoncer; mais M. le Vicaire-Général accoutumé à faire le Prêlat avec les jeunes Bachelier Canarins, ne parut pas. Je montai par un escalier délâbré, dans une varangue qui avoit vûe sur la petite plaine où mes gens étoient restés. Sa Révérence sortit de son appartement au bout d'un quart d'heure, l'æil vif, & les deux coins de la bouche converts d'une écume, ou si l'on veut, d'une salive blanchâtre, provoquée par le fréquent usage de l'arak. Il fut fans doute choqué, ou du moins surpris, de ce que je ne lui baisois pas la manche : aussi ses politesses furentelles affez froides.

Après avoir pris quelques momens de repos, je me vis exposé à un danger d'une nouvelle espece. Plusieurs de mes VOYAGE Beras, las des courses que je leur faisois faire, voulurent Orientales. m'abandonner. Le Parse Irdji, mon fidele domokique, ent IIIe. Partiebeau leur représenter qu'ils s'étoient engagés à me ramener à Surate, leur montrer les suites que pouvoient avoit leur défertion, leurs familles étant dans cette Ville : rien ne les toucha. Je vis bien qu'il falloit montrer de la fermeté, parce que ces mutins croyoient n'avoir rien à craindre dans un Pays foumis aux Marates. Je prends fur le champ mon pistolet, & marche droit à celui qui paroît le plus décidé. Le Vicaire Canarin, qui jusqu'alors n'avoit pas pris grande part à mon embarras, voulut me vetenir. En effet, c'eût été pour lui & pour moi, une affaire terrible, si j'avois tué cet Indou. La crainte radoucit ce Bera ; les autres se soumirent. Alors je feignis de vouloir renvoyer l'auteur de cette petite revolte, en retenant sa toque : on me pria, je me laissai toucher, & le calme se remit dans mon petit domestique. Mais cette scene m'obligea de veiller mes gens de plus près, & d'avoir toujours sous les yeux

Sur les cinq à six heures, je remontai dans la varangue du Vicaire-Général de Carlin, où je trouvai couchés sur deux bancs deux Canarins de vingt-cinq ans, tous frais moulus du Seminaire, & qui venoient faire leur cour à mon hôte, pour obtenir quelque Vicariat. La feule chose qui parût regler leurs desirs, dans les Bénéfices qu'ils follicitoient, étoit le nombre de pots de Mautegue ( de beurre ) de sacs de riz, de paquets de Chiroutes &c. que ces Places pourroient leur rapporter. C'étoit un spectacle assez amul'ant pour moi, de voir ces faces noires s'ajuster avec prétention devant un morceau de miroir casse, se traiter mutuellement avec une forte d'importance, assaisonnant leurs complimens de quelques rots, au milieu d'un tourbillon de fumée, qui se reproduifoit continuellement de leurs chiroutes (1. Je ripostai par un hoka de Bazar que j'a-

quelque portion de leur bagage.

[1] Famer la Chiroute ou le Hoke , font les deux manieres dont les Indous prennent le tabac en fumée,

aux Indes Orientales, Ille, Partie.

vois acheté à Bacim, & qui leur parut un bijoux précieux.

La Chirmete fimple confilte dans une feuille on deux de tabee, roulées ne connet, que l'on altame par un bour, & que l'on fiume par l'aure. Elle ét deonfuimée en cinq a fix gongées: c'elt à-peu-près comme fi lon avoit un charbon dans la bouche. La Chirouet compofele (fit un paquet gle Fuilles de tabee coulées, formant un baton de la groffeur du petit duigs & long de quarte à cinq pouces. Cette Chirouet fe fume comme la premiere, prefique juigu'à ce qu'on ait le feu flur les levres. Il y en a de parfundes: one n'abrique même pour les petits maitres, qui font prefique couste d'obetar, n'interes, courtes, & oci l'on fent a pieur les tabae.

Mais en ce gente, rien pour l'élégance & la délicateffe u'approche du Hoka. Cet instrument, d'un usage genéral dans l'Inde & en Perse, & qui, comme la tabatiere en France, supplée à la conversation & remplit les momens d'ennui de la

vie des Afiatiques , mitte d'étre décrit avec quelque détail.

La Chiroure a trois incon véniens ; le bour qui brûle n'est pas affer. étoignée de la bouche; la fumée suit de trap prèts le mouvement qui l'attire, & potre avec elle coure l'acreté du tabac. Les deux premiers inconvéniens ont fait inventer les pipes plus ou moins longues; mais le Hoka est le seul instrument qui y remédre pleinement aussi qu'au aroisséme

Lé Hola, a vec le tens, s'ell perséctionné tomme la Chiroute s le plus fingle confifee en un ryuss de bois auquel on adapte le vale qui prorte le sabe, & dont le bous indérieur entre dans un Coco que l'on a rempli d'eau Ce Coco est percé dans un autre endoris (no firme avec le pouce & l'index une efpece de bourelet que l'on met entre la bouché & le trouv d'oc Coco ; & c'ell par-la que l'on tire la partie de l'année de l'année de l'entre 
On a entutre ajuste au deuxieme trou du Coco un tecond tuyau de bois plus ou moins long, dont l'autre extrémité entre dans la bouche : mais ce fecoud Hoka, lorfque le tuyau qui répond à la bouche est d'une certaine lougueur, ne peut

fervir quand on marche

Le Hoka, qui est en usage en Perfe & dans l'Indonflan, préfente le deraier degré de pericelion & de commodité auquel cet instrument ait été porté; il est composé de dir parties. Je commence par celle qui entre dans la bouche, le Monal. Cette effect d'embaut terminé in cône, est ordinairement d'Agashe, ou u'Onyx, ou simplement de matte, il la 2 a danc, ou même de métal. Il la 2.

pouces a lignes de long, & 9 lignes à son plus grand diametre.

Dans le Monal onne l'extrémité d'un usyau de bois, qui fair partie du Netche, usyau feuble, long de 14 pieds, dont le diameter inériteur ét de 4 ginges, & l'extrémer de 6. Ce long ruyau et un fipial ou reflort de fil d'archal , fur lequel, pour empéche la funcé e l'Intunidité de pédierte en dehor; oo met une pellicule prité d'un arbre, qui croit plus communément dans le Kafchemire que plus ou moiss sième en triple no quadruple, like progrement par hondes qui rearrent l'une dans l'autre, & formant comme des joitutures pour faciliter le jeu du Nexés. Le Geordo bout de ce vuyau et le de bois & 'infere dans un des trayaur de l'Ondevi, qui est auffice de bois & garai de mousseline, long de pouces, & dont le diametre intérieur et de 5 jigues et.

Le bout inférieur de ce deuxième tuyau entre dans un vale qui Est proprement le Hoka, & danne son nom à l'instrument. Ce vale est fait eu forme de bouteille, dont le cou eu cône tronqué renversé, a 2 pouces de long, sur un pouce « li-

Jufques-13

Jusque là tout alloit bien : mais M. le Vicaire Général s'avisa, je ne sçai sur quoi, d'ergoter, en citant saint VOYAGE Thomas. Quoique la Somme de l'Ange de l'École fut un peu rouillée chez moi, je repliquai. Qui fut surpris de 111e, Partie, voir un blanc-bec, un Cavalier, un François, parler Théologie dans l'Inde; ce fut notre Canarin. Je le poussai sans beaucoup de peine ; de son côté les injures succéderent aux Distinctions : l'heure du souper vint ; & mon homme alla manger seul dans sa chambre un plat de riz & de carvate, me laissant le champ de bataille.

aux Indes

Les deux aspirans aux Vicariats prirent sa place, mais avec moins de chaleur. Sur les dix heures, ils fe coucherent sur les bancs où je les avois trouvés, & sumant tobjours leurs chiroutes, argumentoient par le Maître des Sentences. Lorsque je voyois que le sommeil alloit rallentit leut feu, je poussois, de mon Palanquin, un argument aussi baroque que leurs faces; & nos deux Champions recommençoient de plus bel. Sur le minuit n'entendant plus

gnes de large, au bord, a fon plus grand diametre: le corps du vase est rond, & peut avoir einq pouces de haut fur fix de large. Le Hota eft ordinairement de verre bleu, peint en or (les plus beaux viennent de Patna), ou de Toutenague incrustée en or ou en argent : ou bien on prend un Coco, auquel on adapte un cou

Le tuyau qui reçoit le bout du Netcha, ne doit descendre dans le Hoka de verre, que jufqu'au bas du cou de ce vale, pour que l'eau n'y entre pas lorsque l'on tire la fumée. L'extrémité inférieure de ce tuyau est liée par un tampon qui entre dans le cou du vase, à un autre tuyau de bois, garni aussi de mousseline, long de 16 pouecs; dont le bout inférieur, long de 4, trempe dans l'eau. Ce troisieme tuyau est encore uni au précédent, à fix pouces environ du tampon, par une petite travetle, garnie de fil d'or, qui les soutient tous les deux : & ees deux tuyaux forment ce qu'on appelle l'Ondevi.

L'extremité supérieure de ce troisieme tuyau entre dans le cou ( qui a un pouce & demi de long ) du Tehelem , bassin du Hoka. Ce bassin est un vase de verre haut de 3 pouces, fait comme le calice d'une fleur, & dont le plus grand diametre a 5 pouees & demi-

Le trou du Tchelem est couvert d'une plaque de cuivre, ronde percée de quelques trous, & large d'un pouce & demi, fur laquelle on mer le tabac : ou bien on forme une pile de tabac haute de près de 3 pouces, que l'on entoure d'un linge mouillé , & que l'on fait entrer dans le Tchelem

La partie de la pile de tabae qui s'éleve au-deffus du bord, est renfermée dans une cheminée de vermeille, ouvragée à jour, naute de 2 pouces, & qui s'enclava dans le repord du baffin.

-Cette cheminée est surmontée d'une espece de petit dôme de même métal & du même travail, qui est petcé au sommet pour laisser la sumée s'évaporer & l'air agis fur le feu. Tome I.

VOY AGE aux Indes, Orientales, IIIs. Partie,

Voyage que le bourdonnement occasionné par un reste de branle-

Je me mis en route le lendemain, 6 Décembre, fur les fept heures, mes Canarins encore dans lesbras du fommeil. J'avois les Ghâtes à gauche, & à droite, les montagnes de Salcette, peu hautes & qui paroiffoient répondre à Bombaye. A fept heures & demie, étang; cau qu'il faut paffer; Aldée de Colegam: la route Eft; montagnes à gauche & en face. A huit heures, Sourim paroît au Sud-Ouelt: terres inondées par le flux de la mer; levées, petites éclufes: la route Sud-Eif. A huit heures fix minutes, beau chemin. A neuf heures trente-fix minutes, à droit l'Aldée de Ganfla;

L'infrument entier pole fur un bourelet de velours brodé en or , placé dans un boffe d'avent, on fur tout autre pied nas exemple, de Sandal Dans d'avent

bassin d'argent, ou sur tout autre pied, par exemple, de Sandal. Dans d'autres Hokas le grand vasse dans sequel eutre l'Ondevi, est de crystal, haut d'un pied, fait comme une earasté à Limonade, & pose simplement sur son soud : le bas est rempli de seurs en émail.

Le Nucha rélève d'un pied 4 au-deffu de l'Ondevi, & trombe enfaire à côté. Paffan après et la l'exteriné à l'aupelle abourit e Monal, entre le deux tryaux de l'Ondevi, on fair faire au Nucha 9 ou 4 uuns fur la petite raveefe qui les uniex puis on fair entre, à deux ou mois pouese de profondeur, le Haba de verre dans le bourrelet; le panchant un peu en atriere, pour balancer le poids des tuyaux qui chargent par devant, opiel fecial qui porte le tables.

Lorfque le ribae est allamé, la fumée que l'on rite passe par le con du bassin, (le Tokelem), descend dans le deuxieme cuyau de l'Ondevi, le sitre de-làpar l'eau donn le grand vasse (le Hoba) el temps), remonne ensiste dans le premier uyau de l'Ondevi, puis dans le grand uyau Besible (le Netcha), & cutre dans la buache par le Monda, après voori parcours une estepar de 18 à 17 prieds,

Alors, dépouillée par l'eau de ce qu'elle a de plus groffier, impregoée même de parties ballamiques, lorique l'on a mis dans le grand vale des odeurs, de l'eau rofe, elle ne porte à la bouche qu'une vapeur légere, qui réveille agréablement les fens, chatuuille mollement le goster, & à la longue, peur produire un dour enyvrement, fans charger la rêre ni l'étômac.

Let Mogola ne quittent prefque poier le Hoka. Affir, en marchant, à cheval anten, on les roit roujeum le Mond à la bouch. Il y a une mainter de fe fervir de Hoka avec grace; de prolonger, de cadencer en quelque forte le glou glon que fair le value frojec poi tuit e la faunde ; de rende cette frunde par la bouche, le nea. & les cottilles, en ondulations qui fe tepliant eufluite fur le vifage, le couvreau comme d'un suaspe. Cet infravament elle nouve un objet de luxe; il y en a d'un prix considérable, parce ope tous les tuyaux peuvent être d'or ou d'argent, ainsi que le grand vafa de la Malin & de luvayau flexible ; garait à proportion en or, de lames d'argent, ou de pierres préciudés. Les Grands out ou Domeflings particulier, dont l'unique fonction oft d'avoit foila du Hoka, de le prôpare de de le crite, dont

Note. La pellicule que l'on mer fier le fil d'archal, du Nicola, fe nomme Baj pouter. Certe égiéteme qui ne treuver four l'éverte de l'arche, eft blanchiter d'un cléri ; de de l'autie, couleus de caselle. Elle est très-mines, utés-ferrée à 8 quoiqu'humechée fortement d'un côté, ne donne point pellige à l'exa.

enfuite, un étang. A dix heures six minutes, à gauche l'Aldée de Goreni. A dix heures trente-fix minutes, la route VOYAGE Est; à droite montagnes assez élevées; eau, ensuite chemin Orientales dans les broussailles : plus loin, l'Aldée de Dakliman ; eau, Ille. Partie. Kari de cette Aldée. A onze heures six minutes, à gauche l'Aldée d'Aïvela.

Sur la derniere montagne de Salcette, on voit les restes d'une Eglise de Jésuites; l'extrémité de cette montagne est Sud-Ouest: de-là on apperçoit la pointe de Bombaye : les Ghâtes à l'Est, la mer au Sud.

J'arrivai à Tromba sur le midi. Cette Aldée est habitée par des Pêcheurs, & termine Salcette au Sud, à dix-sept

cosses à-peu-près de Gourbandel.

On compte sept cosses de ce dernier endroit à Ponjser, & sept cosses un quart de Ponjser à Carlin ; sçavoir, de ecclauxvii. Ponjier à Barodi, une cosse un quart; de-là à Gorgom, une cosse; de-là à Maledias, une demi-cosse; de-là à Kondoti. deux cosses; de-là à Marole, une demi-cosse; de-là à

Moïli, une cosse; de-là à Carlin, une cosse.

J'eus assez de peine à trouver à Tromba une petite barque pour passer à Eléphante. Un Chrétien du lieu m'en procura une; & après deux petites heures de navigation, j'abordai sur les trois heures à Eléphante. Le vrai nom de cette Isle est Galipouri : ce n'est proprement qu'un grouppe de montagnes.

Sur le champ, je me fis porter par le bord de la mer aux Pagodes. Je les parcourus d'abord pour voir si je n'y trouverois pas d'anciennes Inscriptions comme à Keneri. Je n'y vis que des noms de Voyageurs, dont la plûpart étoient Anglois & Portugais. Je me contentai donc de prendre les dimensions des excavations & les proportions des colonnes &c. comme j'avois fait à Keneri.

Commençant par la Pagode (A) qui est à droite de la grande (B), & dont l'entrée (1) a sept cannes de haut, on rencontre une citerne sous une roche coupée (2); ensuite un Divan (3) de quatre cannes & demie de large sur une canne de long, & une canne de trois quarts de haut. Au fond est le Sanctuaire (4) de deux cannes & demie en quarré, 8884

Voy. le plan. PLIV.VIII.

VOY AGE aux Indes Orientales , IIIc, Partie.

Ci-d. p.

celxxxix.

versé. A droite (6) au bout du second Vestibule (5) qui a deux colonnes semblables à celles de la Pagode (B), quatre cannes & demie de large, une canne trois quarts de haut, & une & demie de profondeur, est un homme assis, dont le bonnet ressemble à ceux des figures des Pagodes de Djegueseri & de Keneri: à ses côtés, sont deux hommes allis, qui le regardent. A l'autre extrémité (7), au bas est la suite de la citerne dégradée : au-dessus , une Chambre commencée par une cece, ecceij. espece de fente, d'environ un pied & demi de large. En face de l'entrée, à droite (8) de la porte du Sanctuaire, est une figure mutilée; à gauche (9), paroît un homme à quatre bras, assis, appuyé sur le coude, tenant un bâton. A gauche de cet homme, font deux femmes debout. l'une passant la main derriere le cou de l'autre; & plus loin à gauche de cette femme, on voit un homme debout, qui a sur la tête un bonnet pareil à celui dont je viens de parler, à longues oreilles, avec une espece de chevelure pendante. qui est peut-être un ornement du bonnet.

PL IV.VIII.

cripe- de cette vington trad.

frang. T. I. d'HenriGroff. trad. frang. p. p. 84-87.

De cette petite Pagode, on entre dans la grande (B) dont l'excavation a sept cannes de profondeur, de a à b; Voy. la Def- & seize de large, de c à d : elle est soutenue par trente Pagode dans colonnes, dont fix dans la plus grande profondeur, fur sept & Voy. 40. dans la plus grande largeur.

Le Sanctuaire (11) a quatre cannes profondeur, avec une porte à chaque face; à chaque côté de ces portes, est un géant debout, nud, tenant une épée. Au milieu est le Lingam (12) de la forme ordinaire.

Du côté de la Pagode (A), à droite (1) est une grande figure mutilée, représentant un homme debout, à huit bras. Le premier bras droit est brisé; le second, armé d'un fabre ; le troisieme tient par la cuisse un enfant renversé ; du quatrieme, qui est élevé au-dessus de sa tête, le Géant foutient un voile qui le couvre en forme de tente, & pend par derriere. Le premier bras gauche du colosse est brisé: de sa seconde main il tient une espece de mortier plein, (ou une coupe) sur lequel paroît tomber un enfant; & de sa troisieme une cloche, d'où le battant (ou le pilon, si c'est un mortier) paroît sortir. Le quatrieme bras posé comme le quatrieme de la dreite, soutient le même voile. Derriere les bras droits, est un éléphant dont la tête répond Voy AGE au sabre que tient le second bras. On voit dessous plusieurs aux Indes petites figures; & au-dessus de l'arcade ou ceintre, où est Orientales. la grande figure, une espece d'écusson \*: le caractere du \*\* Pl. IP. milieu est gravé en creux.

A l'extrémité correspondante (2) de la colonnade, est un homme à quatre bras, debout : on voit à sa droite, une femme debout, derriere laquelle est une autre femme aussi debout. Plus bas, à droite de ces femmes, & un peu en devant, est une autre femme tenant un bâton de commandement Au coin, est un homme debout, plus petit, qui tient un vase \*. Le Géant a dans la main gaucheune espece d'Ananas. Ce grouppe est composé de huit grandes figures, surmontées de petites en forme d'Anges.

Avançant vers le fond, de chaque côté est une chambre (3) de trois cannes & demie en quarré, & d'une canne & demie de haut, sans figures.

Au fond à droite (4), est un Géant debout, de quatre cannes de haut : sa femme debout, à gauche, haute de trois cannes un quart, a la main gauche appuyée sur une naine. Le colosse a quatre bras, un de ses bras gauches est appuyé fur un gros nain entiérement nud, qui a au cou une forte de colier, d'où pend sur sa poirrine une espece de calchasse\*, \* Bid Ca & qui de la main gauche paroît tenir une couleuvre capelle qui lui entoure le bras. Vis-à-vis du Géant, on voit un homme assis sur ses talons, & à gauche de cet homme deux femmes debout, qui tiennent un bâton, & dont une a la main sur son sein. Ce grouppe est composé de sept grandes figures, au haut desquelles on en voit beaucoup de petites.

Au fond , au milieu (5), est un buste ou demi-corps, à trois visages, chacun d'une canne de haut. On peut juger de ce que seroit le corps, s'il étoit entier, par les doigts qui ont une canne de long, sur neuf pouces d'épaisseur : le diametre du brasselet est d'une demi-canne. Ce buste a un beau colier, orné de pierreries en forme de colier d'Ordre, & un bonnet qui seroit curicux à dessiner. Des deux côtes du buste sont deux Schoupdars de forme colossale, qui ont chacun un nain à leur gauche.

Au fond, à gauche (6) est une semme debout, & pan-Voy AGE chée, qui a quatre bras : une de ses mains droites est appuyée sur une tête de bœuf; d'une de ses mains gauches, elle tient IIIe. Partie, une espece de miroir. A gauche paroissent deux femmes, l'une tenant un bâton, l'autre un coffret. A droite est une \* Pl. IV. femme debout, qui a un bâton \* dans la main : derriere. on voit un éléphant.

VIII. E.

Toujours à gauche (7) est un homme assis : à droite, paroissent trois semmes, dont une tient son enfant près de fon sein, à côté d'un homme qui est debout : l'on voit un homme & une femme à gauche de l'homme assis.

A l'extrémité opposée, (8) sont trois figures d'hommes assis sur des sieges separés & sur une même ligne; celui du milieu a quatre bras & est entiérement nud: ils sont accompagnés de Gonès à tête d'éléphant. Ce grouppe est composé dehuit figures de moyenne grandeur & mutilées. Celle du milieu qui est plus grande, paroît avoir la main sur le sein d'une

femme qui n'a plus de tête.

A l'entrée de la Pagode, à gauche (9), est une figure assife, le reste brisé [1]; à droite (10), une grande figure à dix bras. Ce Géant a une main sur sa poitrine; d'une de ses mains gauches il tient un enfant. A sa droite paroissent deux femmes, un homme derriere elles : à sa gauche, un homme qui tient un bâton.

A gauche de la grande Pagode, est une autre excavation moins considérable (C), dont la salle du milieu (1) a neuf cannes de large, cinq & demie de profondeur, trois &

demie de haut.

A gauche (2), Divan de trois cannes de large, deux de profondeur, avec deux piliers à l'entrée ; dans lequel il v avoit alors un demi pied d'eau.

En face de l'entrée (3), est un Géant entre deux Nains.

[1] Lotfque les Marates eurent repris Salcette , pour faire tomber le platte avec lequel les Portugais avoient masqué plusieuts figures ; ils cirerent dans les Pagodes de Monpefer & d'Eléphante quelques coups de canon, qui firent sauter avec le platre une partie des bas-reliefs. Voyant l'esfet de la canonade, ils la firent cesser, & prirent le parti de dégager les figures en ôtant le platre avec le marteau,

Au fond (4), Sanctuaire dans lequel est le Lingam : quatre marches conduisent à la porte qui est Nord-Ouest. Cette VOYAGE piece a quatre cannes de profondeur, trois de large : autour (5), excavation d'une canne & demie de large

IIIc. Partie.

En face, de l'entrée, à droite (6), est un autre géant à quatre bras, appuyé sur un nain. (7) est un Divan de deux cannes & demie de profondeur où il y avoit alors de l'eau. Au bout (8), on voit Gonès; vis-à-vis (9), un homme debout; au fond ( 10 ), fix figures peintes sur le mur, & assez fraîches; trois de ces figures représentent des femmes, dont une porte un enfant entre ses bras.

La base (a) \* des colonnes de l'excavation (B), est haute \*PLIV.VIII d'une canne, & large de deux tiers de canne. Du pied d'estal au chapiteau, une canne (b). Figures aux coins; au-dessus du pied d'éstal ; le fût (c) cannelé : la colonne entiere est de de deux cannes & demie, ainsi que l'intervalle des colonnes, dans la largeur.

Apres avoir examiné avec soin ce qu'il y avoit de curicux dans ces Pagodes, j'allai passer la nuit dans la petite Aldée de Pêcheurs, qui forme une rue sur le panchant d'une

des montagnes d'Éléphante.

Le lendemain, 7 Décembre, des que le jour patut, je me transportai au bas de la seconde montagne, en face de Bombaye, dans un coin de l'Isle, où est l'Eléphant qui a fait donner à Galipouri le nom d'Eléphante. L'animal est de grandeur naturelle, d'une pierre noire & détachée du fol, & paroît porter fon petit fur fon dos. De-là j'allai reprendre le batteau qui devoit me transporter à Tanin. Je regagnai Tromba, louvoyant entre les Isles qui remplissent l'espece d'Ance que forment la terre ferme à l'Est, Bombaye au Nord & Salcette au Nord-Est,

De Schevan, nommé encore Karandja, qui est au Sud Sud-Est, retournant à Tromba, je vis Noévan à l'Est Nord-Est; Galipouri, à l'Ouest Nord-Ouest; les Ghâtes, à l'Est Sud-Est; le Pilon de Carnal, dépendant de Nana, à l'Eft; Donguer, à l'Ouest Nord-Ouest; & Devdivi, appellé aussi Patek, au Nord Nord-Ouest.

On voit à Tromba, sur le bord occidental de l'Isle, deux

P. IV. 111.

eccexxiv

aux Indes Orientales ,

Églises ruinées, & une espece de bastion rond, presque détruit, sur le plain. Je partis de cette Aldée, à neuf heures dix minutes, & me rendis à Tanin par mer, prenant par le Ille. Partie. Nord Est. A neuf heures quarante minutes, lse plate du côté de Salcette, ou terres noyées. A dix heures vingt-trois minutes la route Nord : fin des terres basses ; les montagnes de Salcette près du bord de la mer. Espece d'Ance dans

ccccxix.

ccelxxxiii.

l'Isle de Salcette, au Nord Ouest, qui sépare la derniere montagne qui va à Tromba, des autres qui sont de Ouest Nord-Ouest'à Est Sud-Est. Cette derniere direction prouve que Salcette est une portion de terre séparée du continent. Le bassin large : les Ghâtes de l'autre côté, presque fur le bord de la mer : la route Nord Nord-Est. A onze heures trente minutes, fin de l'Anse : même route. A midi, à droite paroît Bovamelangue sous une forme un peu différente de celle qui a été décrite ci-devant. A midi trente minutes, à gauche terres inondées, peu étendues : le bassin se retrecit des deux côtés. A midi cinquante minutes, fin des terres inondées, ou Isles basses : toujours la route Nord Nord - Est. A deux heures quinze minutes, au milieu de l'eau, Islot ou Bastion detruit par les Marates, dont il ne reste que le sol. A trois heures, le bassin très-

étroit; Tanin; Bastion sur le plain

Descendu à Tanin, je me rendis chez le Curé des Chrétiens de cette Ville, à qui celui de Ponjser m'avoitannoncé. La réception qu'il me fit, fut très-polie. Il m'offrit sa table. Mais, comme ces Prêtres Canarins se mettent en général fort à leur aise, & que je m'étois apperçu que les manieres Européennes les gênoient, je le remerciai, & allai m'installer dans une Chambre haute attenante à son Église, délâbrée, & dont le plancher n'étoit pas plus sur que celui du Presbytere de Ponjser. Un cadre, une méchante table, & une chaife, furent les meubles dont on la garnit,

Les Marates en s'emparant de Tanin, ont laissé aux Chrétiens une partie de leurs Églises, & la plus grande liberté d'exercer leur Religion ; aussi les fêtes s'y célebrentelles avec la même pompe qu'à Goa; les Processions se sont fans danger, & même avec une forte de respect de la part des Gentils.

Le lendemain de mon arrivée, 8 Décembre, jour de la VUYAGE Conception de la Vierge, on célébroit la Fête de l'E- aux Iudes . glise de Tanin. Les Chrétiens s'y rassembloient déja de tous les endroits de l'Isle, & la plûpart des Curés des environs devoient s'y rendre pour augmenter le Clergé de la Paroisse. l'ignore d'où le Curé de Tanin avoit pu sçavoir que s'eusse de la voix. A peine commençois-je à prendre quelques momens de repos, après avoir arrangé ce qui regardoit mon petit domestique, que je le vis entrer dans mon galetas avec deux faces noires, armées de balles & de violons : c'étoit pour me prier de chanter le Credo en faux-bourdon, le lendemain à la Grand'Messe. La proposition me parut singuliere. Dans mes voyages, j'avois été pris plusieurs fois pour Médecin, & je m'étois tiré d'affaire, en n'attendant pas l'effet de mes avis : mais je ne sçavois pas qu'un François dût être Musicien. J'eus beau alléguer mon incapacité, le repos dont j'avois besoin; mes excules furent prises pour un excès de modestie, & il fallut être Chantre malgre moi. La soirée se passa à répéter avec les deux Adjoints du Curé.

Le spectacle du lendemain me dédommagea de la fatigue de la veille. J'allai sur les neuf heures à l'Église, que je trouvai remplie de plusieurs milliers de Chrétiens, tous noirs & répandant une odeur très-forte. La Nèfétoit ornée de branchages disposés en arcades accompagnées de colonnes & de balustrades faites avec du papier de couleur, en or & en argent. J'étois seul de blane au milieu de cette foule de Noirs; & je chantai le Credo en faux-bourdon, avec quatre instrumens, qui m'accompagnerent ou que je suivis tant bien que mal.

La vûe de ces Chrétiens étoit fixée sur moi , on m'écouta dans le plus grand silence. Les cérémonies se firent avec beaucoup de décence. Je vis après la Messe, plusieurs Indiens païens amener leurs enfans, & leur faire dire des Évangiles sur la tête; d'autres emporter de l'huile de la lampe qui brûloit devant la Chapelle de la Vierge. Quand il fallut fortir, la tribune sur laquelle j'ésois avec mes Musiciens, ébranlée en bas & en haut par l'affluence du Peuple, man-

Tome I.

IIIe. Partie.

qua effondrer. Nous en fumes pour la peur; & en effet. c'eût été dommage de périr, avant le splendide repas qui m'attendoit.

Cétoit chez le Curé de Tanin, qui donnoit à dîner à fes Confreres au nombre de quinze, aux Marguillers, aux Chantres & par conféquent à moi, sans parler de ma qualité d'Européen & de frere du Chef François de Surare, qui me valut les honneurs de la Table. Sa maifon étoit en face d'un grand étang entouré d'arbres, & au milieu des paillottes des Chrétiens du lieu.

Je trouvai en entrant la table dressée dans une longue falle, & entourée de bancs. Bien-tôt on la couvrit de deux Cochons de lait, de plusieurs plats de riz & de Caris, de ceux que l'on appelle à Goa, fi da pout, & de pesch Carvate. Les Convives en soutanes noires, la tête rafée & nue, fans bas ni fouliers, prirent séance, & l'on me plaça au haut de la table. Que l'on se réprésente ce qu'il peut y avoir de dégoutant dans les repas des Lapons & des Hotentots . & l'on aura une idée juste de ce banquet. Chacun y mangeoit avec ses doigts, un coude sur la table, la jambe nue & pliée fous la cuisse. La sauce qui ruisseloit de toute part. l'odeur forte de l'arak, la sueur des Officians, les rots, les propos libres, la malpropreté du fervice, tout faisoit tableau; je regrettois de n'avoir pas un second avec qui je pûsse philosopher sur une pareille assemblée.

Le repas fini, chacun se retira pour faire la sieste ou fumer la chiroute. Le Vicaire-Général de Carlin fut du nombre de ces derniers, & voulut me chercher querelle au milieu de cette peuplade qu'il croyott à sa dévotion ; mais je le malmenai de maniere qu'il partit le lendemain : le Curé de Tanin le pria d'être plus modéré; & le Peuple à qui j'avois chanté le plus beau Credo qu'il eût jamais enrendu, ne me regardoit qu'avec une forte de vénéra-

tion.

Ce respect & l'accueil que me sit le Gouverneur de ·Salcette, ne contribuerent pas peu à contenir mes gens, qui commençoient à s'ennuyer de la longueur du Voyage. Je rendis visite à ce Chef Marate le 9. Il étoit sous un grand Bangala, entouré de ses Écrivains, & occupé à voir Voyage travailler à un Vaisseau de vingt canons qu'un Constructeur aux Indes Anglois lui avoit fait, & qu'on devoit bien tôt laucer à l'eau. Ille. Partie Ma petite sagouade parut lui faire plaifir;il m'offrit le betel & me présenta des fruits que je donnai à mes gens. Nous parlâmes ensuite des Monumens de Keneri & d'Elephante. & du commerce de Surate ; je lui fis diverses questions sur les affaires des Européens anx deux Côres, & grus voir qu'obligé de ménager les Anglois, il n'en avoit pas moins du penchane pour les François. Nous nous quittâmes fort contens l'un de l'autre; & il me promit de me faire expédier, quand je le souhaiterois, les Passeports dont j'avois besoin pour repasser dans les terres des Marates.

Depuis mon arrivée à Tanin, je m'étois senti indisposé. La fievre me prit le 9 au soir avec frisson, & dura trois jours que je pallai fur mon cadre à boire du Thé. Lorsque je fus en état de me tenir sur une chaise, je m'occupai à mettre au net les Inscriptions de Keneri, & une partie du brouillon de mon Voyage écrit en abrégé, tandis que ces différens objets étoient encore frais à ma mémoire. Après avoir : achevé ce travail, l'attendis deux jours pour voir fi ma fanté ne se remettroit pas ; mais un nouvel accès de fievre & les fonds qui commençoient à me manquer, m'obligerent de quitter Tauin.

Je partis le 16 Décembre, & fuivis la route que l'avois prise en venant. Seulement, au-delà Bacim, je m'écartai un peu à l'Est, & allaichercher au bas des Ghâtes, des graines de Tek & de Schampa. Ce dernier effort m'épuila ; je fus . faisi d'une fievre chaude, & l'on fue obligé de me faire prendre quelques heures de repos à Agreim.

l'arrivai dans cette Aldée le jour de la Fête de l'Église du lieu, par les plus beaux Vergers du monde. Les chemins étoient remplis de Peuple qui le rendoit à l'Églife, avec autant de liberté que dans un État Chrétien. Le Curé, occupé après la Messe à traiter les Prêtres Canarins qui l'avoient aidé dans les Cérémonies Eccléssafiques, ne prit pas garde à moi, hhhij

quoique mon Palanquin remplîtla varangue de sa Mai son Vor AGE & sans une Signare qui voulur bien me saire chauser de aux Indes Orientale l'eau, j'aurois passe mon accès de sievre sans rien prendre. Ils Paris. La Fête d'Agacim me rappella celle de Tanin. En gros

l'eau, j'aurois passe mon accès de sievre sans rien prendre. La Fète d'Agacim me rappella celle de Tanin. En gros voici la vie de ces Prêtres Canarius. La Messe, le Breviaire, la Chiroute, le Zopi d'arak distillée, le Cari & la Sieste, font ce qui remplit les jours qui ne sont pas Fètes; & ces jours sont rès rares, parce que leur usage est de se rendre chez celui de leur Contrere qui les invite à quelque Fète de Patron ou de simple Dévotion, telle qu'est celle du Rosaire & La Messe de studies, et le de la control et de la comparation de la presentation de la même service, qui est payé de la même monnoie; ce qui fair un cercle de repas, de Fètes & de Cérémonies Religieus et stres-propre à retenir des Peuples qui pourroient se laisser tenter par l'exertieur de la Religion Indienne.

La sievre me reprir au-delà d'Agacim; & dans le sort de la sueur, j'eus la solie d'ordonner qu'on me jettât sur le corps de l'eau froide, & mes gens la simplicité de m'obéir. Cette imprudence n'eur pas d'autre suite : la sievre continua, & Jarivai à Varsal, sans avoir rien pris depuis Agacim. Là, voyant mes Beras manger de gros raisorts, je me sentis envie d'en goûter. On m'en apporta un d'un pouce & demi de diametre, que je mageai au sel avec assez d'appetit, & sans en être incommodé. A Gandivi la sievre mequitta après un leger repas de lentilles au riz, & je dormis deux ou trois heures; ce que je n'avois pas fait depuis de me de l'avec assez de l'en se de l'en avois pas fait depuis

huit jours.

Lorsque je sus arrivé à Nauçari, je sis prier le Destour Djemschid de me venir voir dans le Jardin où je devois passer la nuit. Ma réputation avoir volé dans cette contrée.

Ce Destour se rendit auprèse de moi sur les dix heures du soir. Nous nous entretimmes en Persan, & en Pehlyi; il m'avous que Darab, dont il blâmoit d'ailleurs la conduite, étoit le plus habile Destour de l'Inde, & m'assura qu'il n'avoit plus le Neringuessa qui avoit été apporte du Kirman par le Destour Djamasse. La couversation finir par des marques réciproques

d'amitié, & il me promit de m'écrire à Surate ; ce qu'il fit

quelques mois après en Pehlvi & en Persan.

aux Indes Orientales , III. Partie.

L'arrivai à Surate après huit jours de marche, exténué & presque sans connoissance. Mon retour fit un plaifir fenfible à mon frere; la longueur de mon Voyage l'avoit inquiété. Pour moi, dans un moment de calme, les dangers que j'avois courus & les fatigues que j'avois essuyées se présentant vivement & en masse à mon esprit, firent couler de mes yeux quelques larmes : mes amis les effuyerent, & quatre jours de repos & de bonne nourriture firent

disparoître tous les symptomes de la fievre.

Mais cette apparence de santé ne fit que luire quelques momens pour moi. Dans les premiers jours de Janvier 1761, des coliques affreuses, accompagnées de douleurs aux doigts & à la joue droite, que l'on crut causées par la goutte, m'obligerent, après de vains efforts, de me mettre au lit. La patience fut mon Médecin; la dietre & sans doute un reste de jeunesse triompherent du mal: mais je me trouvai dans une foiblesse qui me détermina à renoncer au Voyage de Benarès & à celui de la Chine. L'état de nos affaires auroit d'ailleurs rompu toutes mes mesures, quand mes forces ne se seroient pas refusées à mes desirs. Pondichery affiegé, les secours de toute espece nous manquoient ; il y avoit plusieurs années que la Loge de Surate n'avoit reçu de fonds du Chef - Comptoir : mon frere avoit peine à se soutenir, & ne pouvoit absolument se charger d'aucuns frais à mon sujet. Dans cette extrémité quel parti prendre?

Je possédois plus de cent quatre-vingt Manuscrits \* dans \*Voy. l'Ap-presque toutes les Langues de l'Inde; entre autres deux predicqui est Exemplaires des Ouvrages de Zoroastre & d'une partie cours Prélim. des Livres Pehlvis ; fept Dictionnaires. Persans modernes; les trois plus fameux Dictionnaires Samskretans de l'Inde.

J'avois de l'Indou d'un tems extrêmément reculé dans les Inscriptions de Keneri ; du Samskretan très - ancien , dans les premiers feuillets des Extraits des Vedes, & de trois cens ans dans les Traductions de quelques Ouvrages de Zoroastre; du Tamoul de mille ans dans les Privileges

des Juifs de Cochin. Je ne parlerai pas des graines, fleurs, VOY AGE aux Indes Orientales , IIIe. Partie.

& feuilles \* que j'avois fait chercher à grands frais ; de plufieurs autres curiofités naturelles; des Instrumens de Religion des Parses ; d'une collection assez considérable des Monnoies de l'Inde.

les feuilles à M. Bernard de Jufficus

Le péril auquel toutes ces richesses Littéraires (ainsi que mon propre travail, ) alloient être exposées, & l'état languissant ou je me trouvois, me déterminerent à repasser en France, remettant à des tems plus favorables la Traduction des Vedes, l'explication des Antiquités Indiennes & la suite des recherches que je m'étois proposé de faire sur

les différentes Religions de ces contrées.

Les premiers auxquels je demandai le passage furent les Suédois qui étoient venus commercer à Surate avec un Vaifseaude soixante canons bien équipé, & qui devoient au mois de Mars retourner en Europe par la Chine. C'étoit prendre une route un peu longue:mais je comptois la mettre à profit, vérifier à la Côte Malabare, où le Vaisseau devoit toucher, plusieurs points relatifs aux Antiquités du Pays ; preadre langue à Cantong pour le projet que j'avois d'abord concu: & même, fi j'y rencontrois quelque Vaisseau François, mon dessein étoit de lui confier mes papiers, & de m'enfoncer dans l'Empire de la Chine, ou dans le Thibet. Cette idée me rendoit mes premieres forces, & effaçoit absolument de ma mémoire les peines & les fatigues que l'avois essuvées depuis huit ans. Le refus que les Suédois firent de me recevoir à leur bord, dissipa toutes mes espérances. Ils avoient dessein de relâcher à Bombaye, & craignoient que la présence d'un François ne fût cause qu'on leur fit quelqu'avanie.

Après avoir déposé au Secrétariat du Comptoir François le refus des Suédois, je songeai à la voie Hollandoise: Les mêmes raisons se cacherent sous celles-ci ; que les Hollandoient ne pouvoient passer aucun Etranger sans lui donner quelque titre dans leuts Vaisseaux, par exemple, celui de Matelot, de Bosseman ou autre de cette nature. Il ne

me fut pas difficile d'entendre ce langage.

Restoient les Portugais, les Anglois & les Vaisseaux des Naturels du Pays , chargés pour Bassora. La lenteur des Portugais & le peu de sureté qu'il y a dans la plûpart de VOYAGE leurs Vaisseaux de l'Inde pour les effets d'un Etranger, m'em- aux Indes pêcherent de recourir aux Fregates. Pour ce qui est des ha- Orientales, bitans de Surate, Banians, Arabes ou Parfes, aucun n'eût III. Paris. ofé me passer sans une permission par écrit des Anglois.

Réduit à m'adresser aux Ennemis de ma Nation, en tems de guerre, quoique le progrès des Lettres & des connoissances humaines ( objet pour lequel j'étois venu dans l'Inde), & par conséquent mon retour en Europe, dussent intéresser tous les Peuples policés, je ne sçavois trop quel parti prendre. J'étois sûr que les Anglois, généreux quand on les prend par un certain côté, me donneroient passage fur leurs Vaisseaux : mais le leur demander, étoit un point délicat.

Tandis que je flottois dans une incertitude à laquelle je ne voyois pas d'issue, mon frere reçut de Mahé une Lettre qui me tira d'embarras. Le nouveau mari de Madame .... Ingénieur de la Place, poussé par de mauvais conseils, me menaçoit de porter à Pondichery & même en Europe, l'affaire dont j'ai parlé ci-devant. J'ai sçu depuis que son dessein étoit de me faire entrer en composition : mais il me connoissoit mal ; jamais on n'a rien tiré de moi par menaces, & d'ailleurs, dans l'Inde comme en Europe, je n'ai jamais eu ni desiré rien au-delà du nécessaire. La Lettre de l'Ingénieur de Mahé vint on ne peut plus à propos. Je resolus sur-le-champ de redemander aux Anglois la protection qu'ils m'avoient déja accordée ; j'alléguai les poursuites du nouveau mari de la Veuve, la nécessité d'aller moimême terminer cette affaire en Europe, & les priai en même tems de me donner passage fur leurs Vaisseaux pour Baffora, ou pour l'Angleterre.

Le Conseil Anglois de Surate envoya ma Requête à Bombaye où elle fut accordée d'une voie unanime. J'en recus la premiere nouvelle sur la fin de Janvier par les amis que l'avois au Comptoir Anglois de Surate, & elle me fut confirmée le mois suivant par MM. Spencer & Holford, Conseillers de Bombaye, à qui j'avois écrit ainsi qu'au Conseil Supérieur & au Général. M. Spencer dans

aux Indes Orientales, IIIe. Partie.

sa Lettre du 11 Février 1761, me marquoit que dans un Voyage jour ou deux, je receverois une Lettre du Confeil qui m'annonceroit qu'on m'avoit accordé la Protection Angloise, & le passage sur un Vaisseau d'Europe; il me faisoit entendre en même tems, avec les paroles les plus obligeantes & les plus polies, qu'étant responsable à des Supérieurs, on ne pourroit, dans les circonstances présentes, se difpenfer de s'affurer qu'il ne passoit pas par mes mains de papiers de conséquence, quoique dans toute autre affaire, on fut très-disposé à s'en rapporter à ma parole : il me renvoyoit, pour l'explication, à MM. Boyer & Stakhouse, M. mbres du Conseil de Surate. La Lettre finissoit par des offres de services sur lesquelles je pouvois compter, si je passois à Bombaye.

Cette Lettre signifioit que mes effets iroient en Angleterre scellés du Sceau de la Compagnie, comme en effet cela arriva : & quoique M. Holford dans sa lettre du 18 Février me marquât qu'on me laisseroit le choix de Bassora, ou des Vaisseaux d'Europe, je vis par celle de M. Spencer que cette derniere voie étoit plus agréable au Conseil Anglois; ce qui me détermina à l'accepter. J'envoyai en conléquence à Bombaye mes Lettres de remerciement, sans attendre celle du Conseil Supérieur, qui ne vint pas; & le quatre Mars, M. Crommelin, Général de Bombaye, me fit l'honneur de me marquer, par une Lettre écrite en Anglois & en François, qu'il étoit charmé d'avoir pu contribuer en quelque chose à mon soulagement & à mon bienêtre.

MM. Stakhouse & Boyer, en conséquence des Lettres de M. Spencer, me procurerent toutes les aisances que ma situation demandoit. Comme j'avois des affaires à regler avec mon frere, & que d'ailleurs je ne voulois pas être à charge aux Anglois, je demeurai toujours à la Loge Françoise, occupé à faire achever quelques copies de Livres. Ce qui nous embarrassoit assez mon frere & moi, étoit le prix du passage. Je ne voyois pas d'argent à la Loge dont je puffe disposer; & cependant le Comptoir me devoit plus d'une année d'appointemens,

Tandis

aux Ind-s Orientales , IIIc. Partie.

Tandis que je pensois aux expédiens, les Anglois reçu- Voyage rent à Surate la nouvelle de la prise de Pondichery. J'étois alors à déjeunce avec M. Boyer. Je vis dans son visage quelque chose d'extraordinaire ; les égards qu'il avoit pour moi , l'empêchoient de se livrer entiérement à la joie que devoit lui causer une conquête de cette importance. nn embarras me fit soupçonner quelque chose. Depuis dix à douze jours, les Banians répandoient dans la Ville des bruits quine nous étoient pas favorables; & il y avoit plus de deux mois que mon frere n'avoit reçu de Patmar de la Côte. Entendant nommer Pondicheri à voix basse, je demandai à M. Boyer si cette Ville étoit prise; il me l'avoua. Ce sut pour moi un coup de foudre : mais sans me livrer à une douleur inutile, je le priai de trouver bon que j'informasse mon frere de ce trifte événement; & il y consentit.

Je tire un voile sur l'horreur de notre situation; sans fonds, sans amis, sans appui, isolés pour ainsi dire à Surate, l'objet du mépris des Nations Indiennes qui nous croyent bannis pour jamais du Pays, l'objet de leur fureur, parce qu'elles regardent les fonds du Fez salem comme absolument perdus, & les assurances des Conseils François, eccalix. . comme des espérances frivoles dont a voulu les leurer. Mon frere cut besoin de toute sa fermeté pour ne pas sucromber à l'impression que lui sit la perte du premier de nos Era-

bliffemens.

La prise de Pondichery ne sit que hâter mon départ. Le Banian de la Loge déclara qu'il n'avoit plus d'argent à avancer; mon frere le trouvoit hors d'état de fournir à ma sabsistance, & pouvoit encore moins me donner ce qui m'étoit dû par le Comptoir. Dans cet embarras, il envoie demander au sieur Boucart le montant d'une somme qu'il devoit au Comptoir François. Celui-ci, qui s'étoit mis sous la Protection Angloise, répond que la Compagnie n'existant plus, il ne doit rien. Les sommations, les menaces eussent été alors hors de faison. J'examinai les Lettres que ce Négociant avoit écrites à mon frere, & en trouvai une dans laquelle il promettoit de payer nommément à M. Anquetil, Chef du Comptoir François de Surate, la fomme de quatre Tome I.

Ci-d. ps

Orientales,

Vor ACE tems à lui prouver que la Compagnie n'étoit pas éteinte par la prisede Pondichery, mon frere, par un transport en for-Ille, Parin. me, me passa la Lettre du sieur Boucart, en payement de la somme qui m'étoit due par le Comptoir François de Su-10, pour appointemens non reçus, avance d'une année. & prix de mon passage en Europe; & moi, en qualire d'Anglois, j'assignai le sieur Boucart, aussi Anglois, pardevant le Conseil Anglois de Surate. Il étoit bien avec le Chef. M. Press, qui n'osa pourtant pas prendre sur lui de décider en sa faveur. Les autres Membres du Conseil lui firent sen. tir la noirceur de son procédé, & lui montrerent que cette. Lettre étoit un vrai billet fait à M. Anquetil, sans rapport direct à la Compagnie. Cependant, comme M. Boucart étoit un homme à ménager, l'affaire fut renvoyée à Bombaye. Mes amis m'affurerent en même-tems que ce n'étoit que pour donner à ce Négociant le tems de se consulter; & que s'il vouloit poursuivre, il seroit certainement condamné.

J'écrivis en conféquence au Confeil de Bombave, au Général, & envoyai à M. Spencer la copie d'un Mémoire un peu vif, que j'avois fait pour le Conseil de Surate. La goutte me retenoit alors fur le lit; & le nouveau Procès que j'avois à soutenir n'étoit pas propre à ôter aux humeurs l'acreté qui caufe ce mal, ou du moins qui l'irrite. Je sçus bientôt que Bombaye pensoit comme Surate, & que M. Spencer, en marquant à M. Boucart que cette affaire ne pouvoit que le déshonorer , lui avoit conseillé de la finir sans attendre un ordre positif du Conseil Supé-Ticur.

· Mais il falloit que mon départ de l'Inde fut marqué au même coin que celui de Paris ; qu'il fut semé de difficultés, comme le reste des opérations qui m'avoient tenu près

de six ans dans cette Contrée.

Toutes mes affaires étant arrangées autant que la polition critique ou nous nous trouvions à Surate pouvoir le permettre je me disposois à quitter cette Ville, & deja mes effets étoient à bord du Vaisseau qui devoit me conduire à Bombaye, lorsque j'appris qu'il étoit question de les dé-

Orientales

barquer, & qu'on m'accusoit auprès du Chef Anglois d'emporter des Manuscrits que je n'avois pas payés. L'affaire VOYAGE alloit à me priver du fruit d'un travail opiniâtre, lorsque je touchois au moment où je pouvois en jouir. Ce coup III. Parie. m'étonna, mais ne me déconcerta pas; je devinai la main qui le portoit. Le Destour Kâous, parent de Darab, n'avoit jamais approuvé ses complaisances; & celui-ci, au désespoir de me voir partir si promptement, se flattoit de pouvoir, par le moyen des Anglois dont je dépendois alors, arrêter mes effets, ou du moins m'obliger de lui donnerquelque somme considérable, comme en dédommagement du tems qu'il auroit voulu être encore à mes gages. La prise de Pondicheri les enhardit: le Nom François sembloit anéanti dans l'Inde. Il fallut donc prouver que tout ce que j'emportois m'appartenoit légitimement. L'altercation se passa en présence du Chef Anglois ; elle sut vive ; je menaçai ce Chef de porter l'affaire à Bombaye, où je lo citerois lui-même : l'étois dans ces momens de désespoir où l'on ne respecte rien. Les Anglois démêlerent aisément que les Destours Parses ne cherchoient qu'à empêcher le transport de leurs Livres en Europe, ou du moins à tirer parti de l'état d'oppression où ils nous voyoient. Mon frere, pour couper couper court à leurs poursuites, se rendit ma caution; & quand ils virent que les Anglois se contentoient de sa parole, ils disparurent. Ces tracaceries reveillerent les douleurs de la goutte, & je passai sur le lit le peu de tems qui s'écoula jusqu'au départ de Vaisseau.

Ce fut le 15 Mars 1761 que je quittai Surate, dans un état de foiblesse que l'air de la mer ne pouvoit qu'augmenter, sans autre ressouce que l'humanité de nos ennemis & le billet que mon frere m'avoit passé en compte. & pénétré de me voir dans l'impossibilité de reconnoître les services de mes domestiques, ceux des gens de la Loge, de l'Interpréte Manckdji,& même de récompenser, comme je croyois qu'ils le méritoient, les Destours Darab & Kâous, dont j'a-

vois déja oublié les mauvais procédés. La traversée sut courte & tranquille; j'étois avec un galant homme, le Capitaine Purling, & j'ai toujours tâ-

vington, trad. Groff, trad. frang. p. 45.

ché de ne pas être incommode. Nous mouillâmes le 16 dans le Port de Bombaye, & je descendis sur-le-champ à terre ayec le Capitaine, Orientales ,

Je ne m'arrêterai pas ici à faire la description de Bom. Voyage d'O. baye; cette lile est assez connue par les Relations des Voyageurs Anglois. Elle a en longueur environ deux heures de Voy. de Henri chemin, du bout du Port à Mahim, qui répond à la côte de Salcette, sur laquelle est Bandoura; & une heure & demie de large. La longueur est du Nord au Sud-Ouest. Du côté de la pleine mer Bombaye étoit autrefois couverte de cocotiers & de bamboux qui faisoient une partie de son revenu & donnoient le plus bel ombrage : mais en même-tems les coquillages & les poissons pourris dont on se servoit pour fumer les terres & le pied de ces arbres, rendoient l'air de cette Isle très-mal sain. Avant la derniere guerre, la crainte des François a obligé de couper ces arbres pour dégager les environs de la Ville qui est d'ailleurs assez mal fortifiée.

> Le Château n'est d'aucune défense. La seule force de Bombaye contre des Européens, est dans son Port. Aussi est-ce là que se montrent les Anglois : tout y est dans un ordre admirable. La maison du Commissaire de la Marine est la premiere quo l'on apperçoive de ce côté : elle est belle, commode, & communique au Port par une porte de derriere. Les Magasins & l'Arsenal sont peu éloignés & sur

la mer.

D'un autre côté cft la Porte de la Douane, où commande un Conseiller qui y a sa maison, dans l'enceinte. L'affluence du Peuple & la quantité de marchandises qui remplissent les Cours & les Magasins, caracterisent bien

un Peuple dont le commerce est l'élément.

Voilà les deux endroits qui font proprement l'état de Bombaye, comme de tous les autres Etablissemens Anglois. Le Général qui n'a guerre qu'à figner les actes qui en fortent, & à présider de tems en tems aux Conseils, a un Palais dans la Ville fort sombre, où il réside peu. Il habite plus volontiers Parell, grande maison de Campagne, accompagnée de terrasses & de Jardins, que l'on a formée d'une ancienne Eglise distribuée en Croix. Plusieurs Conseillers ont aussi des Maisons de Campagne hors de la Colonie, dans des endroits fabloneux & découverts. La mieux fituée étoit VOYAGE alors celle de M. Byfill , fecond de Bombaye. Elle est bâtie aux Indes fur une espece de roc qui domine la mer, à côté du point Orientales, de mire fur lequel les Vaisseaux gouvernent en entrant dans le Port. Cette maison étoit l'après dînée le rendez-vous des premiers de la Colonie qui y alloient prendre le thé.

Bombaye placée entre Moka, Baffora, Surate & la côte Malabare, n'est quelque chose que par sa situation & son Port. Mais si les Anglois trouvoient le moyen de se faire céder Salcette par les Marates, indépendamment du revenu de certe Isle, Bombaye pourroit devenir un des plus beaux Etablissemens de l'Inde par tous les agrémens de la vie que l'on trouve dans Salcette, & qui dédommageroient de la sécheresse & de la stérilité de cette premier Isle.

Jo n'eus pas d'autre logement à Bombaye que la maison de M. Spencer, alors Commissaire de la Marine : c'étoit mettre le comble aux fervices qu'il m'avoit rendus à Surate. Il affaifonna ce nouveau bienfait de tout ce qui pouvoit me rendre supportable le séjour d'une Ville que je voyois remplie de Prisonniers François. L'arrivée de l'Escadre commandée par l'Amiral Stevens occasionna des repas chez le Général Crommelin & chez M. Spencer. Je me trouvai à plusieurs de ces fêtes, où l'on eut pour moi tous les ménagemens que la politesse, que l'humanité prescrit à l'égard d'un ennemi que l'on oblige.

Dans les derniers jours que je passai à Bombaye, l'eus avec M. Spencer plusieurs conversations sur les Etablisfemens des Européens dans l'Inde. Si jamais homme a été propre à concilier des partis animés l'un contre l'autre, c'étoit ce généreux Anglois. Je lui difois que, fi les Compagnies remettoient leurs intérêts à deux hommes d'une probité reconnue, à lui par exemple & à M. de Leyrit, on verroit peut-être les querelles s'affoupir. Il fouhaitoit sincerement l'enion des deux Na is ; mais il revenoit toujours aux grandes Possessions des François, à leurs Conquêtes; ce qui me fit penser qu'il désaprouvoit ces opérations: & je crus voir, malgré la modération & la sévere probité qui mettoient le sceau à toutesses démarches, que

VOYAGE aux Indes Orientales, UI. Partie,

la prééminence, que l'étendue même de commerce dans une Nation différente de la sienne, étoit dans son esprit une sorte de crime.

M. Spencer me parla d'une espece d'épreuve qui se pratiquoit à Anjingue parmi les Malabares, lorsqu'il y étoit Chess. Quand un homme accusé de vol ou autre crime, le nioit, on l'obligeoit de mettre sans un fac, attaché au poigner par des cordons s'un lesquels els Juge Anglois faisoit metre le secau de la Compagnie. Au bout de quelques jours, on ouvroit le sac; & , si la main de l'accusé ne se trouvoir pas endommagée, il étoit renvoyé comme innocent.

M. Spencer avoit bien voulu me communiquer une gran-

de Carte de l'intérieur & des côtes du Sud de la presqu'Isle. faite par des Brahmes; je venois d'en achever la copie, & prêt à quitter l'Inde, il me restoit sur la nature des Manuscrits que je portois en Europe, un doute qui me causoit de l'inquiétude : je crus pouvoir lui ouvrir mon cœur. Je lui dis donc qu'ayant perdu dans le Bengale la copie des premieres lignes du Manuscrit Zend d'Oxford que j'avois apportées d'Europe, l'ignorois si mes Manuscrits en renfermoient un pareil. M. Spencer me tranquillifa pleinement fur cet article par un moyen fur lequel il me demanda le fecret. Il arrangea enfuite lui-même mon passage avec le Capitaine du Bristol qui se disposoit à mettre à la voile ; lui paya , pour cela, mille roupies, & me donna douze cens roupies en especes & en billets fur M. Hough, fon Correspondant à Londres, Ces sommes étoient en avance du montant de la Lettre dont i'ai parlé plus haut. J'endôssai cette Lettre, la lui temis. & il se chargea de la faire payer après mon départ. Je donnai ma parole qu'il n'y avoit rien dans mes papiers qui traitât de ce que l'on appelle affaires d'Etat, relativement aux querelles qui divisoient alors les deux Nations; & l'on appola le sceau de la compagnie sur mes effets qui furent remis en cet état au Capitaine du Bristol.

p. ececxxxiv.

Je quittai Bombaye le 28 Avril 1761, comblé des politesses de M. Spencer, du Général Crommelin, de tous les Anglois, & en particulier de ceux que j'avois connus à Su-

Orientales . IIIc. Partie.

Que l'on se représente la dureté froide & réfléchie. jointe à la bassesse d'ame, à un intérêt sordide, & l'on se fera le Portrait du Capitaine Quicke avec qui je passois en Europe. La traversée fut analogue à son caractere. Il alloit presque jusqu'à nous reprocher la viande sallée & la poussière de biscuit qui faisoient toute notre nourriture. Nous relâchâmes quelques jours à Onor, & mouillames le 5 Mai à Talicheri.

Je descendis promptement à terre, & M. Hodiès, Commandant du Comptoir, me fit donner une chaise découverte, portée par quatre hommes, pour me conduire à Mahé. Je trouvai dans cet endroit les Peres Claude & Emmanuel. Ce dernier, fur une Lettre du P. Eusebe. mon ami, qui réfidoit à Talichery, me donna le Dictionnaire François & Malabare, qu'il s'étoit engagé en 1758 de me faire copier. Le Pere Claude me remit une Lettre de M. Ci-d.p. exciii. l'Abbé Barthelemi [ 1 ], qu'il avoit sauvée du Secrétariat de Mahé; je l'engageai à faire chercher les Vedes aux Pagodes de Taliparom & de Gokorn, & retournai à Tali-

<sup>[1]</sup> Cette Lettre datée du 10 Mars 1760 , étoit en réponse à celle que j'avois eu l'honneur d'écrire de Surate à M. l'Abbé Barthelemy, le 4 Avril 1759; & dans laquelle je lui marquois que j'avois achevé la Traduction du premier Farfard du Vendidad.

J'ai souvent parlé de vous avec les personnes à qui vos intérêts sont précieux, me disoit ce Sçavant qui a toujours eu pour moi l'amitié la plus tendre; j'ai lu vos Lettres à l'Académie, lorfqu'elles ont contenu quelques singularités historiques. Il m'engageoit ensuite a tirer de mes Docteurs toutes les lumieres qu'ils pourroient me donner sur l'ancien Persan, jusqu'à ce que j'eusse entiérement traduit le Manuscrit qu'on m'avoit dit être, de Zoroastre; & me patloit, supposé que je revinfle promptement en Europe , d'un voyage très-utile a faire , celui d' Egypte , que de découvertes faites depuis mon départ ( pat M. de Guignes , sur le rapport des Hieroglyphes Egyptiens avec les Caratteres Chinois , tendant à prouver que les Egyptiens font une Colonie Chinoife \ rendroient fort intéreffant.

Cette Lettre consolante étoit accompagnée d'un billet de M. le Comte de Caylus, auffi du 10 Mars 1760, dans lequel ce Sçavant me recommandoit furtout la Traduction des Livres de Zoroaftre.

VOY AGE aux Indes Orient des, Ille. Partie.

VOY AGE cheri, où le Pere Eusebe me promit de faire à ce sujet les

Je trouvai au Gouvernement l'Ingénieur de Mahé qui m'attendoit. De lui avois écrit le matin-que mon deffein n'étoit pas de m'expatrier éternellement, ni de plaider en Europe pour une affaire qui m'avoit affez donné de peine de de chagrins; qu'il fçavoit aufil bien que moi une manitere plus courte de vuider le différent qu'elle avoit fair naître entre nous deux. Il m'affura que fon intention n'avoit pas été m'inquiéter; que fa Letre étoit le fruit des mauvais confeils & me demanda mon amitié.

M. Hodjès pendant la rélâche que nous s'îmes à la Côte, témoigna aux Prisonniers François les égards les plus marqués : il en logea plusieurs près de son appartement ; le Major & les Capitaines de troupes se chargerent des autres, & il y cut pour nous plusieurs repas au Gouvernement. Le Capitaine du Vaisseu, dont on rapporta quelques mauvais procédés, promit d'avoir des manieres plus honnêtes : mais il n'augmenta pas ses provisions; ce qui étoir l'article essentiel.

Nous quittâmes Talichery le 15 Mai, & pendant le reste du mois, la traversée ne nous offrit rien de particulier : sculement la mauvaise humeur & la tristesse crurent avec le befoin. Le Capitaine mangeoit dans fon particulier, & la table des Officiers où nous (les François) étions , n'étoit servic qu'en viande salée. On nous donnoit à boire de mauvaise arak mêlée d'eau, dans un unique vase de cuir, garni d'étain, que nous voyons nettoyer le matin avec les broffes à fouliers. Quelquefois l'ordinaire, pour quinze personnes, étoit augmenté de la moitié d'une tête de cochon de lait. Notre déjeuner consistoit en biscuit pourri, & en mauvais beurre rance, relevé par de l'arak à Matelot, servie dans le vase de cuir dont je viens de parler; & tous les deux ou trois jours, dans les commencemens, on nous gracicusoit d'un pain frais d'une demi-livre pour huit perfonnes. Telle étoit la nourriture pour laquelle j'avois payé cent louis au Capitaine.

Je passai plus d'un mois & demi sans presque manger; ma ma voix diminuoit tous les jours avec mes forces; je me VOYAGE voyois anéantir avec une forte d'indifférence. Le Capitaine Quicke ajouta la plaisanterie au cruel traitement qu'il me faifoit éprouver; & déja j'entendois les arrangemens d'un de mes camarades de voyage, qui avoit jetté un dévolu sur ma chambre.

Orientales . IIIe, Partie,

Cette piece étoit ma seule consolation; j'y passois la plus grande partie de la journée, à revoir mes papiers, à lire. ou à dormir pour ne pas entendre les propos de corps-degarde de six Officiers (dont deux Lieutenans) des Vailleaux du Roi d'Angleterre, qui repassoient avec nous, & faisoient assez bassement leur cour au Capitaine.

Nous cédâmes dans les commencemens notre portion de pain frais, qui pouvoit revenir à une once, à la femme d'un Officier François, néc à Pondichery, qui passoit en Europe avec son mari. L'épreuve étoit un peu forte pour une jeune Indienne, élevée dans la mollesse assatique: mais le besoin donne des forces aux tempéramens les plus délicats. Cette femme supporta fort bien la traversée, sans avoir presque goûté un morceau de viande fraîche, & quoiqu'elle fût en butte à des tracasseries de société, envenimées par le mal aife. Un reste d'humanité, soutenue par la politesse naturelle au François, avoit d'abord engagé à se priver pour elle des vivres qui sembloient lui être plus nécessaires qu'à des hommes : mais la faim fit bien-tôt taire les égards ; chacun pensa à soi, & ne regarda presque plus son voisin, que comme un Compétiteur importun. Il fut ensuite résolu qu'à tour de rôle deux mangeroient le pain entier, tandis que les autres dormiroient; & cet atrangement dura jusqu'aux gros ems qui nous réduisirent au simple biscuit, ou plutôt à la pourriture de biscuit.

Il sembloit que le Capitaine eût des prétentions sur nos effets, à voir la maniere dont il prenoit notre situation. Son air moqueur me choqua. Un jour , pour adoucir, à ce qu'il crovoit, la diete austere à laquelle il nous avoit condamnés, il s'humanisa jusqu'à nous donner un déjeuné en chocolat. Le chocolat se trouva de même alloy que le biscuit ; & prenant ce nouveau trait pour une insulte cruelle, je lui

Tome I.

VOYAGE aux Indes Orientales, 'IIIe, Partie. jettai presque la tasse au visage. Mon homme, qui n'étoit ni brave ni endurant, alla exhaler fa colere fur le gaillard: le malheur pour lui étoit qu'il ne pouvoit diminuer notre ration. Cette scene me remua les sens; le dépit ranima mon courage, & je résolus de vivre, malgré mon avare & barbare Capitaine. Je me jettai enconséquence en affamé sur la viande salée, que je tâchai de faire passer avec force poivre & vinaigre. Mon estomac se prêta à certe espece de fureur; le Capitaine eut le déplaisir de voir que des os garnis de viande salée à moitié pourrie, sortoient de notre table plus secs que les planches de son Vaisseau. Cet appétit dévorant donna de l'inquiétude à mes amis : mais rien ne put me retenir. Mes forces revinrent ; je me portois, contre route apparence, le mieux du monde, après plus d'un mois & demi de diete, lorsque nous fûmes assailles d'un coup de vent qui nous mit à deux doigts de la mort.

Malgré la foiblesse où j'étois avant ce retour de santé, j'avois observé (très-grossièrement il est vrai) avec une longue vûe, couché sur le dos, dans la gallerie, le passage de Vénus sur le Dissue du Soleil. C'étoit le 6 Juin, '& nous étions par l'estime au quatre-vinge quatrieme degré de longitude, & à 5º 21' au moins de latitude méridionale. A midi Vénus me parut, sur le Soleil, au trois quares du Disque; à deux heures cinq minutes, près du bord; & à deux

heures trois quarts, hors du bord.

Le 19 Juillet, à quatre heures du matin, on vit à la clarté de la Lune un grand Vaisseau à une demi-portée de canon, allant Nord-Elt: sur-le-champ branse-bas général; menace de jetter nos cossisses à la mer, de nous rensermer à fond de câle. Le Capitaine avoit perdu la têté, nous vimes bien que si nous étions attaqués, notre résissance ne seroit pas grande. Cette rencontrer cheu pas de suite, parcequel Vaisseau, à l'aide d'un petit changement de route de notre côté, disparut bien-tôt; mais elle nous donna de l'inquiédude pour le reste de la traversée. En esset plusques de Passagers avoient leur fortune avec eux; & moi, je me serois fait jetter à la mer avec mes effets, plûtôt que de paroûre en France sans mes papiers.

Le soir du même jour, 19 Juillet, je réfléchissois sur ce qui s'étoit passé le matin, lorsque j'entendis sur le gail- VOYAGE lard un bruit affreux. Il pouvoit être neuf heures; la nuit aux Indes étoit noire, & nous avions les perroquets dehors, le vent IIIe. Parie, soufflant du Nord-Ouest avec une violence extrême. Je montai sur le gaillard pour jouir du spectacle d'une tempête. Le Capitaine avoit peine à se faire entendre avec le porte-voix: mais les Matelots Anglois sont si bien stilés à la manœuvre, qu'en moins d'une demi-heure les perroquets & les petits huniers furent bas; & cela fort à-propos, car le vent renforçant continuellement, un moment de retard eût pu nous faire capoter. Nous étions par 370, 45' de latitude méridionale; & par l'estime, à 5 ou 3 de longitude du Cap de bonne-Espérance. La nuit sut employée à diminuer peu-à - peu les voiles : le bruit du vent, joint à celui des vagues faisoit frissonner de frayeur. Au point du jour, on abbattit les grands huniers. la misaine sut déchirée, & l'on eut bien de la peine à abbattre la grande voile, dont les coups donnoient au Vaisseau des secousses terribles. La mer sur les huit heures ne présentoit qu'une suite d'abîmes qui se varioient avec une impétuolité que le Vaisseau arrêtoit quelquesois. Cette énorme machine sembloit alors devoir éclater en morceaux: nous en entendions les membres craquer, comme si on l'eût pillée, ou resserrée entre deux murs. L'eau de la mer, couverte d'une écume blanche, mêlée de feux pétillants, paroifsoit animée; & chaque lame, haute de plus de quarante pieds, sembloit un monstre marin prêt à nous engloutir.

Le Vaissau ne faisoit pas de route, soutenu uniquement par une voile basse, triangulaire, tendue entre le grand mât & celui de misaine, nommée le Foc, & par une plus petite appellée la Pouilleuse. On tendit des cordes en travers sur le gaillard, pour servir d'appui aux Matelots. Quoique les canons sussent bien amarés, plusieurs briserent leuts cables; les cossires, les chambres, tout sous le pont cédoit au mouvement du Vaisseu, & la moitié de l'entre-

pont étoit presque dans l'eau.

Sur les onze heures du matin, le grand mât craqua, & kkk ij

VOYAGE aux Indes Orientales, Ille. Partie.

nous vîmes le moment où il alloit casser. Deux heures après, l'avant du Vaisseau fut successivement assailli par trois lames, dont une sufficit pour l'ensoncer, & qui nous

donnerent près d'un pied d'eau fur le pont.

Le vent continua toute la nuit du vingt au vingt-un. Le vingt-un, il diminua peu-à-peu; & le foir, le froid se fit sentir assez vivement. Le reste du houli des vagues causoit un clapotage & un tangage qui enlevoient le cœur. Enfin le 22, la mer partu appaisse; on visita le Vaissea; où l'on ne trouva qu'une voic d'eau qui augmenta jusqu'à la resache, sans qu'on spat appaise venoit. C'étoient trois membres qui avoient été ensoncés par les lames, & qu'on revêtie d'un doublage à Sainte-Helène. Il se trouva que les courants nous avoient porte un degré au Nord.

Pendant cette tempête je ne quittai guere le gaillard, ne voulant rien perdre de ce qu'elle avoit de pittoresque. Le Capitaine, bon Marin, ne se déconcerta pas, quoique le danger sût peint sur son visage. Ses Officiers, vrais loups de mer, nous assurerest qu'ils n'avoient jamais estuyé un pareil coup de vent. Aussi n'y a-t-il que des Anglois qui osent passer le Cap-de-bonne-Espérance en hiver avec un Vaisau qui fait son cinquieme voyage; c'està-dire , avec

un Vaisseau condamné.

Il s'en falloit bien que les passegrs fussent tranquilles :copendant, tandis qu'une lame plus forte d'un degré pouvoit nous engloutir, nous étions dans la grande chambre, assis par terre, à rire des culbutes que le rouli nous faisoir faire.

Il ny eut pas de feu dans le Vaisseu, tant que dura la tempête. L'équipage n'eut pout nourriture, ainsi que nous, que de la pâte de saine, accommodée en pounding, relevée avec un peu de beurre sondu & de viande salée. La masse qui nous étoit destinée, étoit dans un grand plat de fer, posé sur le plancher; chacun tâchoit d'en attraper ce qu'il pouvoit: & crainte d'accident, le soir du 10, on sur obligé de le clouer au plancher. Pour notre déjeuné, on sufpendit une assistet de fer dans laquelle il y avoit un peu de beurre; & c'étoit au plus adroit à y frotter habilement son

biscuit, tandis que le rouli faisoit pancher l'assiette de son côté. Cette lituation paroîtra sans doute affreuse à ceux qui ne sçavent pas ce que c'est que la mer : mais il n'en est pas Orientales, de même dans un Vaisseau ; à deux doigts de la mort & le Ille. Parties ventre vuide, on plaisante, ou du moins l'instant qui suit le danger en paroît à cent lieues [1].

Nous arrivâmes à Sainte-Héléne le 25 du mois d'Août; & avant que de jetter l'ancre, nous tournâmes l'Isle à la

portée du pistolet

Je ne dirai rien de Sainte-Hélène : les Voyageurs en Voy, des Holont affez parlé. Cette Isle est par 110. 2' de longitude, & and & T.L. 160. de latitude méridionale. L'air y est très-sain, les le- P. 478. gumes fort bons; la vûe de l'Isle, du côté de la mer, présente un païsage charmant. La Ville forme une espece de camp dans une vallée entourée de montagnes affez hautes. Les fortifications me parurent peu de chole, & les troupes que les Anglois y entretenoient, commandées par deux Capitaines, peu nombreuses. Notre arrivée sit du bruit à

[t] Le 30 Juillet , à 350 a8' de latitude méridionale, nous vimes la terre fut les onze henres du matin, au Nord Nord-Ouest, sans avoir de fond. Nous en étions à-peu-près à seize lieues. On erut que c'éroit le Cap Faux. La mer éroit douce, unie, le ventà l'Est : le courant portant au Sud : beau tems. A l'Est du banc & du Cap à quelque distance, les courans portent au Nord; & à l'Ouest, ils portent au Sud, La variation 190 f'. Le 3t, au matin, la mer unie.

Le foir du 2 Août, 50 milles de fairs Ouest Nord-Ouest : latitude 35c. 36'. la nuit du 2 au 3 & le 3, coup de vent de Nord-Ouest ; la mer grosse : nons passames la joutnée à la Cape sur un Foc. Le soir le vent tourna à l'Ouest & au Sud-

Ouest, toujours avec la même violence : les contants portoient au Sud. Le 4, fur les neuf heures, on jetta la sonde & l'on trouva quatre-vingt-cinq braffes, le fond de fable gris. Nous étions sur le banc, & les coutants portoient au Sud. Nous jugeâmes alors que la terre que nous croyons avoit vue, pouvoit êtte la haute montagne qui est à l'Est du Cap Faux, & que nous étions pour lors ptès du banc. Les trois jours de vene atriet qui fuivirent, font la largenr du banc des aiguilles; & nous edimes le coup de vent à la pointe Ouest

Le 6 à midi, 350 3' de latitude, ealme. Nons ponvions être à quatante lieues Quest du Cap. Au soleil conchant, la variation se trouva de 170 51'. Le

7, calme. Le 9, 310 12' de latitude 3 ensuite les coutants portent un demi degré au Nord, Variation 170 51'. Le 11, 310 57' de latitude, les courants diminuent, porcant roujours au Nord : t vent Est Sud-Est. Variation, 170.

Au 28°. degré de laritude, le vent Sud-Elt, Il nous parut froid lorsqu'il étoix à l'Est, & encore plus froid, à l'Ouest,

Sainte-Hélene; nous nous trouvions quatre Vaisseaux de Compagnie, dont trois portoient des Prisonniers, & M. de Orientales, Laly y ayant deja passe, ainsi que M. de Moracin, on y connoissoit les François.

Le Gouverneur nous reçut avec beaucoup de politesse. & nous logea chez des Particuliers, qui, pour notre argent, nous procurerent tous les agrémens qui dépendoient d'eux. Le rems de la relâche s'écoula, selon l'usage, dans les plaisirs.

Descendu à terre, mon premier soin fut de visiter mes papiers, & de leur faire prendre l'air plusieurs jours ; du reste plein des suites de mon Voyage, les divertissemens m'occuperent peu. Cette conduite me fit passer pour Philosophe, & me valut une visite à laquelle je ne m'attendois pas. Les Anglois avoient envoyé dans cette Isle, M. Masculine, pour observer le passage de Vénus sur le Disque du Solcil. Cet Astronome, quand nous arrivames, étoit à son Observatoire, situé à deux milles, dans les montagnes; & la politique, en tems de guerre, ne fouffroit pas que l'on me permît d'y aller. Scachant que j'étois au camp, il s'y rendit, & me fit l'honneur de me venir voir chez le Capitaine Kilpatrik, où je logeois. Nous nous entretînmes quelque tems fur l'Inde & fur les Sciences de ce Pays. Quant à l'objet direct de son Voyage (l'Obfervation du passage de Vénus), il m'avoua que les nuages l'avoient empêché de le remplir . & me dit qu'il comptoit rester encore huit à dix mois à Sainte-Hélène, pour perfectionner la Théorie de la Lunc.

La physionomie de M. Masculine parut plaisante à quelques uns de mes Compagnons de voyage. Il étoit monté fur un cheval de Scavant , avoit un habit brun & uni . & une perruque ronde & bouffante, à la mode des Ministres, avec un peu de cet air de complaisance qui est particulier aux Docteurs Anglois. Nous l'invitâmes à souper, & il ne se fit pas beaucoup prier. Lorsque la bierre & le vin blanc commencerent à lui monter au cerveau, nous nous apperchmes qu'il quittoit souvent la table. On le suivit, & on le trouva dans la cour regardant le Ciel attentivement.

IIIe. Partie.

ccccxlvij

A fon retour, il nous parla étoiles, les yeux fixés fur le Voyage fond de son verre. Pour lui donner le plaisir de les voir toutes ensemble, nous le conditionnames de manière que le Ciel entier étoit ouvert à ses yeux : voilà les François.

Le Bristol partit de Sainte-Hélène le 10 Septembre, de conserve avec trois autres Vaisseaux de Compagnie, poussé par les vents alifés qui regnent dans ces Parages. Nous avions fait quelques provisions de fromages, de caffé & de vin blanc, pour suppléer à l'étetnel bœuf salé & à l'arak du Capitaine Quicke: ces petites douceurs nous firent trouvet le teste de la traversée moins long. C'étoit pour les Anglois un spectacle affez singulier que de voir douze François qui n'avoient presque tien mangé de la journée, passer deux heures le foir autour d'une bouteille de vin blanc, avec des marques de gaieté que leur situation présente & suture ne sembloit pas comporter. Le Capitaine qui nous entendoit de sa Chambre, prit ces petites assemblées pour des bravades, & s'en plaignit: mais nous allâmes notre train; seulement nous fûmes obligés de nous éclairer nous-mêmes fur la fin de la traversée, & pour reconnoître ses attentions, je lui fis présent des provisions qui me testoient, & il n'eut pas honte de les recevoir.

L'approche du terme de notre voyage remettoit peu-àpeu les esprits 1]. Nous eumes un petit coup de vent le 2

[1] Les vents nous favorifoient affez. Le 22 Septembre, nous fimes cent trente milles. La variation du lever du Soleil fut de 60 40' : vent arriere Sod

Sud-Eft. A midi, le Soleil étoit au Zenir. A une heure & demie, nous nous trouvâmes au-delà de la Ligne dans l'hémisphere seprentrional, avec un air frais. Du 15 au 18 inclusivement, petit vent; la route, un demi-degré par jour ;

chalcurs. Le 29, au seprieme degré : calme de quarre jours.

Le 4 Octobre, petit vent, variable : du 6 au 8 inclusivement, petit vent, Nous ne fimes en huit jours que trois degrés.

Le 8, au dixieme degré, vent Nord-Eft.

Le 11, grand vent Nord-Eft. Le 11, au vingt-sixieme degré, le vent Sud.

Le 11, vent Sud Oueft.

Le 23, an trente-deuxieme degré de latitude, vent Sud-Ouest, violent ; orage, pluie, à la Cape: le soir le vent Nord-Ouest; la nuit mauvaise,

Orientales .

VOYAGE à l'Est, au Sud, au Nord Est. La mer groffit le clapotage devint si violent que, le Vaisseau ayant été balotté long-Orientales : tems, il se trouva, le 3, que la tête du gouvernail étoit brifée, & que le reste ne tenoit qu'à quelques crampons. Aussi tôt signal d'incommodité assuré d'un coup de canon. La mer étoit horrible, & nous désespérions d'avoir du secours des trois Vaisseaux qui marchoient avec nous; parce qu'il paroissoit impossible de risquer une chaloupe ou un canot. Abandonnés à nous-mêmes, notre reffource, dans un reste de traversée de plus de trois cens lieues, cut été en partie dans la Providence. Il eut fallu abattre toutes les chambres de dessus & de dessous le pont, & gouverner, comme l'on auroit pu, avec une grande poutre, répondante au reste du gouvernail, & dirigée par des cables attachés sur le pont, à droite & à gauche; embarras inconcevable, fans parler du danger presqu'inévitable dans une grosse mer.

Heureusement les canots des trois Vaisseaux, après plusieurs tentatives inutiles, nous aborderent. Ils étoient garnis de Charpentiers, de Serruriers, de grosses barres de fer & de deux forges. Par ce moyen, nous cûmes trois Forges qui jouerent la journée du 3 & la nuit suivante. Les Charpentiers firent d'un mât de misaine, deux jumelles épaisses de fix pouces; & le lendemain à midi, la tête du gouvernail se trouva consolidée entre ces deux jumelles liées par des cercles de fer d'un pouce d'épaisseur. La difficulté avoit été de les attacher. Les Charpentiers dans l'eau jusqu'au cou, avoient été obligés d'enfoncer sous l'eau des clous d'un demi-pied de long ; & les forces alloient leur manquer lorsque l'ouvrage se trouva achevé, quoique sur les neuf heures la mer fût devenue affez calme.

Les 24 & 25, grand Houli, mer forte; orage au Nord; à quelque distance.

Le 28, au trente septieme degré, commencement des Açores; le premier de la Lune, le vent changé au Nord-Eit, Depuis le onzieme degré, le vent avoit toujours fraichi au lever de la Lune, & cessé à son coucher.

Le 10, au trente-huitieme degré de latitude; le vent revient au Sud-Ouest: petit frais,

Le jour que l'on forgea les liens du gouvernail, fut pour. moi un vrai spectacle. Quatre Vaisseaux balottes par une VOYAGE mer orageuse; trois Forges en seu sur un de ces Vailleaux; aux Indes des Ouvriers occupés dans le plus grand rouli, à des Ou- Unentates, vrages qui paroissoient demander une assete sure; les Forges qu'il falloit changer de côté, selon le vent; enfin six cents hommes séparés par quelques pouces de planches, d'un gouffre qui battoit les flancs de leurs Vaisseaux, ayant devant leurs yeux deux cens hommes prêts à périr, sans que ce danger, qui se renouvelle souvent en mer, diminuât rien de leurs projets de gain : la vûe de cet ensemble me fît faire des réflexions qui m'étourdirent sur notre situation. Aussi, après avoir tout considéré pendant le jour, allai-je tranquilement me coucher. Mon sang froid piqua le Capitaine. Il ne put s'empêcher de témoigner par des termes familiers aux Marins Anglois, son dépit, en me voyant dormir, tandis que l'on enfonçoit près de ma tête des clous d'un demi-pied dans le gouvernail, & que les vagues pouvoient, d'un moment à l'autre, me noyer dans mon lit.

Ce danger fut le dernier que nous courûmes ; & si l'on excepte plusieurs branle-bas occasionnés par la vûe de quelques Vaisscaux, & le régime sec & dur auquel le bon Capitaine nous avoit réduits, le reste de la traversée sut affez doux : du moins l'espérance & l'approche du terme nous

le firent trouver tel.

Nous mouillâmes dans le Port de Portsmouth le 17 Novembre 1761. Avant que le Vaisseau y entrât, plusieurs Matelots de la Marine du Roi, qui revenoient de l'Inde, se sauverent dans un canot, pour se soustraire aux Loix de la Press, selon lesquelles on les auroit forcés, après dix années passées hors de leur Patrie, de remonter sur-le-champ dans d'autres Vaisseaux, & d'y recommencer le service, sans avoir la liberté d'embrasser leurs femmes & leurs enfans.

Le Port de Portsmouth, de quelque côté qu'on le considére, présente le plus beau coup d'œil. Il est précédé d'une grande Anse, suivie d'un canal moins large en forme de gorge. Après ce canal, on entre dans le Port, grand Tome I.

VOY AGE aux Indes Orientales, Ille, Partie.

bassin, presque sermé, qui a six à sept milles de diametre, & peut contenir plus de trois mille Embarcations. L'Officier qui y commande est un Amiral qui demeure ordinairement dans son Vaisseau. De disserence cotés, on apperçoit sur les bords des Villes storissantes, des bois, des Passages, qui, joints à cette forêt de mâts, à cette Ville ambulante que renserme le Port, forment le tableau

le plus varié & le plus complet.

Un spectacle d'un nouveau genre égaya notre descente à Portsmouth. Le Capitaine nous avoit remis à un Lieutenant de Vaisseau de Roi, chargé de nous conduire à terre fous l'escorte d'une Compagnie de fusiliers. Les embarras du débarquement qui dura plusieurs heures, & la lenteur du Boat, donnerent le tems aux filles publiques de s'attrouper fur le plain. Nous les voyons courir par les rues de traverse, & se précipiter sur le Port ; barbares agréables qui, comme à la fuite d'un naufrage, venoient nous ravir par l'appas du plaisir, les débris d'une santé que les fatigues de la mer avoient déja presque ruinée. Il étoit plaisant de voir d'un côté les Commis avec un visage de Corsaire examiner nos hardes, défaire nos paquets; & de l'autre, des filles assez jolies, baragouinant quelques mots de François, & fur-tout ceux de leur métier, nous tirer à elles, caresser nos perits Domestiques, promettre de ne rien exiger de pauvres Prisonniers tels que nous qui venions de fix mille lieues. Les Fusiliers éroient obligés de les écarter : malgré cela, elles nous fuivirent jusqu'à l'Auberge où l'on nous conduisit ; le lendemain nous les trouvâmes des le matin à la porte, & il fallut souffrir qu'elles nous accompagnassent à la Doüane.

Le penchant décidé des François cédoit alors chez nous à un Agent plus puissant, à la faim. Lorsque nous étions à un Agent plus peris, je pariai que nous mouillerions le 16; & mon pari fut d'une pomme, une bouteille de vin rouge, une côtelette de beurs le du pain à discrétion. Voilà en effet ce qui nous avoit manqué pendant sept à huit mois, & dont nous regardions la possein presque comme le

fouverain bien.

Descendu à Portsmouth, je me trouvai Prisonnier

Orientales . IIIe. Partie.

parce que j'étois François, & presque sans une obole : la re- VOYAGE lâche de Sainte-Héléne m'avoit épuifé. Heureusement le Capitaine Maklout, Ecossois, me donna le montant d'un billet de trois guinées, qui m'aida à payer les dépenfes préflantes. Le coffre qui renfermoit mes Livres & mes Manuscrits, alla à la Douane; & il ne me fut permis de garder avec moi que mes hardes & mes papiers. Ma fituation étoit embarrassante ; je n'étois ni Militaire, ni Employé, & je voyois que les Lettres du Conseil de Bombaye n'avoient aucune force en Angleterre. Je pris le parti, après quelques réprésentations, de laisser agir, & d'écrire en France à ma famille, à mes amis, à mes Protecteurs, aux Syndics & Directeurs de la Compagnie des Indes; & d'envoyer au Ministre (M. le Duce la Vrilliere) l'état des Manuscrits que je destinois à la Bibliotheque du Roi. M. Ham agent du Commissaire-Général des Prisonniers, vint nous trouver, ainsi que M. Buknal, chargé de la remise des fonds que la Compagnie des Indes de France faisoit tenir aux Prisonniers. Nous n'eûmes qu'à nous louer de la politesse de ces Mesfieurs, de leur humanité : mais il fallut partir pour Wickham, gros Bourg à douze milles de Portsmouth. Je remis à M. Ham les papiers qui concernoient mon affaire, avec deux Lettres pour Londres adressées, l'une à M. Guiguer . Commissaire-Général des Prisonniers, l'autre à M. Pitt ( actuellement Comte de Chatham ), Ministre d'Etat, dont la probité m'avoit été fort vantée par les Anglois de l'Inde. On me permit de visiter à la Douane mes Manuscrits que je trouvai en bon état; & je me rendis, le 10, à Wickham. où plusieurs de mes amis, Officiers Irlandois au service de France, m'avoient retenu un lit.

Nous étions sur notre parôle dans cet endroit, avec permission de nous promener deux milles à la ronde. Les Officiers & les Employés reçurent la paye du Roi d'Angleterre en qualité de Prisonniers; je la refusai, protestant contre l'espece de violence que l'on me faisoit : mais je n'étois pas le scul lézé; les Prisonniers de Mahé qui, selon les articles de la Capitulation, eussent dû être transportés sur le champ avec leurs effets au premier Port de France, furent aux Indes Orientales

obligés de passer trois mois en Angleterre avec des frais VOYAGE confidérables.

Je n'avois pas compté sur cette détention, dont j'igno-IIIe, Partie. rois le terme; il falloit attendre les réponses aux Lettres que j'avois écrites en France, & même supposer qu'en tems de guerre ces Lettres seroient rendues exactement. Au bout de quelques jours, je commençai à me trouver à l'étroit. On sçait qu'en Angleterre, le simple nécessaire coûte presqu'autant que le superflu en France; & la saison très-rude pour des personnes qui avoient passé plusieurs années dans les Pays chauds, augmentoit nos befoins. Quelques honnêtes Juifs vinrent fort à propos me débarraffer d'un reste de luxe asiatique: mais cela ne pouvoit aller loin. J'envoyai donc à Londres à M. Hough le billet de M. Spencer, & passai les journées dans mon petit réduit, occupé à faire la Notice des Manuscrits que je destinois à la Bibliotheque du Roi. & à mettre en ordre une Relation abrégée de mes opérations littéraires. Quelques promenades folitaires & une ou deux vifites à deux Anglois de considération, dont les Châteaux étoient près de Wickham, furent tout le délassement que je me permis. L'inquiétude jointe à la retraite, & peut être le changement de climat, me donnerent une fievre tierce, dont deux faignées me délivrerent.

Ma situation empirant, sans que je reçusse de nouvelles de Londres, je fis un lot du reste de mes petits meubles, & devois les livrer au même Juif qui avoit commencé à me dépouiller, lorsque je vis entrer dans ma chambre M. Garnier, un des deux Anglois dont les terres étoient proche de Wickham, Mes Compagnons de Voyage avoient mangé chez lui, & je m'étois contenté de lui faire une visite. Après les premiers complimens, il me présenta vingt guinées. Surpris de cette offre, je lui dis que je n'avois pas besoin d'argent : le galon désait qui étoit sur ma table, me décéloit. Ce généreux Anglois insista, ajoutant qu'il sçavoit l'embarras où je devois être, & que je pourrois lui rendre cette fomme lorsque j'aurois reçu réponse de Londres. J'eus beau lui indiquer quelques antres François aussi embarrassés que moi, il fallut prendre les vingt guinées, sans

Scavoir qui avoit pu me faire connoître à M. Garnier. Il eut bien de la peine à recevoir mon billet; & depuis ce tems, VOYAGE j'ai toujours été surpris des marques d'amitie qu'il s'est plu aux Indes à me donner, amitié qui a été suivie des services les plus III. Paris. essentiels.

Je reçus enfin, au commencement de Décembre, une Lettre de M. Hough, qui m'envoyoit par son Commissionnaire de Portsmouth, cinquante livres sterlings: & mon premier soin fut de rendre à M. Garnier les vingt guinées qu'il m'avoit prêtées. Mon exactitude lui parut scrupuleuse; il m'offrit quelques jours après un logement chez lui pour le tems que j'avois à passer à Vickham : je n'acceptai point ce second bienfait, & il approuva les raisons de mon refus.

M. Garnier (la mort en l'enlevant m'a privé d'un ami que je regretterai toujours) étoit un homme veuf, âgé de plus de soixante ans, d'une physionomie noble & revenante, & qui passoit huit à neuf mois dans sa Terre de Wickham. L'agriculture, & une Bibliotheque bien composée, y faisoient son amusement. Il avoit voyagé en Italie, en Allemagne, en France, & parloit fort bien des endroits où il avoit été. Les Langues scavantes lui étoient familieres, ainsi que l'Histoire naturelle, & sur-tout la Chimie. François d'origine, il aimoit la nation; mais une forte d'enthousiasme le rendoit idolâtre du Parlement Anglois, & par conséquent ennemi de notre Gouvernement. Porsonne ne se faisoit dans le Pays plus d'honneur de son bien; & il n'y avoit pas à Vickham de Particulier à qui il n'eût rendu quelque service : aussi y étoit-il adoré. Toutes ses espérances étoient dans un fils de dix-neuf à vingt ans, qui étudioit alors à Cambridge, & pour lequel il ne menageoit rien. Tel étoit M. Garnier à qui j'ai eu en Angleterre les plus grandes obligations. Ce portrait, quoique tracé par la reconnoissance, paroîtra vrai à tous ceux qui l'ont connu

J'étois moins inquiet à Vickham de moi-même, que de mes Manuscrits; mon coffre étoit à la Douane dans un magasin bas & humide, & les pluies durerent tout le mois de Décembre. Craignant que mes Manuscrits n'en cussent

VOYAGE d'aller à Portsmouth les visiter, & elle me fut refusée. dux Indes. Je fis part de mon inquiétude à M. Garnier, qui écri-III. Parie. vit un mot à M. Eddowes, Commissaire de l'Arsénal de Portsmouth; celui-ci communiqua l'affaire à l'Amiral Gery, qui commandoit dans le Port, & cet Amiral fit dire à l'Agent du Commissaire des Prisonniers, que, s'il perfistoit dans son refus, il me feroit venir dans son propre Boat. Ces paroles mirent fin aux difficultés, & l'alfai à Portsmouth où je trouvai mes Manuscrits en bon état. Mais je ne pus obtenir d'en transporter à Wickham deux sur lesquels j'avois à travailler ; & M. Ham lui-même eût beau en parler au Directeur de la Douane, comme il m'avoit promis de le faire par sa lettre du 20 Décembre, il fallut les saisser dans ce dépôt jusqu'à nouvel ordre. J'eus soin pendant les deux jours que je passai à Portsmouth, de me montrer peu, & cette conduite mesurée me concilia l'amitié des personnes auxquelles j'avois rapport.

ham en France arriva, & l'on voulut me faire partir avec eux: mais je déclarai net à celui qui étoit chargé de ce district, que je ne quitterois pas l'Angleterre, sans avoir vu Oxford, puisqu'on m'y avoit retenu Prisonnier contre le droit des gens. Le desir de comparer mes Manuscrits avec ci-d. p. ceux de cette célebre Université, n'avoit pas peu ajouté aux raisons qui m'avoient comme forcé de prendre, pour sevenir en Europe, la voie Angloise. Je me trouvois alors en fonds, & je venois de recevoir une Lettre polie de M. Robert James, Secrétaire de la Compagnie des Indes d'Angleterre, datée du 5 Janvier 1762. J'avois envoyé le 17 Décembre à Messieurs les Directeurs les papiers qui constatoient que le Conseil de Bombaye m'avoit recu sous la protection Angloise, les priant d'appuyer la grace que leurs représentans dans l'Inde m'avoient accordée. Le Secrétaire me répondit au nom de ces Messieurs qu'ils avoient remis

mes papiers aux Commissaires charges du soin des Matelots malades ou blessés & des Prisonniers, & leur avoient en mêmetems recommandé mon affaire. C'étoit me dire que j'étois

Cependant l'ordre de renvoyer les Prisonniers de Wick-

eccexxx. eccexxxj. en Angleterre sur le pied de prisonnier; & en effet les dissérents passeports qui me furent expédiés dans la suite, me VOYAGE donnoient cette qualité: mais à ce vernis près, qui m'a fait Orientales faire des dépenses dans un tems où je manquois d'argent, je 111. Partie. n'ai qu'à me louer de la maniere dont les Anglois se sont prêtés en tems de guerre à ce qui pouvoit piquer ma curiolité.

La Lettre du Secrétaire de la Compagnie des Indes n'auroit pas arrêté celui qui étoit chargé du détail des Prisonniers; & malgré mes protestations, il y a apparence que j'aurois été obligé de suivre le sort de mes Compatriotes : mais trois jours avant leur départ, je reçus plusieurs Lettres qui changerent ma situation. La premiere, datée du 9 Décembre 1761, étoit de la Compagnie des Indes de France, MM. les Directeurs m'accusoient la réception de la Lettre que je leut · avois écrite le 27 Novembre, & me marquoient qu'ils étoient fort satissaits d'avoir pu contribuer au succès des soins que je m'étois donnés pour la recherche des Antiquités Asiatiques. La seconde, de la même date, étoit de M. Bignon, Bibliothécaire du Roi : il me marquoit qu'il écrivoit à M. Stanley, un des Commissaires Généraux de l'Amirauté; qu'il ne doutoit pas que, par son moyen, la liberté, mes papiers & mes effets, ne me fussent rendus; ajoutant que je ferois bien de les lui adresser, puisqu'ils étoient destinés pour la Bibliotheque du Roi. Ces Lettres consolantes me furent envoyées par M. Stanley lui-même, qui m'annonçoit que l'on me permettoit de faire le Voyage d'Oxford, & que l'Agent pour les Prifonniers recevroit au premier jour du Bureau des Matelots malades &c. les passeports dont j'avois besoin pour cela. Ces Lettres vinrent très-à propos, & M. Bignon ne pouvoit me recommander à personne dont la protection dût être plus prompte & plus efficace , que celle de M. Stanley. Ce Seigneur, naturellement officieux, & qui a toujours aimé les Lettres & les François, ne pouvoient manquer de faisir une oceasion d'obliger, en satisfaifant son gout dominant.

Je passai quelques jours seul à Wickham, après le départ des Prisonniers François; & pendant ce tems je reOrientales .

cus une Lettre de M. Thomas Birch, Secrétaire de la So-VOYAGE ciété Royale, datée de Londres, le 7 Janvier 1762. Je lui avois écrit le 27 Novembre & le 23 Décembre, pour le prier IIIe, Partie, de s'intéresser qualité d'homme de Lettres, à ma situation. & en particulier de m'envoyer la copie des premiers feuillets du Manuscrit de Zoroastre qui étoit à Oxford, s'il ne m'étoit pas permis d'aller moi-même confulter cet Ouvrage sur les lieux. Après des excuses sur le délai de sa réponse, causé parce que ma premiere Lettre ne venoit que de lui être remise. M. Birch me marquoit que la Société Royale n'avoit aucune autorité sur l'Université d'Oxford, & que cette Université ne souffriroit pas qu'aucun de ses Manuscrits fût transporté à une telle distance ( à Londres ou à Wickham). Il ajoutoit que, si je voulois lui marquer plus endétail les circonstances de ma détention, il feroit tout son possible pour m'obtenir la permission d'aller à Oxford.

Ces offres très-obligeantes venoient trop tard: mais elles me firent voir au moins que les Lettres étoient de toutes les Nations; & elles me donnerent une idée favorable des Sçavans, auxquels je me disposois à aller rendre visite.

Mon Voyage étant décidé, je pris de M. Garnier des Lettres de recommandation pour le Principal du College de Winchester, & pour le Docteur Barton, Chanoine du College de Christ à Oxford. J'avois reçu le 13 Janvier de M. Eddowes, à qui j'avois fait part du changement de ma position, les complimens les plus flatteurs; il m'assuroit en même-tems que l'on me remettroit de sa part une Lettre pour le Docteur Warton, Professeur de Poésse; & qu'en général je sérois recommandé à tous les Sçavans de l'Université. Muni de ces passeports, plus nécessaires dans un sens pour le succès de mon voyage, que celui du Bureau des Matelots malades &c, je partis de Wickhamle 14 Janvier, portant avec moi quelques morceaux Indous & les trois plus beaux Manuscrits anciens Persans destinés pour la Bibliothéque du Roi; sçavoir le Vendidad Sâdé; le Vendidad Zend & Pehlvi & le Volume qui renferme l'Izefchné Zend & Samskretan, & les Ieschts Sadés. Je crus qu'il seroit juste de montrer une partie de mes richesses à des personnes que j'allois prier de m'ouvrir leurs tréfors.

cccclvij

Le Principal du College de Winchester, que je vis en passant dans cette Ville, me donna les Lettres dont M. VOYAGE Eddowes m'avoit parlé. Je m'arrêtai peu chez lui, malgré Orientales, les efforts qu'il fit pour me retenir quelques tems; & je IIIe. Partis. continual ma route par des chemins affez difficiles. Il fallut plusieurs fois traverser des landes & des terres couvertes d'eau; ce qui fatigua beaucoup ma voiture. Sur les six heures du foir, une des petites roues cassa, & je sus obligé de monter un des chevaux, temant devant moi mes trois in-folio, tandis que le postillon montoit l'autre avec mon domestique. Nous tîmes de cette maniere trois grands milles au milieu de la nuit, incommodés de la pluie, & arrivâmes harassés à l'Auberge.

Les chaises de poste Angloises sont assez commodes; on y tient deux à l'aise : mais, au lieu qu'en France on change seulement de chevaux à chaque poste, en Angleterre il fauto y prendre une nouvelle voiture; sans cela, on est expose, particulierement un étranger, à ne pas trouver de chevaux. Il arrive de ce changement de chaife, que l'on perd du tems, sur-tout la nuit; que les coffres sont mal attachés, & qu'il s'égare fouvent des paquets. J'éprouvai tous ces inconveniens dans mon voyage de Wickham à Londres. J'avois loué pour celui-ci une chaise avec deux chevaux pour huit jours. Cette voiture m'ayant manqué en chemin, je fus trop heureux d'en trouver une à l'Au-

berge où je passai la nuit. Je partis le lendemain 15 de grand matin; & malgré les turn-pikes (barrieres qui vous arrêtent presqu'à chaque double mille, & auxquelles il faut payer un demi schilling & quelquefois un schilling) j'arrivai le 17 Janvier à Oxford fur les neuf heures du matin.

Oxford est une Ville composéede Colleges, de Profesfeurs, d'Ecoliers, & de Domestiques, Marchands & Ouvriers employés au service des Colleges; de maniere qu'en Été, comme les Professeurs & les Écoliers y sont en bien moindre nombre, elle est presque déserte, mais c'est le vrai tems pour voir commodément les Tome I.

m m m

aux Indes Orientales , Ille, Partie.

yol.no. 1.

bâtimens publics qui font très-beaux. Il y a peu de rues VOY AGE qui ne soient décorées par quelque édifice superbe.

Arrivé à Oxford, mon premier soin sut de scavoir où demeuroit M. Swinton. On m'indiqua sa demeure, & je lui remis une Lettre qui me procura de sa part un accueil affez gracieux: c'est beaucoup dire; M. Swinton, Scavant d'ailleurs du premier mérite, est un petit homme ratatiné dont les yeux percés comme avec un vilebrequin, sont bordés de rouge & cachés fous d'épais fourcils, gris blancs. La Lettre que je lui présentai annonçoit le sujet de mon Voyage; après m'avoir offert une tasse de Thé, il me conduifit chez le Docteur Barton que nous ne trouvâmes pas.

De-là, nous allâmes à la Bibliotheque Bodleïenne, où l'on me montra le Vendidad Sadé, attaché avec une chaîne, dans un endroit particulier. Il faisoit très-froid; & l'aurois souhaité l'emporter à mon Auberge pour le comparer avec mon exemplaire. La proposition ne fur pas recue: le Docteur Browne, Vice-Chancelier de l'Université,& Garde dela Bibliotheque, me dit seulement qu'on me permettroit de l'examiner à mon aife à la Bibliotheque même, Je promis de revenir le lendemain, & jettai un coup d'œil sur le Vaisseau de cette Bibliotheque. C'est un quarré long, peu élevé & assez obscur, dont l'intérieur forme une z couchée. Au milieu, devant les tablettes attenantes aux murs, font d'autres corps isolés; ce qui double en partie la Bibliotheque. Le devant des premieres Tablettes est garni de pupitres. Cette Bibliotheque renferme encore un Médaillier peu considérable. En général, elle n'a pas l'apparence de nos Bibliotheques publiques.

Le lendemain 18, je me rendis fur les neuf heures à la Bibliotheque Bodleïenne, où, malgré le froid qui étoit très-vif, je passai une heure à examiner le Vendidad Sadé. dont je copiai la Notice qui est écrite en caracteres Zends: Ci-ap, au com- on peut la voir dans la Liste des Manuscrits Zends &c. mentem de la déposés à la Bibliotheque du Roi. Je donnai cette No-2º part. du 1. tice au Bibliothécaire qui en avoit une autre peu exac-

te, où le nom du Djed dem dad ( ce qui est la même chose

que Vendidad ) étoit méthamorphosé en nom d'Auteur. Après m'être assuré que le plus beau de mes Manuscrits Voyage étoit le même que le Manuscrit Zend de la Bibliotheque aux Indes Bodleienne, je témoignai au Docteur Swinton l'envie que j'a - Ille, Parite, vois de voir les Manuscrits de M. Hyde, & ceux de M. Frafer. Ces Manuscrits étoient entre les mains de Docteur Hunt, Professeur en Arabe, que l'on avoit chargé de les mettre en ordre pour la Bibliotheque Radelivienne. J'allai donc, conduit par M. Swinton , chez ce Docteur , qui m'offrit poliment de me les faire voir sur les trois heures. J'acceptai l'offre, & me rendis chez le Docteur Barton qui m'attendoit à dîner, avec mon Cicerone, le Docteur Swinton. Le repas fut honnête; mais je ne vis qu'avec peine le ton humble du Docteur Swinton vis-à-vis du Docteur Barton qui ne le valoit au plus que par trente mille livres de rente en bénéfices, dont il jouissoit. On but au bon succès des Ouvrages de Zoroastre, & j'engageai fort ces Mefficurs à faire revivre les liaisons que les Scavans d'Angleterre avoient autrefois avec ceux de France. Ces paroles leur firent plaisir : ils me dirent que j'étois le premier François qu'ils se rappellassent d'avoir vu à Oxford pour un objet purement relatif aux progrès des connoissances humaines ; ils me chargerent en même temps do faire connoître à mes Compatriotes les sentimens dans lesquels ils étoient, & Madame & Mademoiselle Barton appuyerent ce que disoient les Docteurs. Après avoir pris le caffé, le Docteur Barton, qui étoit de la Société des Antiquaires, voulut me donner un plat de son métier. Il nous fit monter dans son cabinet & montra au Docteur Swinton , l'Apollon des Docteurs Riches , un tiroir plein de Médailles, sur lesquelles il lui demanda son avis. ·Cela occasionna quelques impromptus d'Antiquité, après lesquels nous nous rendîmes chez le Docteur Hunt. Mais avant que de quitter son cabinet, le Docteur Barton me montra dans sa Bibliotheque les Mémoires de l'Academie des Belles Lettres, ajoutant qu'il les regardoit comme le Recueil le plus complet dans ce genre.

En traversant la cour du College de Christ, je ne pus mm m if

VOY AGE aux Indes Orienteles, Ille, Partie.

m'empêchet de rire en moi-même de la figure de mes deux Conducteurs. Le Pocteur Svinton, tout ramassiè dans sa robbe, la tête baissie & couverte d'un méchant bonnet gras à trois cornes, avoit tout l'air d'un suppôt d'Univeristé: le Pocteur Barton, grand & bien fair è le Pocédoit de quelques pas, faisant flotter gravement une belle robbe, dont les devants doublés de fain assortient avec un bonnet de velouis, dont la pointe antérieure baissiée sur le front du Docteur, lui rendoit le regard plus sier. Ajoutez à cela des tours de tête à droite & à gauche, comme d'un homme qui s'admire en compassant la marche, & vous

aurez le portrait d'un riche Chanoine Anglois.

Nous trouvâmes le Docteur Hunt aussi affublé de sa robbe. Après les premiers complimens, comme le tems pressoit, il alla chercher les Manuscrits du Docteur Hyde indiqués dans la Liste que j'ai déja citée, & me dit qu'il entendoit l'ancien Persan. Mais, sans insister sur ce que la lecture Persanne se trouvoit sous les caracteres Zends dans les Manuscrits qu'il me présentoit (le Viraf namah & le Sad der), je lui fis voir que ce qu'il prenoit pour de l'ancien Persan n'étoit que du Persan moderne revêtu de caracteres anciens, qu'il lisoit à l'aide d'un alphabet Zend & Persan, qu'il avoit trouvé dans le Manuscrit des Neaeschs appartenant au Docteur Hyde. La Science de M. Hunt se trouva en défaut devant le Livre des Néaeschs de ce Docteur; &, pour achever de le convaincre, j'ouvris les trois in-folio que j'avois apportés. Il en admira les caracteres . la condition, mais ne put absolument y rien lire. Je lui montrai dans l'un de ces trois Livres, les Néaeschs qu'il avoit fous les yeux, & ajoutai que M. Fraser avoit apporté d'autres Ouvrages de ce genre, dont je lui dis les noms. C'étoit le Destour Sapour qui m'avoit appris ces particularités à Surate, en m'affurant que cet Anglois ne sçavoit ni Zend ni Pehlvi, & qu'il parloit seulement un peu le Persan moderne. Surpris de me voir si bien instruit, le Docteur Hunt alla chercher les Manuscrits de M. Fraser, qui se trouverent tels que je lui avois dit , & j'en copiai les Notices en Persan.

Mes Manuferire donnerent dans l'œil au Docteur, & il me

dit, sans doute pour plaisanter, qu'étant Juge de Paix d'Oxford, il pouvoit me faire arrêter pour l'affaire qui VOYAGE m'avoit porté à recourir au Pavillon Anglois, & retenir aux Indes mes Livres. Piqué de la réflexion, je lui dis que je ne III. Parus le craignois point, & qu'il répondroit de mes papiers au Ministre Anglois (M. Pitt), & au Roi de France, à qui ils avoient été annoncés. Cette répartie vive, accompagnée d'un regard méprisant, fit changer la conversation. Nous avions tort l'un & l'autre; le Docteur, de toucher cette corde dans la position où j'étois; & moi, de prendre ses paroles trop à la lettre. Tout se passa ensuite fort honnêtement.

Le Docteur Hunt me parla des Vedes, & alla chercher un porte-feuille mal en ordre qu'il disoit en contenir une partie. Ne soyez pas surpris, Monsieur, ajouta Madaine Hunt, de voir ces papiers dans cet état ; nous n'avons pas encore eu le temps de les arranger. Pour l'aider dans ce travail, je fis présent à son mari d'un bel Alphabet Samskretan : & ne voulant pas faire de jaloux , je promis aux deux autres Docteurs, de leur envoyer de Wickham des Alphabets raisonnés des différentes Langues Asiatiques, anciennes & modernes, dans lesquelles j'avois des Manuscrits.

Le The qu'on nous servit, interrompit un moment la conversation; après quoi, j'allai voir la Collection des Manuscrits de M. Fraser, que le Docteur Hunt avoit placée dans une grande chambre. Comme c'étoit à la lumiere & même qu'il étoit tard, je ne pus les examiner tous en particulier. Le Docteur Hunt me montra les principaux, qui étoient, cinq parties du Rozoteuffafa; le Schah namah avec le Dictionnaire; le Tarikh Ttabari; le Tarikh Kaschmiri ( depuis les tems les plus reculés jusqu'à la conquête de ce Royaume par Akbar ) par Hossein ben Aali, du Kaschmire ; l'Akbar namah; le Mirat Sekanderi, contenant l'Histoire G-dp.odroj. de Guzarate jusqu'à la conquête de ce Royaume par Ak-not. nos. 8, 9. bar ; un Abregé du Barfour namah ; des Divans ; le Zitch d'Oulough beigue ; quelques Poranas Indiens ; un petit Nammala, & trois volumes incomplets du Mahararat: mais je ne vis aucun Livre Pehlvidans cette Collection qui pouvoit monter à deux cents cinquante volumes.

Orientales . Ille. Partie.

Très-satisfait de la complaisance & des politesses du VOYAGE Doctour Hunt, je le quittai pour me rendre à mon Auberge; mais le Docteur Swinton m'engagea de passer un moment chez lui. 'J'y trouvai un Bachelier qui s'appliquoit à l'Histoire de la Bactriane. Madame Swinton, jeune Genevoise, parlant fort bien François, me fit l'accueil le plus gracieux, & son mari me présenta une médaille des Rois de Perse semblable à celles qui sont au commencement de l'Ouvrage du Docteur Hyde sur la Religion des Perses: on voyoit d'un côté une tête de Roi , & de l'autre un réchaud de feu posé sur un pied en forme d'Autel. Il fallut bon gré malgré que je lui disse ce que je pouvois y lire. J'eus beau lui déclarer que les caracteres évoient en partie effacés & en partie différens des lettres Zendes : tout cela fut pris pour défaite. Alors fâché de ne pas pouvoir reconnoître autrement les peines que M. Swinton s'étoit données pour moi , je tâchai de déchifrer la légende, & lui présentai ce que je croyois , pour le moment, y appercevoir. Ce bon Dosteur me reconduisit a mon Auberge. Il avoit eu la complaisance de m'accompagner partout, les deux jours que je passai à Oxford. Je sentis, en l'embrassant, une vraie peine de ne pas le voir plus opulent.

Je partis d'Oxford le 19, & arrivai à Wickham le 21, fans autres accidens que quelques erreurs de route, qui vinrent de ce que le premier jour nous allâmes de nuit, &

que les chemins étoient fort mauvais.

M. Garnier & le Particulier qui avoit le district des Prisonniers, furent surpris de me voir si-tôt de retour. Mon passeport me donnoit trois jours à Oxford, & je n'en avois employé que deux : mais j'étois bien-aise de soutenir à ma façon l'honneur du caractere François. Je dois aussi rendre justice à celui des Anglois. Je ne reçus que des politesses dans les Amberges où je m'arrêtai, quoique ce fût dans le fort de la guerre, & que je m'annonçasse publiquement pour ce que j'étois. Ces bonnes gens, bien différens du Peuple, de la Cité à Londres, me dirent qu'ils aspiroient après la paix. En effet, les vivres étoient à un prix exhorbitant. Je payai à Winchester une tasse de cassé

VOYAGE aux Indes Orientales, III., Partie,

trois livres. Le Maître de l'Auberge, à qui je témoignai ma furprise, me demanda si les glaces, les sauteuils en velours &c. des appartemens ne devoient être comptés pour ien. Il faut avoier que les Auberges sont très-propres en Angleterre; les grands Seigneurs, les Princes mêmes s'y arrêtent quelques los long tems: mais on ne doit pas s'attendre à y trouver tes mets bien délicats. La viande conssiste le plus fouvent en beef sleaks, (côteleues de bauf) qui seront le déjeuné d'une Demoisselle de quinze ans, comme du plus sort Matelot. Quand vous arrivez, le Land lord (l'Aubergiste) a tout ce que vous sous sous sous les set-fleaks.

Ce voyage m'apprit qu'une partic de l'Angletter étoit en friche. La moitié du chemin n'étoit que landes; & je voyois dans les Villages des vieillards, des filles à marier, des enfans depuis fept jufqu'à douze ans; mais peu d'hommes de duarante ans, & encore moins de jeunes garçons.

Je reçus à Wickham une lettre de M. Guiguer, Commissilaire-Général des Prisonniers, datée de Londres le 20 Janvier. Il m'accusoit la réception de celle que je lui avois écrite d'Oxfordle 17; & 2, après les complimens les plus polis, il m'anononoit que je trouverois à Wickham un passeport pour me rendre à Londres, où j'en recevrois un autre pour membarquer à Douvres, ou à Harwich, ou à Londres même, pour Ostende, voie plus commode & moins couteuse. Cette Lettre hâta mon départ; & après avoir pris congé de M. Gatnier quiets (toblaité me retenir chez lui quelques jours, & lui avoir rendu mille graces pour les obligations essentiels que je lui avois, je me rendis à Portsmouth.

Je fus obligé de passer trois jouts dans cette Ville, à cause de mes effets qui fureut visités à la Douane avant que d'être plombés pour Londres. Je reçus pendant cette intervalle les plus grandes politesse de la part de M. Buknal & de M. Ham. Jaurois bien voulu témoigner de vive voix à M. Eddowes les sentimens de reconnoissance dont j'étois pénétré: mais j'eus le déplaisse de ne pas le trouver à l'Arfenal où il de-

aux Indes IIIe. Partie.

meuroit : & de crainte de causer des soupçons en parois-Voyage sant plusieurs fois en tems de guerre dans un endroit tel que celui-là, où même je ne pouvois aller qu'en tra-Orientales, versant la principale Batterie qui protege le Port, je ne jugeai pas qu'il convînt de lui faire une seconde visite.

Portsmouth est une Ville du second ordre, assez bien bâtie & très peuplée: j'ai déjà parlé de son Port ; na distribution est la même que dans les autres emplacemens de cette nature. Je fus curieux avant que de quitter cette Ville, de voir l'Eglise & l'Hopital. Ce dernier bâtiment n'étoit pas entiérement achevé; il est situé dans un endrois bien aëré, qui est séparé de Portsmouth par un perit bras de mer. C'étoit où M. Ham demeuroit ; il eut la politesse de m'y donner à déjeûner. Le bâtiment est grand, simple, propre; & tout y est dirigé pour la commodité des malades. Je ne trouvai rien dans l'Eglise de dissérent de ce que j'avois vu en Hollande. J'assistai à l'Office du soir un jour de Fête avec une parente de M. Buknal : nous entrâmes dans un banc peu éloigné de celui des Chantres. J'y vis converser & rire comme dans nos Eglises, & il me sembla que le chant en Langue vulgaire étoit bien moins d'accord, quòique soutenu par l'Orgue & par les Chantres, qu'il ne l'est en Latin.

Lorsque mes affaires furent terminées, j'envoyai mes effets à Londres par les voitures publiques, & partis en chaise pour cette Ville, où j'arrivai sans autre accident que la perte des habits de mon Valet, & d'une partie de mon équipage. J'avois changé de chaise la nuit. Le matin, lorsque je m'apperçus de l'absence du paquet, le Postillon offrit de retourner le chercher sur la route que nous avions suivie. Je le laissai aller; & il revint, comme je m'y attendois, sans avoir rien trouvé. Ce sont des tours des garçons de poste, qui attachent mal, sur tout la nuir, une valife ou une malle, & qui vont ensuite la chercher où ils pensent qu'elle doit être tombée : le Postillon est

de moitié avec eux.

J'arrivai à Londres, le 31 Janvier, sur les cinq heures du foir. Je fus plusieurs heures sans ponvoir me faire servit

par les gens de l'Auberge, où mon Hôte de Portsmouth Voyage m'avoit adressé. C'étoit un Cabaret renforcé, & ma qua- aux inies lité de François m'y faisoit regarder de mauvais œil ; au Onentales. lieu que dans les Bagnios où descendent les honnêtes gens. je n'eusse reçu que des politesses. Ma patience surmonta l'antipatie des domestiques ; une servante plus humaine fit taire ses camarades; & après avoir fait un mauvais souper, je pris quelques heures de repos, affez inquiet de la maniere dont j'arrangerois mes affaires dans ce trifte hofpice.

Je scavois que le fils de M. Garnier étoit à Londres : le lendemain, je fis chercher l'endroit où il demeuroit. J'ignorois que son pere lui cût donné ordre de m'offrir sa maison, & mon dessein étoit uniquement de prendre ses conseils sur ce que j'avois à faire dans cette Ville. Ma Lettre lui fit un vrai plaifir; comptant que l'arriverois plûtôt, il m'avoit déja fait chercher dans les Bagnios. Il vint ausli-tôt me trouver, fit transporter mes effets dans sa maison, & m'engagea le plus poliment du monde à y passer le tems que j'avois à rester

dans la Capitale.

M. Garnier demeuroit dans le quartier de Pall-mall. Pour me conformer à ce que M. Guiguer m'avoit marqué, je me rendis de-là à Tover hill où étoit le Bureau des Matelots malades & des Prisonniers. Cet endroit est hors des barrieres de Londres; & je fus obligé de prendre un fiacre, parce que les chaifes à porteur, voitures propres, douces & commodes, ne vont que dans la Ville. À l'exception de quelques endroits de Pall-mall, qui est le quartier de la Cour , Londres alors n'étoit pas pavé. Le milieu des rues pré-Sentoit une mer de bouë, au milieu de laquelle perçoient de tems en tems des pointes de cailloux qui faisoient faire aux carrosses les mêmes sauts que les pointes de rochers font faire aux Vaisseaux. Les personnes qui alloient à pied, n'avoient d'autre asyle que le bord des maisons, qui formoit un espece de trotoir large de trois pieds, pavé de pierre, fort souvent couvert d'eau, & où, sans parler de la foule, on étoir exposé à avoir le corps froisle par les bâtons des chaifes à porteurs. Pour aller Tome I.

d'une rue à l'autre, il falloit marcher lestement sur VOYAGE deux rangs de pavés formant comme une chaussée dans la mer de boue dont je viens de parler. Les carrosses les Orientales, micux suspendus ne pouvoient entierement rompre le cabotage : mais il n'y a ni rouli, ni tangage, qui vallût les secousses d'un fiacre. Je sus près d'une demi-heure à prendre l'équilibre de la voiture, me tenant fortement aux côtés. Je le perdis bientôt par une inquiétude qui pensa me coûter cher. Voyant le fiaere s'arrêter, je m'avifai de metere la tête à la portiere pour crier au Cocher d'aller plus vîte; un cahotage violent me prit dans cette situation, & pendant plusieurs minutes, les deux côtés de la portiere me suffleterent alternativement sans que je pusse tirer ma tête de cette presse, ni me jetter sur les coussins.

J'arrivai sans autre accident à Tower hill, où je demandai à voir M. Guiguer. Cette faveur ne me fut pas accordée. Le Secrétaire me donna un passeport pour le tems que je comptois rester à Londres ; il me remit ensuite plusieurs Lettres de France qui avoient été retenues dans ce Bureau, entre autres deux de M. l'Abbé Barthelemy, qui me firent un vrai plaisir : ce Sçavant avoit pris un intérêt vif à mon Voyage de l'Inde, & j'étois charmé de voir que mon retour le trouvoit dans les mêmes disposi-

tions.

Muni du passeport de Tover hill, je songeai aux moyens de passer en France; & sçachant que la Compaguie des Indes de France avoit pour Agens à Londres MM. Cotin & la Fond, j'allai leur rendre visite. J'eus tout lieu d'être content de leur réception; repas, offres de services. invitation à rester quelque tems en Angleterre pour y jouir deleur Campagne, tout fut employé à mon égard. M. la Fond fe chargea de me chercher une occasion pour Ostende, arrangea lui même le marché avec un Capitaine Flamand, & fit passer mes cosfres à la Douane, sans nouvelle visite; ce qui me délivroit d'un grand embarras. En Angleterre les Marchandifes & les effets des Particuliers ne sont visités & ne paient de droits qu'à l'entrée & à la sortie du Royaume: ils peuvent enfuite être transportés d'une Province dans

l'autre, sans être sujets à aucune visite; usage très propre à VOYAGE faire fleurir le Commerce par la communication qu'il fa- aux Indes cilite.

Orientales . IIIe. Partie.

Après avoir pris les arrangemens nécessaires pour mon passage en France, je m'occupai à Londres, en attendant le jour du départ, à voir les objets qui peuvent piquer la curiolité d'un étranger. La reconnoissance guida mes premiers pas, & me conduisit chez M. Stanley qui avoit son logement à l'Amirauté, bâtiment de peu d'apparence. Je trouvai dans ce Seigneur, un homme zélé à rendre service, d'un commerce facile, d'une Littérature étendue, &, ce qui me plut davantage, envifageant les Sciences & les Lettres avec ce coup d'œil sûr & cette élévation d'esprit qui distinguent l'homme de goût du sim-

ple Erudit.

Les Sciences en Angleterre sont sur un autre pied qu'en France. Paris est le centre des connoissances; & les rapports que tous les états ont réciproquement les uns avec les autres dans cette grande Ville, ôtent aux gens de Lettres cette rudesse & cet empelement qui naissent de l'étude séche & fombre du Cabinet. En Angleterre le titre de Docteur donné à tous les Sçavants, en fait un Corps à part, qui a tout le Pédantisme de l'École. La plûpart résident à Oxford & à Cambridge, Villes dont l'air, à un mille à la ronde, semble impregné de Grec, de Latin & d'Hébreu. Quelquefois ils font des Voyages à Londres, où les habitans, la plupart Marchands, ou tenant au Commerce, à la Marine, les voyent pour leur amusement, & croyent les bien payer en leur donnant de bons repas. Des inventions utiles, c'est-à-dire, relatives au Commerce on à la Marine, ou tout-à-fait singulieres; voilà ce qui, dans cette Ville, peut donner de la confidération à un Scavant: & encore quelle considération ? Le True Englishman ( c'est-à-dire le vrai Anglois) dit : J'ai du bien, & je le dépense comme il me plaît; les Militaires & les Marins sont d'honnêres Domestiques à mes gages, faits pour augmenter ce bien , & m'en affurer la jouissance ; les Sça. vants & les Artistes m'amusent. Ausli en Angleterre, les tirres de Littérature qui font du bruit dans les autres Etats de VOYAGE versités.

aux Indes Le A

Orientales, Londres

IIIo, Partie,

l'Europe, font-ils très-peu de chose, hors des deux Uni-

Le Museum est le principal Établissement littéraire à Londres, auquel l'Etat s'intéresse. A la tête sont les premiers Seigneurs de l'Angleterre. On a choisi, pour placer les richesses qu'il contient, le plus bel Hôtel de Londres, celui de Montaigu, qui ne figureroit pas à Paris avec un Hôtel du second Ordre. Lorsque je passai dans cette Ville, les Scavants qui avoient la direction du Museum, étoient au nombre de huit ; le Bibliothécaire ( Principal Librarian ), le Docteur Knight qui avoit deux cents guinées d'appointemens; trois Sous-Bibliothécaires, MM. Morton, Maty & Empson, à cent guinées d'appointemens; trois Assistans, & un Garde pour la falle, où se rassembloient les personnes qui avoient à travailler sur quelque Livre ou Manuscrit de ce Dépôt. Cette salle est dans un bas; en hiver, il y a du feu. Les Gens de Lettres que je viens de nommer, étoient logés au Musaum, mais très petitement.

Jaurois été fâtché de quitter Londres, sans avoir vu cet établistement. Un des amis de M. Garnier, le Docteur Maurice, çonnu de M.M. Kuight & Morton, se chargea de m'y conduire, & engagea même le premier de ces Docteur à avancer le jour auquel on pourroit me le montrer; parce que les places sont retenues & inscrites dans un registre, & qu'on n'y admet que dix ou douze personnes à la foi.

Le Mufaum ne m'offrit rien de furprenant. Avec le tems, la Collection qu'il renferme, pourra être confidérable: alors il y avoit à-peu-près de tout, des Livres, des Manuferits, des Curiofités naturelles, mais en petite quantité, & fi l'on excepte un Diòlionnaire Grec, en Lettres onciales, que l'on me dit être du dixieme fiecle, & le Manuferit Alexandrin de la Version des Septantes, le resteétoit très-on-dinaire. I'y vis une figure Egyptienne en marbre, couverte des caracteres que que M. Nedham prétend être Chinois. Le Sçavant qui nous conduisoit dans les disférentes Salles du Mufaum m'avoita qu'on souponnoit dans le procédé de ce Docteur, plus que de la charlatanerie. C'étoit M. Moton qui se donnoit cette peine; & quoqu'il s'excusăt sur son

peu de connoissance en fait d'Histoire naturelle, & qu'il fût fâché que M. Maty n'eût pas pu nous faire valoir les richef- VOYAGE ses de ce Dépôt en ce genre, je n'en conçus pas une plus aux Indes grande idée. J'y vis des pierres communes & des infectes af- Orientales, lez ordinaires, mis au rang des raretés. Enfin, & pour le Vaisseau, & pour ce qu'il contenoit, en France le Musaum, tel qu'il étoit alors, n'auroit passé que pour un beau Cabi-

 net de Particulier. Au fortir du Museum, je montai chez M. Morton. Ce Docteur s'est acquis de la réputation par les Tables d'Alphabets Hebraïques, Grees, Arabes &c. de différens âges, qu'il a publiées. Il me fit présent de ceux qu'il avoit donnés au Public, & me montra le brouillon de différens Alphabets Samskretans fort défectueux, qu'il alloit faire graver. Il prétendoit posséder l'Alphabet Zend , parce qu'il avoit dans son Recueil quelques caracteres ressemblans aux Lettres Zendes ; je le tirai de cette erreur qui paroissoit lui plaire, en lui apprenant que la valeur qu'il donnoit à ces caracteres, étoit absolument différente de celle des mêmes figures dans l'Alphaber Zend: & en effet, s'il suffisoit que deux caracteres se ressemblassent pour venir l'un de l'autre ou être identifiés. on trouveroit des Lettres Romaines, Hébraïques, Indiennes, jusques dans les Hiéroglyphes Méxicains. Je quittai M. Morton très-satisfait de sa politesse & de celle des autres Scavants du Musaum, avec lesquels j'aurois désiré que mes affaires m'eussent permis de converser plus long-tems, ainsi qu'avec les Docteurs d'Oxford.

Je ne parlerai pas ici des objets qui, à Londres, fixent ordinairement la curiofité des Etrangers; tous les Livres

en font mention. Tels font;

10. L'Eglise de Saint-Paul. Je montai à grands frais sur les trois heures & demie au haut du Dôme, d'où la Ville de Londres me parut couverte d'un nuage épais de fumée de charbon de terre.

20. La Salle de Westminster, remarquable par la hardiesse de la voûte, & qui ne ressemble d'ailleurs qu'à une grande halle, au coin de laquelle est une petite piece garnie très simplement, où se tient la Cour de Westminste

Orientales,

30. L'Eglife de Westminster, peu différente de Notre-VOYAGE Dame de Paris, & devenue célébre par les Maufolées en marbre. la plûpart faits par un François mort il y a trente-III. Partie, cinq à quarante ans, dont elle est décorée; tels que ceux de Dryden, de Shakespeare, de Newton &c.

40. Le Pont de Weltminster, qui me parut étroit, & où , dans les mauvais tems, le trotoir, qui est fort bas, ne garantit pas de la bouë du milieu du Pont : celui de Blacks

Friars n'étoit pas achevé.

50. Le Palais de Saint-James, qui, du côté de la Ville. n'a guere plus d'apparence que l'Hôtel de Sens, & du côté du Park, présente une façade plus large que le Palais Royal. Le Park qui fait la promenade publique de Londres, est un grand terrein composé de cinq à six allées d'arbres, longues comme les Thuileries, avec deux ou trois tapis verds. Le Portefaix y entre avec le Duc & Pair; ce qui fait qu'en hiver il est plein de bouë, & ressemble réessement à un Parc.

60. Waux-hall, qui présente en raccourci le spectacle des caffés de nos boulevarts ; avec cette différence que d'un côté les premieres voix de l'Opera chantent au Waux-hall. & que de l'autre, nos casses offrent une variété préférable

au coup d'œil monotone d'un Jardin.

70. Les Spectacles, qui n'ont rien de différent de ceux de Paris, à la licence près, qui n'y respecte personne. Le jour que j'assistai au Couronnement , piece de Sharespea , au Théâtre du célebre Garrick, après la grande piece, je vis paroître sur la scene plus de cinquante Matelots chantant de huzzés contre les Puissances avec lesquelles l'Angleterre étoit alors en guerre. Il est vrai que ces farces indécentes ne sont que pour le Peuple ; & un jeune Seigneur Anglois à côté de qui j'étois, me dit qu'il étoit fâcheux que M. Garrick se laissat aller à de pareilles excès, pour plaire à la multitude. J'ai sçu depuis que cet Acteur avoit de bonnes raisons pour en agir ainsi. Il avoit yû fon Théâtre brifé, & sa propre maifon exposée à être brôlée, pour avoir annoncé par une Pancarte, plusieurs Acteurs François, qu'il avoit enrôlés à Paris & dans les Provinces. Un danger de cette nature rend malgré soi

populaire.

Orientales III. Partie.

Si l'avois eu plus de tems à passer à Londres, mon plaisir auroit été d'étudier le caractere de l'Anglois dans ses différens états; le Peuple à la Bourse, à la Douane & jusque dans les Tavernes; les Pairs & les Membres de la Chambre des Communes au Bagino, où ils font des parties de plaisirs de trois à quatre jours ; les femmes au jeu où elles passent entr'elles des nuits presqu'entieres, tandis que les maris sont au Bagino, ou chassent le Renard; l'Anglois a sa campagne, qu'il visite en tout rems, au moins tous les huit jours, & où il étale sa magnificence; enfin les Ecclésiastiques dont les filles remplissent souvent . à la mort de leur Pere, les lieux publics de Londres. Mais ce qui m'auroit peut être fait prolonger mon séjour en Angleterre, c'est le caractère des Angloises dans leurs Terres. Elles y passent souvent des mois entiers seules, occupées de la lecture ou livrées à quelqu'amour romanesque. Avec une tournure d'esprit sérieuse, quelque chose de tendre, de franc & de vif dans les sentimens, elles sont aimables, sans être gênantes. Ce sont des hommes pour la force des résolutions . & leur générosité n'a pas de bosnes. Enfin en Angleterre on peut parler bon sens avec une personne jeune. charmante, & qui a tout ce qui nous fait supporter les folies & le papillottage de nos petites Maitresses. Il s'en faut bien que les Anglois leur ressemblent. Jeunes, ils sont trop faits; & les années les ramenent à la rusticité que l'éducation avoit bannie avec peine : le même Anglois que vous avez vu poli à Paris, est un autre homme à Londres: il est méconnoissable dans ses terres.

Le peu de jours que je passai à Londres, ne me permit pas d'approfondir les Observations qu'un Peuple aussi estimable pouvoit me fournir; & quand j'y aurois féjourné plus long-tems, la coutume de payer en détail aux Domes. tiques les repas qu'un ami vous donne, ne m'auroit pas engagé à fréquenter souvent les personnes dont les lumieres

auroient pu m'être utiles.

Je quittai Londres le 12 Février, pour me rendre à

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIe. Partie.

Gravezende; charmé de fortir de l'odeur du triste charbon de terre dont ectre Capitale est ensumée pendant huit mois, enchanté des polites de M. Garnier, mais peu prévenu en faveur d'un Peuple enthousiaste de trois objets; 1º. d'un Parlement, susceptible comme les autres Corps, de foibles & de passions; 30. d'un Ministre, qui venoit de recevoir une Pension considérable de la Cour; 30. de la Bourse, où il dépose toutes ses richesses, au point qu'un homme qui a cinquante mille livres de revenu, n'a pas cinquante louis dans sa maison, paie son Boulanger en billets sur la Bourse, santaine de la courie, son de la diminution du crèdit de la Nation, & le retard d'un an ou d'eux d'intérêts suffisent pour culbutter toutes les fortunes de l'Angleterre, où tout ce qui est nécessaire à la vie est prodigieusement cher, par l'abondance actuelle de l'argent.

M. Garnier poussa la politesse jusqu'à me reconduire a quelques milles de Londres, avec un de ses amis. Avant que de partir, ces Messieurs me conseillerent de faire ce qu'on appelle sa bourse des Voleurs; c'est une somme que l'on donne, sans se la faire demander deux sois, au premier homme armé qui se présente pour cela: le Voleur e retire ensuire, sans tuer. Cette espece d'accord tacite entre le Voleur & le dépouillé, me parut singulier, chez un Peuple qui vante tant sa liberté & la sagesse de Gouvernement. Ma seconde bourse fut mon pissolet; &

nous ne fûmes point attaqués.

Nous nous 'arrétâmes' à quatre milles' de Londres à Greenwich, pour voir l'Hôpital de la Marine qui donne fur la Tamife. Le coup-d'œil du côté de l'eau, est affez beau, quoique le bâtiment soit manqué. Il est composé de deux grands pavillons, d'une Architecture noble & se soit les l'Eglise est dans l'enfoncement. Ce sont les Invalides de l'Angleterre, mais qui pour l'apparence n'approchent pas des notres. Le nombre des Marins nourris dans cet Hôpital montoit à 1550, celui des gardes malades à quatre-vingquinze: l'Amiral Townsend étoit alors la tête de l'Établise fement. Je visles salles: elles sont belles & spacieuses; & l'on voulut bien nous montrer le bouillon, des Marelots, que je trouvai très-bon. Le mérite de cet Etablissemen consiste

VOYAGE aux Ind's' Orientales, IIIe, Parties

dans l'ordre & la proprété qui y regnent, le soin que l'on prend des Matlades, & le droit qu'ont tous les Marins bles és d'y dennader une retraite: a ufi in e rencontre-t-on dans les cours que des estropiés. Quoique je suffe avec des Anglois, comme mon air me décéloit, on me conseilla de ne pas restre long-tems dans les falles, parce que ma vûe ne pouvoit que rappeller à ces ames farouches la cause de leur malheur. Un Anglois qui va se promener à nos Invalides. na pas besoin d'un pareil avis.

Indépendamment des Marins, invalides, on noarrit à l'Hòpital de Greenvich unaflez grand nomdre (il y en avoir alors cent quarante) d'Enfans, fils de Matelots tués ou blef-fés, qui y font infruits dans les Sejences relatives à la Marine, relleg que les Mathématiques, le Plotage &c. Une partie de ce que l'on donne au Portier pour voir les falles, & ce que rapporte la vente de l'Explication des plat-fonds & autres Peiutures (faires en partie par le Chevalier Thorn hill) dont elles four déeprées, entre dans le fonds deftiné à l'entretien de ces enfans. Cette Explication eft imprimée en Anglois & en François, & prefente les noms de ceux qui ont donné au moins cent livres sterlings pour la fondation de cet Hôpital.

Mes amis m'accompagnerent deux milles au-delà de Greenwich, jufqu'à un Village où je tâchai de reconnoître, quoique très-foiblement, par un petit diner les politesses dont ils m'avoient comblé. Nous nous séparâmes ensuite, & je continuai ma route jusqu'à Gravezende où j'arrivai le foir.

Gravezende est ungros Bourg sort mal-propre en hiver, & qui n'elt guere habité qué par des Marins. Je sus poligé dy attendre un jour le petit bâtiment sur lequel étoient mes essets. Il arriva le sur-lendemain 14 Février. Les Commis de la Doüane vouloient faire la visite du petit cossific qui contenoit mes papiers, & que s'avois apporté dans ma chaise; mais l'Aubergiste le descendit dans le Both par le detriere de sa maison qui donnoit sur la Tamise, & gie m'embarquai sur-le-champ.

Nous descendimes la Tamise allez tranquillement, tan-

Orientales , IIIe, Partie.

que le Royal George, Vaisseau de cent canons, perdit ses perroquets & fon grand hunier, en voulant doubler la pointe qui est au-delà de Gravezende. Le Mauvais tems nous prit aux Dunes; le bâtiment n'avoit que cinq hommes d'équipage, & portoit sept ou huit Passagers. J'étois couché dans le lit du Maître ou Capitaine, accablé par le mal de mer. J'avois d'abord eu aux pieds un froid très-violent : le froid fut suivi d'un engourdissement auguel succéda un seu insupportable. Pendant ce tems deux Passagers, Marchands de Paris à la toilette, fe battoient fur le Gaillard; & les vagues, qui enfloient considérablement, balayoient le pont de notre chetive barque. Je craignois moins pour moi que pour mon coffre, qui, quoiqu'attaché au mât, pouvoit d'un moment à

l'autre être emporté par les lames. .

Le vent fut suivi d'un brouillard épais accompagné de neige. Le Patron ne sçachant où il étoit, vouloit changer de route, & s'aller échouer sur les côtes d'Irlande, plûtôt que de périr en mer corps & biens. Ce projet m'effraya & me donna la force de monter fur le pont. Je l'assurai que le verd sale de l'eau de la mer annonçoit les bas-fonds des environs d'Oftende; & comme principal intéressé., l'obtins de lui qu'il continueroit encore la route quelques tems. Sur les deux heures après midi, le brouillard baissa, le vent devint largue, & nous apperçûmes Ostende. On peut juger de la joie que je ressentis. Enfin, après avoir mis quatre jours à une traversée qui peut se faire en dixhuit heures, & pendant laquelle je n'avois sucé que deux biscuits, trempes dans de mauvais brandewin, nous jettâmes l'ancre dans le Port d'Ostende le 17, sur les quatre heures & demie , Jorfque le vent alloit nous être contraire. Nous étions suivis par deux embarcations qui eurent le malheur de ne pas pouvoir alleraussi vîte que ' nous. L'une s'échoua contre la Côte, quelques lieues plus bas : l'autre fut obligée de revirer de bord, & aura vraisemblement été se perdre sur les Côtes d'Irlande.

L'embarras du débarquement m'obligea de passer deux heures sur le Port dans un tems où il geloit à glace. Mes

coffres furent dépofés à la Douane qui dépendoit alors des VOYAGE gens'de l'Impératrice Reine, & j'allai présenter mes devoirs à aux Indes M. le Chevalier de Sainte-Aldegonde, Commandant des Orientales, troupes Françoises qui étoient en garnison dans la Ville, Ille, Partie... Rendu à l'Auberge, je n'eus que la force de me mettre au lit, & le lendemain je me trouvai les deux pieds pris de la goutte. La douleur étoit supportable, quoique vive; & si mes . effets avoient pu passer sans visite, je me serois sur-le champ mis en route pour Dunkerque. Mais de nouvelles difficul-\*tés devoient donner au mal le tems d'augmenter, & me retenir aux portes de ma Patrie, après une absence de près de huit ans. On me dit d'abord qu'on visiteroit mes coffres ; ce qui étoit une opétation très difgracieuse dans l'état où j'étois. Il fut ensuite question de droits, même pour mes Papiers, Livres & Manuscrits. Je crus devoir faire part de ma situation à M. de Lesseps, Ministre du Roi à Bruxelles : je lui marquai qui j'étois, & la destination des richesses Littéraires dont j'étois chargé. Je souffrois cependant les plus grandes douleurs; & dans des accès d'une certaine force, je me mettois les pieds dans le scu pour faire diversion au mal par un autre. Les frais que me causoit mon séjour à Ostende, où l'habitude de voir des Anglois rend la vie presque aussi chere qu'à Lon. dres, étoient un autre tourment qui ne faisoit qu'augmenter le premier.

Impatient de hâter mon départ, je fis appeller le Médecin de l'endroie. Il approuva les cataplasnes de pain & de lait que je mettois à mes pieds pour aider l'enflure ; &c. vint deux fois me tenir compagnie, m'exhortant à la patience. Effrayé ide me voir manger, sans recevoir de remedes, je m'en débarrassai par un présent ; & lorsque l'en-

flure fut à son période, le mal diminua. Je pensai alors sérieusement à quitter Ostende. Il y

avoit deux voies à prendre; celle de terre & celle de mer. La premiere ne pouvoit avoir lieu pour mes effets, avant la visite, ou du moins, sans un ordre de Bruxelles. Celle de mer étoit moins couteuse; il suffisoit pour faire sortie mes effets du Dépôt de la Reine, de les estimer mille à douze

VOY AGE aux Indes Orientales, IIIc, Partie.

cents livres, pour lefquelles il y avoit une bagatelle à payer, par exemple, vingt fols pour quatre cents livres. C'etoit ce que M.le Chevalier de Sainte-Aldegonde m'avoit marqué, en ajoutant que de cette maniere, ils feroient plombés, & non vifités. Ne recevant point de réponfe de Bruxelles, je pris cedernier parti, mis mes deux cossers dans une Pogne avec mon domestique, & rélolus de m'én aller par terre à Dunkerque avec mes papiers. Il fallut donner en préfent aux Commis environ ce que la visite m'auroit couté; & la veille de mon départ, lorsque mes cossers venoient d'être embarqués, je reçus de M. de Lesses la Lettre la plus polie, darée de Bruxelles le 16 Février, accompagnée du passept que javois demandé, signé par les Membres du Conscil des Finances de l'Impératrice.

Ces deux pieces ne firent que me donner quelque confidération dans l'esprit des gens de la Douane d'Ostende: les principaux frais étoient faits, & mon voyage ar-

rangé.

Je partis d'Oftende avec un reste de goutte, se 6 Mars, passai par Gravelines, & artivai le soir à Dunkerque, où je restai deux jours dans des transes continuelles; la mer étoit mauvaise, & Pon m'avoit fait connoître dans cette Ville le danger que couroient les Pogues, quoiqu'elles allassent terre à terre. Mes estres artiverent le 8 au marin, & la journée su remployée à obtenit des Commis de Dunkerque que mes costres allassent à Calais. Après une lègere vilite cette faveur me sit accordée; & je partis le , pour cette Ville, où j'arrivai le soir.

Je trouvai à Calais, 'chez le Receveur, M. Casseri, un passeport des Ferniers-Généraux, comme M, Bignon me l'avoit annoncé. Les manieres du Receveur surent les plus honnètes; les choses se passerent à mon égard avec toute l'aissance que je pouvois desirer: je pense même que si j'avois été dans l'embarras, il m'auroit aidé de

sa bourse.

La rigueur de la faison m'obligea ensuite de me séparet d'une partie de mes Manuscrits. J'avois toujours des douleurs

de goutte, & je craignois qu'elles n'augmentassent dans un VOYAGE voyage de dix jours au milieu de la neige. Je remis en conséquence mes effets au carosse, sous la conduite de mon Orientales, Domestique, & partis le 12 en poste portant avec moi IIIe. Partie. mes papiers, les Manuscrits destinés à la Bibliotheque du Roi & quelques curiofités naturelles.

J'arrivai à Paris le 14, sur les six heures du soir sans autre accident que d'avoir manqué perdre ; près de Saint-Denis, tout ce que contenoit un coffre plombé à Calais. qui étoit derriere ma chaise. Les cahos fréquens l'avoient presque brisé, & plusieurs planches entr'ouvertes avoient deja laissé passer quelques hardes. Heureusement mon Postillon, honnête homme, qui avoit remarqué l'état dans lequel il étoit, tournant de tems en tems la tête . apperçut des gens famasset quelque chose derriere la chaise : il s'arrêta ; le pied droit enflé , je fus obligé de descendre au milieu des boues, la pluie sur le corps, & nous ratachâmes comme nous pumes ce qui se détachoit. Je l'engageai ensuite à n'aller que le pas jusqu'à Saint Denis, & payai un homme qui se tint derriere la chaise le reste du chemin. A Saint-Denis, il fallut détacher ce coffre, l'envelopper d'une grande toile, le lier avec des cordes, & dans cet état il arriva heureusement à Paris, On peut juger de mon inquiérude, exposé comme j'étois à perdre une partie du fruit de mes peines, à la porte de Paris.

Je descendis à la Douane, selon ce que M. Bignon avoit eu la bonté de me marquer; & dès que je me fus nommé, je vis paroître M. Pelche, Directeur des Fermes, ami de M. Bignon & de M. l'Abbé Barthelemy, qui abrégea de la maniere la plus óbligeante, le cérémonial d'usage. Je Le quittai comblé de ses politesses, & lai oublier dans les bras d'un pere presque septuagenaire, & de freres que j'aimois tendrement, les fatigues d'un Voyage aussi long que périlleux .:

Le lendemain, 15 Mars, je déposai à la Bibliotheque du Roi les Ouvrages DE Zoroastre & les autres Manuscrits auv Indes Orientales , 111e, Partie. que j'avois destinés pour ce précieux Trésor. La reconnoissance me conduitit ensuite chez les personnes qui s'étoient intéressées à mon Voyage, qui l'avoient favorisé. Je trouvai dans M. l'Abbé Barthelemy un Sçavant obligeant, & , ce qui me toucha le plus , un ami. M. le Comte de Caylus, M. Lamoignon de Malesherbes & M. Bignon. me recurent avec une sorte de tendresse. Le Ministre ( M. le Comte de Saint-Florentin ) voulut bien agréer l'hommage de mes travaux, & répandre sur moi les graces du Roi. Les Scavans que j'avois vus à Paris, avant mon départ, & coux auxquels M. l'Abbé Barthelemy me fit connoître, s'empresserent de me témoigner la joie que leur causoit mon retour. Bien-tôt le bruit de mon voyage & l'importance des Manuscrits que j'avois déposés à la Bibliotheque du Roi , fixerent sur moi l'attention des perfonnes du premier rang : M. le Duc de Choifeul, M. le Comte de la Guiche & M. de Saint Simon, Evêque d'Agde . me firent l'accueil le plus favorable. Encouragé par ces marques flatteuses d'une approbation générale, & cédant à l'empressement du Public, des Etrangers mêmes, dont la curiofité avoit été piquée par l'annonce des Ouvrages que j'avois apportes, je fongeai dès-lors à mettre en ordre les Traductions & les Recherches littéraires qui m'avoient occupé dans le cours de mes Voyages.

J'avois passe près de huit ans hors de ma Patrie, & près de six dans l'Inde. Je revenois en 1761, plus pauvre que lorsque je partis de Paris en 1761, ma legitime ayant suppléé dans mes Voyages, à la modicité de mes appointemens. Mais j'étois riche en Monumens rares & anciens, en connoissances que ma jeunesse (j'avois à peine trente ans) me donnois le tems de rediger à loisse; & c'étoit toute la fortune que j'avois été chercher aux Indes.



## PRELIMINAIRE.

IV. Ce font les principaux des Montmens dont je viens de parler, fçavoir, les Anciens Livres des Parses, que j'offre maintenant au Public. Ces Livres comprennent d'abord le ZEND - AVESTA, c'est-à-dire, le VENDIDAD, PIZESCHNÉ, le VISPERED, les NÉAESCHS, les AFERGANS, les IESCHTS & le SI-ROUZE; Ouvrages que les Parfes, dans l'Inde comme en Perfe, attribuent unanimement à ZOROASTRE, Jeur Législateur, & pour lesquels ils ont la même venération que les Juiss pour le Texte Hébreu. Je ne prétends pas, que sur ma parole on convienne de leur authenticité; je demande seulement que l'on suspende son jugement jusqu'à ce qu'on ait lu le Mémoire \* dans lequel \*Voy de Johrj'ai tâché de l'établir: & si l'on trouve que les raisons qui Mai & Juin y font détaillées, ne prouvent pas absolument que Zoroaf- 1769. tre soit l'Auteur des Livres Zends ; il suffira aux personnes instruites de jetter les yeux sur les Livres mêmes, pour reconnoître qu'ils sont aussi anciens que le Législateur Perse; qu'ils présentent, autant que des Livres liturgiques le peuvent faire, le vrai Système des Mages & le dévelop. Mondel' de. pement de celui des Chaldéens; que les Gnostiques & des ANNLES. les premiers Sectaires, tels que Valentin, Basilide & Ma- 413. seur de nes, y ont puisé le fonds de leurs Dogmes; & que Maho- la not. 1. met lui-même paroît avoir eu connoissance de ce qu'ils renferment.

des Beil. Lett.

Les Livres Zends actuels font partie de l'Avesta (c'est-àdire, de la Parole). apporté par Zoroastre, & qui, au rap- Eulma Estam. port des Parfes, étoit divifée en vingt-un Nosks [1] (c'eft-à- Tehengréghadire Parties ). Selon plusieurs Docteurs Parses, sept de ces teh namah ,c. Nosks traitoient du premier Principe, de l'origine des êtres, de l'Histoire du Genre humain &c. ; sept rouloient sur la Morale, & les Devoirs Civils & de Religion; & fept avoient pour objet la Médecine & l'Astronomie.

[1] Les Livres Pehlvis & qualques Ouvrages Perlans font mention de trois autres Nosk's, qui doivent completter l'Avesta à la fin du Monde. Il est ici question de ceux que Zoroaltre prétendois avoir reçus d'Ornuséd. Voy. ci-ap. T. I. 2º, part. p. 46. Henri Lord (Hist. de la Relig. des Pers. p. 176.) divise le Zend-Avesta entrois Traists, à chaeun desquels il donne sept Chapitres. Les Ravaëts nous donnent les noms & les Notices particulieres de ces vingt-un Nosks [1]; les matieres qui gont indiquées, répondent affez à la Division présenté, par les Parses: mais, pour trouver sept Livres sur chaquoe des trois parties de cette division, il faut supposer que le même Ouvrage traitoit de plusieurs sujete differens, & que quelques uns auront été omis par celui qui a rédigé ces Notices.

Après les Livres Zends, l'Ouvrago pour lequel les ParGep. T. II. (es ont le plus de respect, cft le Boun-pénesse. Ce
Fraité est écris en Pehlvi: il passe pas dans l'Inde; de
d'un Ouvrage Zend qui ne se trouve pas dans l'Inde; de
aucun Parse ne se rappelle d'avoir oui dire au Destour
Diamasse que de son temps l'Original existât au Kirman.
Lundes Comme le Boun-aéhesse qui agirent depuis plus de quatre
l'Inde, ciète : cents ans les Parses du Kirman auvout pu faire disparon-

d. p.cccxxviij. tre l'Original.

Les Parfes ont encore pluseurs Prieres particulieres composées de morceaux Zends, « des Formules qu'ils nomment Vadjs Nérengs « Taavids, écrites en Parsi « en Pehlvi, avec les caracteres Zends. Le NÉRENÇUESTAN, apporte dans l'Inde par le Destour Djamas p, renferme un grand nombre de ces formules ; d'autres se trouvent dans le Volume des Iestis-Judés.

Tels sont les Livres sarés & liturgiques des Parses. Il n'est pas rare de rencontrer des Prêtres qui sçachent parcœur ceux qui sont éérits en Zend: mais en général, ils. s'inquietent peu de les entendre. Les Ouvrages purement cérémoniaux fixent toute leur attention; & la plus petite Pratique Religieuse fera naître de longs Commentaires. Cel l'objet ordinaire des questions que sont les Parses de l'Inde à ceux du Kirman; & si l'on ne connosisoit la

<sup>[1]</sup> Ces Notices sont à la sia du Mémoire sur l'authenticisé &c. Journ. des Sjav, Jam., 1. vol. 1769.

foiblesse de l'esprit de l'homme, les passions qui l'animent dans les choses où il croit être le plus de bonne foi, on seroit surpris de voir les Disciples d'un Législateur dont les Ouvrages donnent de la Divinité les idées les plus sublimes. recommandent l'intelligence de la Loi, la pureté iutérieure : de les voir aussi peu frappés de ces objets, tandis qu'ils ont un attachement servile pour les pratiques qui forment l'extérieur de leur culte.

Ce que la Religion de Zoroastre preserit de raisonnable. ce qu'elle a de grand, n'est pas particulier à ce Législateur, & ne flatte pas l'orgueil de ses Disciples, en leur donnant un caractere distinctif; au lieu que les Cérémonies, les Usages, sont comme des livrées, qui les séparent du reste du genre humain, & qui leur difent continuellement, qu'ils font les vrais, les seuls Serviteurs d'Ormusd, de l'Etre-Suprême. Tel est le motif qui foutient une Religion niême oppriméc.

Je reviens aux Livres Zends. Plusieurs sont traduits en Pehlvi & en Persañ moderne; d'autres en Samskretan & en Indien moderne du Guzarate ; ce qui facilitera l'étude de ces deux dernieres Langues aux personnes qui entendront le Zend-Avesta.

Comme ces Ouvrages passent en Perse & dans l'Inde pour des Textes originaux, & que ce sont d'ailleurs des Monumens d'une antiquité respectable, j'ai cru devoir les collationner sur plusieurs Exemplaires, marquant scrupuleusement les variantes. On trouvera ci-après à la fin de l'Appendice & à la tête de la seconde Partie du Tome premier, les Notices de tous les Manuscrits dont je me fuis servi : il me suffit maintenant d'indiquer l'usage que i'en ai fait.

J'ai comparé ensemble cinq Exemplaires du Vendidad. Les trois que j'ai donnés à la Bibliothéque du Roi, ont été vérifiés sur celui de Manscherdji, ennemi déclaré de Darab, & sur celui de Darab lui-même, lequel fait partie de mes Manuscrits, & est la Copie fidelle du Vendidad ap- " currij. porté par Djamasp, Destour du Kirman, faite par le même Darab.

Tome I.

J'ai Collationné & revu avec la même exactitude les Traductions & autres morçeaux particuliers, écrits en Pehlvi, & les Ouvrages Perlans qui traitent de Zoroaftre, ou de fa Religiou; & le defir d'affurer d'une manière inconettable la nature de mes Manuforiss, m'a conduit, comme on l'a vu ci-devant, à Oxford dans le cœur de l'hiver, & a beaucoup contribué au choix que j'ai fait pour revenit de l'Inde, des Vaiffeaux Anglois, malgré les défagrémens

auxquels je devois naturellement m'artendre.

Après avoir parlé des Livres Zends, des moyens que j'a imployés dans l'Inde pour en avoir les copies les plus exactes, de l'ulage que j'ai fait de ces copies, je vais rendre compte en peu de mots de l'Ouvrage que je présente aux

Sçavants.

Considérant que le Public avoit quelque droit sur les connoissances que je pouvois avoir acquises dans l'Inde relativement aux Livres Zends, j'avois cru d'abord devoir les rassembler sous différens chefs propres à répandre du iour sur la Traduction de ces Livres, & peur êrre à la rendre moins infipide. Je distribuois en conséquence mon Ouvrage en quatre Volumes in-40. Le Zend-Avesta, qui formoit le second & le troisieme Volume, se trouvoit comme foutenu par le premier, & par le quatrieme ; le premier, composé de cinq Dissertations qui, en résolvant les questions que l'on peut faire sur cet Ouvrage, en en montrant l'ensemble, y servoit naturellement d'Introduction; le quatrieme, qui renfermoit trois morceaux propres à éclaireir plusieurs endroits des Livres Zends, & à rendre ces Ouvrages intéressans par des résultats qui en préfentoient l'accord avec l'érat actuelide la Religion des Parses. Ce plan demande à être exposé avec plus de détail.

Dans la premiere Dissertation du premier Volume, l'établissois par des preuves de toure espece, que les *Livres Zends*, attribués mainrenant à Zoroastre, étoient réellement de

ce Législareur.

Les doutes que l'on eût pu avoir sur l'authenticiré de ces Ouvrages une sois levés, je passois dans la seconde Dissertion, à l'époque de celui qui en est l'Auteur, Zoroastre. Le témoignage combiné des Grees, des Latins & des Orientaux fixoit cette époque au fixieme fiecle avant Jesus-Christ; réfultat qui étoit encore appuyé fur plusieurs calculs chro-

nologiques.

Cette Differtation étoit suivie d'une Exposition du Systême Théologique, Physique & Moral des Perses divisée en neuf sections. Les sept premieres présentoient dans le plus grand détail les disférens articles que j'ai réunis en cinq points dans le Tome II, p. 592, 593; elles les préfenroient comme tirés des Livres Zends, Pehlvis & Parsis, comme comparés avec ce qu'on lità ce sujet dans les anciens Auteurs, & avec la Doctrine des Parfes modernes. La Morale & la Politique de Zoroastre étoient le sujet de la huirieme fection. Dans la neuvieme, je prouvois par \* Donn. par l'examen critique du Texte Syriaque des \* Acles des Martyrs M. Er. Evod. de Perfe , 1º. qu'on ne ponvoit conclure de ces Actes , que Affemani. fous la Dynastie des Sasanides, les Perses eussent rendu aux in-sol. Créatures les honneurs dûs à l'Etre-suprême, au Créateur; 20, que ces Actes fournissoient plusieurs traits qui sembloient démontrer le contraire, en plaçant clairement les Astres, les Éléments & les autres Génics au-dessous d'Ormusd, & dans le rang de productions de ce Principe; 30. que les saints Martyrs perfécutés par les Rois de Perfe & par les Mages, avoient raison, quoique leurs Persécuteurs ne fussent pas Idolâtres proprement dits, de tout souffrir plûtôt que de consentir à des actions qu'on leur proposoit comme une marque de renoncement au Christianisme. J'établissois ensuite par les témoignages comparés des Grecs, des Latins & des Perfes, que Mithra, dans la Religion de ce dernier Peuple, étoit un Génic subordonné à Ormusd & distingué du Soleil.

Ce premier Volume étoit terminé par deux Dissertations fur les Langues dans lesquelles sont écrits & traduits les Livres de Zoroastre, & en général sur les anciennes Langues de la Perse, le Zend, le Pehlvi, le Deri & le Parsi.

À la tête du second Volume paroissoit la Notice des Manuscrits Zends, Pehlvis, Parsis & Indous, contenant les Ouvrages de Zoroastre & les autres Traités relatifs à ce Législateur ou à sa Religion, que j'ai déposés à la Biblio-

theque du Roi, à mon rerour de l'Inde.

Cette Notice étoit suivie de la Vie de Zoroastre puisée dans ses propres Écrits, dans les Traditions conservées par ses Disciples, par les Mahométans, & dans les Auteurs Grees & Latins.

Ensuire commençoit le Zend-Avesta par le Vendidadsadé, Ouvrage qui comprend le Vendidad proprement dit,

l'Izeschné & le Vispered. .

Le trossieme Volume présentoit les Néaeschs, Paues, Afergans, les prieres aux Gâhs, les Vadjs, Nérengs, Tavaids, les seschts & le Si-rouzé qui terminoit le Zend Avessa.

Le quatrieme volume étoit composé 10. Du Boun-dehesch, Cosmogonie des Parses, traduite du Pehlvis Ouvrage curieux par lui-même, & dont le sujet est analogue à plusieurs endroits des Livres Zends, les développe. 20. De deux Vocabulaires, l'un Zend, Pehlvi & François, l'autre Pehlvi, Persan & François, qui pouvoient donner une idée de ces Langues. 30. De l'Exposition des Usages civils & Religieux des Parses, morcau qui réunissoir les Culte actuel avec celui que preservent les Livres Zends, 40. D'une Table des Matieres très-ample & souvent en forme d'Appendice.

Dans cétte distribution les Textes auroient été accompagnés d'explications plus déraillées, toutes les parties de l'Ouvrage sérépondoient, se sourcoient en quesque sorte mutuellement. Les raisons suivantes, que tout le monde n'approuvera peut-être pas, m'ont engagé à changer de Plan,

Le Zend-Avesta est un Ouvrage qui demande à paroître scul. Il semble qu'il y ait de la rémérité à un homme de Lettres, à oser, en présentant au Petis en pareil conposé, en porter un jugement; la prudence lui ordonne de se contenter du titre de Traducleur, ou rout au plus d'Historien.

l'ai retranché en conféquence le premier Volume, qui renfermoit les matieres sujettes à discussion. Les Distertations dont il devoit être composé ont été lûcs à l'Académie, & plusseurs sont déja dans ses Mémoires, auxquels, si le sujer paroit intéreslant, on pourra avoir recours. J'ai confervé le second Volume, & dans la Vie de Zoroastre, je ne suis, comme je l'ai déja dit, que l'écho des Grecs, des Latins & des Orientaux.

Je ne dirai rien de l'Introduction qui forme la premiere Partie du premier Tome. Le Voyage pourra paroître aux yeux des Sçavants déplacé & quelquefois minutieux ; les Curieux n'y trouveront peut-être pas ce que l'annonce fembloit leur promettre. Je passe condamnation sur tous les Jugemens qu'on pourra en porter. C'est un hors-d'œuvre que je puis avoir tort de risquer, & auquel je ne tiens pas plus, qu'un Voyageur par goût, aux lieux par lefquels il passe. J'en dis autant de la Vie de Zoroastre, de l'Expofuion des Usages des Parfes & du Précis qui la termine. Ce que j'offre proprement au Public, c'est la Traduction du Zend-Avesta, du Boun - déhesch, des Vocabulaires; & pour peu qu'on jette les yeux dessus, on verra que je n'ai épargné, ni foins ni peines, pour la rendre exacte. Les renvois indiqués aux marges, montrent que j'ai comparé tous les endroits qui semblent avoir quelque rapport pour les choses ou pour les expressions. J'ai de plus consulté les Traductions & les Commentaires Pehlvis & Indous, les Ravaëts, les autres Livres des Parfes écrits en Persan Moderne, & leurs Usages actuels.

Pai traduit le Vendidad sur cinq Manuscrits; l'Izefchné & le Vispèred, sur quarre; les Néageshs, Afregans & plusseurs Ieschis, sur trois; les autres Ieschis, sur deux. La Traduction présente les Textes, exactement rels qu'ils sont, & selon l'ordre qu'ils suivent dans les Livres

Je commence par le Vendidad, que je donne séparément, quoiqu'il fasse partie du Vendidad-Sadé; parce que, selon les Parses, c'est le seul des Ouvrages de Zoroastre qui soit resté entier, & qu'on le trouve séparé de l'Azeschné & du Vispéred, dans les Vendidads Zends &

Pehlvis.

La Traduction du Vendidad est suivie de celle de l'Izeschné & du Vispered mêlés ensemble [1]. Dans les Manuscrits qui présentent ces Ouvragestraduits en Pehlvi ou en Samskretan, on les trouve féparés l'un de l'autre. Deux raifons m'engagent à les donner tels qu'ils sont dans le Vendidad Sadé. 10. Ce dernier ouvrage est moins rare que les Livres Pehlvis ou Samskretans, dans lesquels l'Izeschné & le Vispered se trouvent séparés. 2º. Une Table des Chapitres les fera lire aisément de suite, & rétablira par conséquent l'ordre des Matieres, si l'on trouve que la distribution que j'adopte l'interrompe : au lieu que, si ces Ouvrages étoient donnés séparément, celui qui, à l'aide de la Traduction, voudroit lice l'Original dans le Vendidad Sadé, auroit de la peine al'y retrouver. De plus les morceaux correspondans de ces deux Ouvrages ont ordinairement du rapport; & c'est peut-être ce qui aura porté à les mêler ensemble.

Tous les autres Ouvrages Zends, à l'exception du Si-rouré, font compris, comme dans l'Original, fous le titre de Stefchts Sádés. Ce Livre renferme encore beaucoup de Prieres écrites en Pehlvi ou en Parli avec les caractères Zends. J'ai eru devoir en donner auffi la traduction, mais en caracteres italiques, pour que l'eil pût diffinguer aifément ce qui eft traduit fur le Zend, de ce qui l'eft fur le Pehlvi ou fur le Parfi.

L'explication des Cérémonies que le Prêrre doit obferver en récitant les Livres Zends, est écrite en Indien du Guzarate, avec les caracteres Samskretans, ou en Parsi, avec

0000

<sup>[1]</sup> A peu-près comme les morcaux des Livres des Prophetes, que les Juifs nomment Haphinars, & qui se lisent de terms immémorial dans les Synagogues après le Pentateuque, Buxtoss. Syn. Judais, esp. 16. p. 339, edit. 1661.

## PRELIMINAIRE. cccclxxxvij

les Lettres Zendes, Pour mieux diftinguer cette explication du Texte même, je l'ai écrite en Lettres italiques, & placée comme la Rubrique dans nos Livres d'Eglife: ainti tout ce qui paroît en italique est traduit du Pehlyi ou du Parfi, ou de l'Indien.

J'ai renfermé, autant qu'il m'à été possible, entre deux crochets, ce que j'ai été obligé d'ajouter au Texte & à l'explication des cérémonies, pour en rendre le sens plus clair; & j'ai renvoyé en notte l'explication des endroits qui

m'ont paru demander de plus grands détails.

Tel est l'Ouvrage que je présente au Public. Etant le premier & le seul en Europe qui entende le Zend & le Pehlvi, j'ai cru que ce mérite (si c'en est un) demandoir de moi une exactitude plus scrupuleuse. Je l'ai portée au point de ne pas même redouter la revision des Parses de l'Inde ou du Kirman. Mais plus convaincu que personne de la foiblesse de l'esprit humain & en particulier de l'insuffisance de mes lumieres, pour mettre le Lecteur en état de retrouver ma traduction dans les Manuscrits déposés à la Bibliotheque du Roi, & lui fournir le moyen de la comparer avec les Textes, de la corriger sur ces Originaux, j'ai fait à ces Manuscrits des Tables des Livres, Sections, des Chapitres mêmes, & marqué aux Sommaires qui commencent la seconde Partie de ce premier Volume . la page correspondante des deux principaux Manuscrits, le Vendidad-Sadé & les Iefchis-Sadés; j'ai de plus donné dans les Notices qui précedent les Sommaires, les premiers & les derniers mots des Manuscrits & des principaux Traités qu'ils renferment en caracteres Européens, pour qu'on pût surement en faire demander des copies en Perfe ou dans l'Inde.

L'amour de la vérité ennoblit & fait goûter le travail le plus infipide : j'ofe dire que c'est le seul mobile qui m'ais conduit dans celui-ei; & jecompte, après cet exposé fidele, qu'on me passera la dureté de style & les tours forcés que je n'aurois pu éviter dans les Traductions, qu'aux dépens de l'Original. Ceux qui connoissent pas à Zoroastre, s'il parloit trop bien François.

cccelxxxviij

V. Je me fuis engagé au commencement de cette In-Gd. p.in<sup>t</sup> troduction, à faire voir que M. Hyde ne fçavoir, ni le Zend, 'ni le Pehlvi. C'elt de l'Ouvrage même de ce Sçavant fur la Religion des Perfes & du Recueil de fes Disferiations, que l'on vient de donner en Angleterre [11], que je

tirerai les preuves de ce que j'ai avancé.

Mais avant que de commencer cette discussion des gréable, je déclare que mon dessein n'est pas de rien dire qui puille nuire à la réputation que les Ouvrages de ce Docteur lui ont justement acquise. Il avoit asset de parties d'ailleurs, & pouvoit très-bien ne pas entendre deux Langues mortes, sans qu'on cût pour cela raison de méconnoit la prosondeur de son sçavoir dans les Antiquités Orientales. Je ne m'attacherai pas non plus à relever toutes les fautes que j'ai remarquées dans l'Hissoire de la Religion des Perfes. Quel est Ouvrage qui n'en ait pas, sur-tout, quand il est question de désricher une terre, de frayer une route nouvelle, comme a fait le Sequant Anglois?

Mon objet unique est de massurer un bien (si e'en est un) que je erois m'appartenir en propre, à l'exclusion de rous ecux que l'on croiroit y avoir des prétentions. Le projet n'est pas trop modeste: mais ce que je soutiens est vrai; & je me trouve dans des circonstances qui m'obligent de m'exprimer nettement, aux risques d'encourir la hon-

te de la vanité.

l'avouerai encore qu'en soi, il est fort indifférent que ce soit tel ou tel qui ait fait telle découverte. Le Public aime à jouir sans trop prendre garde à la main qui l'enrichit. Cette raison m'engage à être le plus court qu'il me sera possible dans une discussion qui d'ailleurs n'est pas de mon goût.

Je prouverai contre ce qu'on a dit de M. Hyde, que ce

<sup>[1]</sup> Voici le titre de ce Recordi: Synonyan Differentionum qua ofim Autor Dolffilmar F. Hyes S. T. P. fryarian et etili. Actor esta kalienus inestes, accuso ée ejus visi firiptis que Prologomens jeum Appeacie es tingulo Stensop, alsi que Lingui Drientalbus ; pas cum quem plarimis Tabulis natis quibas estem caralteses stilientum. Omnia diligenter recognite à Graysine Sharq bet. Osonii 1974, vol. is-4\*.

n'entendoit ni le Zend ni le Pehlvi; & contre ce qu'on a avancé de M. Orrer, que je suis le premier en France, qui aye songé à traduire les Livres de Zoroastre, à les apporter en Europe, & qui aye exécuté ce projet.

Indépendamment de ce que Mr Hyde semble dire de luimême, dans son Histoire de la Religion des Perses, ce qui jusqu'ici a le plus contribué à lui faire attribuer la connoissance de l'ancien Persan, ce sont les phrases en caracteres anciens qu'il a répandues dans son Ouvrage; on a cru qu'elles étoient aussi dans une Langue ancienne : mais, je suis obligé de le dire, ce n'est (à quelques mots près dont il a trouvé le sens dans le Farhang Djehanguiri) que du Persan moderne, revêtu de Caracteres Zends. Pour prouver ce que j'avance, je vais donner la Lecture de ces phrases en caracteres Européens : les personnes qui entendent le Persan moderne, les traduiront sur-le-champ sans difficulté.

Phrases en caracteres Zends qui se trouvent dans l'Histoire de la Religion des Perses. Edit. 1760.

P. 14 Be nanmé Iezdan bakhschaeschguer dadar. In nomine Dei clementis, justissimi.

C'est une formule Persanne que les Parses mettent à la tête de tous leurs Livres, comme les Arabes, leur Bism Illah arrahman arrahim.

P. 17. Ké bar Zeratoscht amad iekin. Behin az hama dinha aft in.

Hoc enim ad Zeratuscht venit pro certo. Istam esse omnium Religionum optimam.

& Perf. de la Biblioth, du Ce Beit est tiré de la premiere Porte du Sad der , Poëme Roi.no. XIII. 7.p.118.lig.3. Perfan.

P. 18. Nomaïand an beman ta schak zeguehan ·Konam dour o hadiram (lifez, peztram) din Iezdan

 Hami khaham ke z'an borhan nomaïand Hakikat bar hama guehan nomaïand. Tome I.

999

Voy. les Mf.

Zends Pehlvis

Id (illam Legem) mihi ostendant, ut dubia è Mundo Procul arceam, & Dei Religionem amplectar. Cupio ut mihi de eå demonstrationem ostendant, Veritatem toti Mundo demonstrent.

Mf. Zeats Ces deux Beits sont tirés du commencement du Virafpett Bislioth, amah, Poëme Persan; aussi bien que le Beit suivant, qui de Roi. e. se trouve à la sin du même Poème. XIII.: 572.

lig. 14. Ibid. p. 135. lig. 5. P. 18. Hama bar rahé Zeretoschte Speteman Hami rastand (bar)dine mazdeieznan.

Omnes in via Zerauscht Sphitaman Iverune in Religione vo (il falloit dire vos) Mazdiysenan.

Id. nº. III. p. 403. lig. 7,8. Ci ap. T. II. p. P. 77. Tchoun zer revan padeschah baromand bed. Sicut Zer revan Rex sacundi estote.

M. Hyde donne ces paroles Persannes comme tirées d'un Livre Zend, & confond les phrases, en joignant l'attribut de l'une avec le sujet de l'autre.

Mf. Zends Pehlv.& Perf. de la Bibl. du Roz.nº.XIII. 3. p. 8 s. l.8. P. 100. Befate naghz goherbaft afgandand
Bekhor o ater az har fou paragandand.
Stragelapulchra, margaritis intertexta straverum, ,
Suffitus & odores qua qua versus sparserum.
Tiré du Viras namah.

Id. nº. 111. p.195.lig. 18.

P. 137. Neaesch Ardeisour. Laudatio m Ardisur.
M. Hyde traduit Neaesch par laudatio, d'après les Dictionnaires Persans.

Ibid. Vadé avi Ardoifour.

Bid. p. 401. Rivos aquarum Ardiffur det.

fig. 6. 7, 11. Ces paroles Parsies sont tirées du Nekah. Vadé ou avadé, 1-27. signific abondant, fécond, & non pas russeau.

> P. 138. Bé gueti ab o atesch tchoun beischtand Bedan padasch eknoun dar beheschtand... In hoe mundo cùm Aquam & Ignem bene curassent.

Ided pro mercede jam in Paradifo funt. Tiré du Viraf-namah. Dans le premier vers, leschtand, mot formé du Zend, désigne un culte Religieux, & est mal rendu par curaffent.

Mff. Zends Pohlv.&Perf. de la Bibl. du Roi. no. XIII 2. p.94.1.18.

P. 163. Gahanbarha : ce nom est Persan ; en Zend c'est Rethvanm.

1d. 7. p. 2320 lig. 10. Ci-ap. ze part. p. 80. not. 24

P. 166. Gah Haouené gah Rapitevan Gah Oziren, gah Evesrouthrem, gah Oschehen.

MIT. Zends .

M. Hyde ignoroit que ces cinq noms délignassent les cinq parties du jour.

Pehlo & Perf. de la Biblioth. duRoi.no.111. P. 408-417. p. 103-111.

On peut consulter sur les noms des bons & des mauvais Ci-ap. T. II. Génies qu'il donne aux P. 175-180, le Mémoire sur le pas-Sage de Platarque &c. dans le trente-quatrieme Volume des

Mémoires de l'Académie des Belles Letteres, pages 413-415. Les noms des mois qui paroissent à la P. 188, sont tels

qu'on les trouve dans les Livres Persans, ainsi que ceux des cinq jours ajoutés aux 360 de l'année (p. 191); & les trente jours du mois (ibid. & 192 193). Ce Docteur ajoure ( p. 193 ) une réflexion qui montre qu'il ignoroit les racines de tous ces mots. Les Parfes , dit-il , font portés à prononcer p au lieu de b', en conséquence ils écrivent..., Deypadur, Deypâhmihr, au lieu de Deybadur ...; ce qu'il ne faut pas imiter. Il n'auroit pas fait cette Observation, s'il eut sou que. dans ces deux mots, le pa vient du Pehlvi pavan : ainsi de Din pavan Atoun, s'est forme Dée péh Ader (Deypadur).

P. 304, Tchoun Goschiasp schah zourmand bed. Sicut Rex Gufhtafp fortes eftote.

MIT Zends Pehlv.& Perf. de la Bibl du Roi nº. 111. M. Hyde-donne ces paroles comme tirées d'un Livre p.40311,2. Ci-ap. T. II.

Zend, & confond les phrases de l'Original. On peut consulter, sur les mots de la p. 313, Zere- P. 99. choschiresch, Zereihoschire, Zereihoschiro, la Vie de Zo-

roaftre, ci-après, 2º. Partie, page 3.

P. 330. Tchoun Zerethoschtré namdar bed. Sicut Zarathushtra celebris nominis estote.

Mff. Zends Pehlo & Perf. de la Bibl du Roi. nº. III. p. 400. lig. 19

M. Hyde donne ces paroles Persannes, comme tirées Ci-ap. T. IL P- 97-

## DISCOURS

ccccxcii

du Zend-Avesta, ainsi que les suivantes, où il consond les phrases de l'Original.

Mf Zends Polity & Perf. de la Bib', du P. 330. Tchoun Zerethoschtré der ziveschné bed ,, Sicut Zaratufhtra longavi estote ..

Roi. nº. III. p. 40 3. lij. 7. Ci-up. T. II.

Je ne répéterai pas ici, sur les douze mots de la p. 437. ce que j'ai dit de M. Hyde dans mon premier Mémoire fur les anciennes Langues de la Perfe. J'ai montré dans cette Differtation, que ce Docteur s'étoit trompé sur deux points essentiels : 10. " en donnant le nom de Pchlvi à la Langue! » de l'Avesta, tandis que c'est un idiôme différent ; 20. en ... T. XXXI. P. " croyant entendre la Langue des Ouvrages de Zoroastre,. " parce qu'il avoit trouvé dans le Farhang Djehanguiri,

Mim.de l' Ac. des Bell. Lett. 348-353. Ibid. p. 351.

" l'explication de plusieurs mots anciens ...

La feconde preuve que M. Hyde n'entendoit pas l'ancien Persan, se tire de ce que, quand il veut traduire quelque: mot vraiment Zend, & que les Parses de l'Inde ne viennenr pas à fon secours, il se trompe, ou ne donne que le : sens que lui a fourni le Farhang Djehanguiri. On trouvera plusieurs fautes de ce genre dans la Dissertation que je viens de citer, à la fin du Mémoire sur le Passage de Plutarque, & à la fin de la seconde Partie du Mémoire sur Dans le Jouen. l'Authenticité des Livres Zends. On verra même dans ce Jainprem. vol. dernier morceau, que M. Hyde n'a pas toujours pris le fens du Farhang Djehanguiri trésor où il puisé presque

des Scav. 1769

toute sa science sur les Parses.

Ce Docteur a fait dans la Traduction du Sadder, une faute considérable, que je crois devoit relever parce qu'elle vient de ce qu'il n'avoit pas appris la Religion des Parses. dans les sources, & sur-tout de ce qu'il ne sçavoit pas leurs anciennes Langues. La cinquieme Porte de cet Ouvrage traite, dans la Traduction de M. Hyde, de l'obliga-Hig. Rel. ver. tion de faire l'aumône; & cependant l'Original Persan n'en Mef. Zends dit pas le mot. Ce Docteur croyoit que ces expressions, No Pehlo. Perf. zoudi hardan (faire le No zoudi), avoient rapport à l'aude la Biol. du mône ; il les traduit en conséquence par prastare eleemo-7. pag. 232. sinam: & ignorant de même ce que c'est que le Gueii-

kherid, il rend ces deux mots par facere hujus Mundi emp-Ci ap. T. II.

F. 553.

des Perfes ,

tionem; ce qu'il présente comme un des fruits de l'aumône. On voit par-là, que souvent, pour bien entendre des Livres écrits d'ailleurs dans une Langue que l'on sçait, il faut encore être au fait de la matiere qui est traitée dans ces Livres.

J'ajoute à ces remarques trois exemples des erreurs où M. Hyde est tombé, quand il a voulu traduire de lui-même

des expressions Zendes.

Ce Docteur, p. 18, s'exprime ainsi : Mazdiyafenan eft eorum ( Perfarum) Codex facer Verbi Dei ( Sc. Zeratufhii scripta), ut quando nos Scripturam Sacram, aut Bibliorum Codicem nominamus : il répete la même chose à la p. 345. Mazdeie [nan est le nom des Serviceurs de Dieu, des Parles, Ci-ap. 1c. part, & non celui d'un Livre.

P. 88. not. 25

A la p. 239, M. Hyde se donne beaucoup de peine pour trouver dans le Persan moderne, l'étymologie du mot Farvardin. Certainement s'il eût sçu le Zend, s'il eut pu lire les Bid. p. 85. Livres Zends qu'il avoit entre les mains, il auroit vu que ce not. 6. mot signific les Ferouers (les ames) de la Loi : ce qu'il ajoute à la p. 240 le metroit sur la voie ; iste Angelus, ditil, creditur pre esse animabus que in Paradiso.

Ce Scavant ne consulte de même (p. 160.) que le Persan moderne sur l'étymologie du nom d'Ahriman. La Lecture des Livres Zends auroit dû lui apprendre que ce nom est une abréviation d'Enghré meniosch, qui paroît souvent Ibid. p. 81: dans l'Izeschné.

not. 1. & p.

Une derniere preuve que M. Hyde ne scavoit pas-le Zend, c'est qu'il avoit des Livres écrits dans cette Langue, & que cependant il n'en fait aucun usage dans son Ou-

vrage, qu'il n'en cite aucun passage.

Par exemple, dans les chap. VI & VIII, p. 135-148-159, ne devoit-il pas produire des Textes du Néaesch du feu, & de celui d'Ardouisour, pour établir la Nature du Culte que les Parses rendent au seu & à l'eau ? Pourquoi dans les chapitres IX & XXII, lorsqu'il parle des Principes des êtres reconnus par les Parles, ne fait-il aucun usage Mg. Zende des Livres Zends? Cependant le Tems sans bornes (Zeroüané de la Bist, aucun de la Bist, \*akerené) est nomme dans le Néaesch du Soleil.

Roi. nº. 111.

Il est donc démontré par les différences preuves que je P. 284 lig. 18. viens de développer (un plus grand nombre marqueroit , 100

une sorte d'acharnement), il est démontré que M. Hyde ne scavoir, ni le Zend, ni le Pehlvi. Alors, dira-t-on, comment entendre ce qu'il avance dans son Ouvrage ? Nos itaque, dit ce Docteur, p. 24, 25, abstrusiores res, ex obsevris suis latebris, sedula diligentia & dispectione eruendo, genuinis ipsis Veterum Persarum Monumentis pracipue freti sumus, ex eorum mente & tenore in sequentibus dicturi, inde eliciendo quantum de vetere Perfismo & eorum Magismo impresentiarum sitienti amimo sufficiat , donec 1PS1551MA ZOROASTRIS SCRIPTA (quantivis certe redimenda) publici juris forte facta fuerint , si modo Bonarum Litterarum Fautoribus tale quid Sumptibus suis procurare & promovere videbitur : ut illam Antiquitatum partem, nondum tentatam, & haclenus inexploratam nobis tandem scrutari & rimari liceat. Et fane, ( nisi surdescat avum ) si aliquid hujus generis prastandum speretur, oporteret, ut jam statim suppeditatis necessariis sumptibus (sine quibus id nunquam fieri poterit) mox inchoetur & acceleretur biennalis opera praparatoria, que ad res ex Oriente coemendas requiretur; ut (fi interim ex Oriente comparari potuerint) quam primum Pralum ab hoc opere vacaverit, immediate aggrediamur alterum illud typis mandare: ne forte alias dum moras trahimus, cito pede pratereunte atate, plane excidat illud designatum & hactenus desidéraium opus ( quale esse Zoroastrianorum EDITIO), antequam ad optatam finem perducatur. Ego ex mea parte paratus sum suscipere laborem ....

Les parôles du Dockeur Anglois me paroiffent infinuer le contraire de ce que l'on en a conclu jusqu'ici: s'il entendoit l'Itefchné & les Néaefchs, pourquoi ne les donnoit-il pas limplément au Public, au lieu de mettre à contibution les Protecteurs des Lettres? Comme il avoit une Traduction Perfanne du Sad der & du Viruf namah, il comptoit vrai-femblablement qu'on trouveroit de mêmeen Orient des Traductions des Livres Zends, ou des Dictionnaires plus étendus que le Djehanguiri; & C'étoit pour l'acquifition de ces fecours, qui lui étoient abfolument nécellaires, qu'il demandoit du tems & des fonds; c'étoît pour engager les curieux à lui fournig ces fonds, qu'il faffoit entrevoir des fobrances, qu'il dompoit même des affurances

auxquelles il ne pouvoit satisfaire sans des connoissances qu'il n'avoit pas encore acquises. Le Public n'a pas répondu à ses desirs; ainsi on doit conclure que l'Ouvrage qu'il annonce, n'a pas été commencé : & c'est ce qui est confirmé par l'examen du Recueil des Differtations de ce Docteur, qui vient de paroître en Angleterre.

Le premier Volume de ce Recueil ne renferme que des morceaux qui ont déja paru; sçavoir, les Tables Astronomiques d'Oulough beigue, & l'Itinera Mundi, avec les Traités qui les accompagnent dans la premiere Édition. & quelques augmentations au Commentaire sur les Tables d'Oulough beigue. Ces Ouvrages sont précédés de Prolegomenes qui présentent la Vie de M. Hyde, & parlent de

ses différens Ouvrages.

Lorsque l'Éditeur en est à 1700, année où parut l'Hiftoire de la Religion des Perfes , il ne dit pas un mot du parvi- anviig Zend, des anciens Livres des Parles, de la connoissance que le Docteur Anglois est supposé avoir eue de ces Livres, de la Traduction que l'on veut qu'il en cût faite. Il se contente de prendre (& avec raison) la défense du système de ce Scavant fur la nature du Culte des Élémens chez les Perfes.

Plus bas, il rapporte une Lettre de M. Hyde écrite le p. xxx, xxxi. 15 Juin 1701, à M. Wanley Garde de la Bibliotheque Hanfloanienne. Dans cette Lettre, le Docteur Anglois parlant à fon ami de l'Histoire naturelle de l'Egypte, faite il y a plus de cinq cents ans par Abdullatif, lui marque, qu'après avoir passé près d'une année à la traduire, il est résoiu d'employer celles qui peuvent lui rester, à quelques Notes sur la Bible, qui doivent renfermer l'Histoire des Rois de Perse dont l'E-

dullatif), dit-il, took me up the best part of a year, and the correcting at the press, and adding somes notes, will be the best part of another year; and therefore y am disposed rather to burn it than throw away ani more time about it, being desirous to spend the little remender of my time upon some Biblical notes, comprehending therein the History of the Kings of Persia so far as they are concerned in Scripture, or perhaps the end of the Empire: and this i think, will be work enough

criture fait mention. La Traduction de cet Ouvrage (d'Ab-

Prolegom.

for me, if i had more time than i can justy hope for, Ces paroles prouvent que M. Hyde ne traduisoit pas alors les Livres Zends qu'il possedoit, ni les autres Ouvrages qui forment le Zend-Avesta. Elles nous apprennent

encore qu'il venoit de passer près d'une année sur l'Histoire

naturelle d'Abdullatif. Prolegom

Au mois d'Avril de la même année 1701, se sentant p. xxxii. affoibli, il quitta la place de Garde de la Bibliotheque Bodleienne, & mourut de maladie le 18 Février 1702.

âgé de soixante-sept ans.

Ces dates prouvent clairement que ce Docteur n'a point traduit, qu'il n'a pas pu traduire les Livres Zends, depuis la publication de son Histoire de la Religion des Perses : d'un autre côté , j'ai montré , par cet Ouvrage même , qu'il ne les avoit pase traduits, avant que de le donner; & en effet le catalogue de ses Manuscrits ne fait aucune

mention d'une pareille Traduction.

En ergo, dit l'Éditeur du Recucil, Operum que moliebatur Catalogum ab Antonioa Wood ( in Athen. Oxoniens. ) fic descriptum. Ce Catalogue, inséré encore dans le Dictionnaire de Chauffepié, renferme trente-trois articles. dont

les 16, 19 & 20, ont rapport aux Perses.

Art. XVI. Historia Regum Persie ex ipsorum Monumentis & Authoribus extracta, in-4°. C'est Vrai-semblablement de ce morceau, fait sur des Livres Persans modernes que devoient être tirées les Notes dont ce Docteur parloit à M. Wanley.

Art. XIX. Zoroastris Perso-Medi opera omnia Mathematico-Medico-Physico Theologica, Persice & Latine, in-fol: Arr. XX. Liber Erdaviraf-namah, Perfice & Latine,

in. 40.

Les Manuscrits de M. Hyde sont annoncés comme étant vet. Perf. au Museum de Londres : ces Manuscrits ne sont aucune Praf. Edit. mention de la Traduction de l'Izeschné ni de celle des 1760. Néaeschs, Livres Zends que possédoit le Docteur Anglois; quoique celle du Viraf namah , Poemc Persan , y soit nommée. D'un autre côté, le Vendidad-Sadé, n'a été apporté en Angleterre qu'en 1723; & le Volume des lesches-

Sâdés .

Sâdés, que depuis cette époque par M. Fraser. M. Hyde n'a donc pu avoir connoissance de ces deux derniers Ma-

nuferits Zends.

D'après ces Obfervations, je foutiens que le Manuserit, No. XIX, ne renferme aucune Traduction des Livres Zends; que c'est un Ouvrage fait sur des Livres Persans modernes: & si, en l'annonçant ainst dans un Catalogue, les Anglois ont voulu donner à entender que M. Hyde, leur Compatriote, avoit traduit les Ouvrages Originaux de Zoroastre, sans manquer à la reconnoissance que je dois à une Narion qui m'a rendu des services essenties, je les somme de produire ce Manuserit, ou du moins de dire nettement & en détail ce qu'il contein.

Le (ccond Volume du Recueil des Disserations & c. renerme, 1º le Schahi ludium; 2º le Nerdi ludium; 3º une édition plus exacte de la Lettre de M. Hyde à Edouard Bernard sur les Mesures, & sur les Poids de la Chine: ces trois Ouvrages ont édja paru, 4º, Specimen more nevochim Maimon. Arab. & Lat. cum notis (p. 415-418), 3º Specimen Hist. Timur. Arab. Pers. & Lat. (p. 440-443), 6º Specimen men Cantici primi Poets Haphez, Pers. & Lat. cum notis (p. 447-448), "9º un Discours sur l'ancienneté, l'excellence & l'utilité de la Langue Arabe, prononcé le 18 Mars

1691 (p. 451-459 ).

Ce Discours, qui est fort au-dessous de la réputation de M. Hyde, est suive d'un Recueil de Lettres d'Olearius, de Boyle, d'Hermannus, de Gronovius & de quelques autres Sçavants à ce Docteur (p. 463-503). Personne dans ce Lettres ne lui sait compliment sur la science dans le Zend, ni ne l'engage à traduire les Ouvrages de Zoroastre, qu'il est censé possibled.

Ce Volume est ecrminé par un Appendix (p. 507-530) de l'Editeur qui traite très fommairement & d'une maniere peu satisfaisante, de la Langue Chinoise, & de plusseus autres Langues de l'Orient : cet Appendix est suivi de seize Planches, dont le plus grand nombre a déja part.

Le mérite de ces deux Volumes est de présenter en beau papier & en beaux caracteres des Ouvrages de M. Tome I. Hyde, affez difficiles à trouver; de faire corps avec l'Hiftoire de la Religion des Perfes: & il réfulte de l'extrait que je viens d'en donner, qu'il n'y a parmi les Ouvrages manuferits on imprimés de M. Hyde, aucun morceau de traduit du Zend ni du Pehlyi, aucun morceau qui ait rapport

à ces Langues & aux originaux de Zoroastre.

Mais l'Angleterre possede du moins depuis long-tems plusieurs Livres Zends, & c'est à un de ses premiers Sçavants que l'Europe doit une connoissance plus exaste de l'Histoire & de la Religion des Perses. En France les Ouvrages de Zoroasstre ont paru pour la premiere fois en 1762, & je suis le premier (de parcilles affertions coûtent à la nature) qui les aye traduirs, qui aye pensé à les traduire : c'est ce que je vais prouver, contre ce qu'on a dit de M. Otter dans le Dictionnaire Historique-Portatif, Edit. 1760. T. Il. p. 998.

### § II.

Neyle Isuan. Le Livre qu'on lui attribue (à Zoroastre), dit M. l'Abbé des Sipmans.
1770, Juin 1 Ladvocat, Auteur du Dictionnaire Historique Ge. est un voit seve-se infolio qui se trouve en Manuferit dans la Bibliotheque du 186-186. Feu M. Otter en avoit commencé la traduction: mais si y trouve aut de Fables qu'il abandonna son projet.

Jusqu'ici je n'avois pas cru devoir relever cet ancedore, avancée sans preuves, comme le sont pour l'ordinaire celles qui remplissent des Dictionnaires abrégés, tels que celui du Bibliothécaire de Sorbonne. Cest une chose avouée que cet Ecrivain, peu serupuleux sur la certitude des faits qui pouvoient figurer dans son Ouvrage, se donnoit rarennent la peine de remonter aux sources. D'ailleurs, les circonstances dans lesquelles il avoit jugé à propos de publier l'ancedote dont il s'agit pouvoient faire nastre des soupcons, sur lesquels je croyois devoir garder le silence, ne pensant pas qu'une pareille retenue put accréditer un fait notoirement faux. Voici en peu de mots ce dont il est question.

L'ancedote rapportée dans l'Édition du Dictionnaire Historique Portauf, donnée en 1760, n'est pas dans celle de 1752. J'eus l'honneur de voir plusieurs fois M. l'Abbé Ladvocat, au commencement de 1754 : je lui parlai dæ Voyage que je comptois faire dans l'Inde; il me montra les Mémoires des Missionnaires Danois de Tranquebar, & ne m'ouvrit pas la bouche du fait en question. Je pars de Paris au commencement de Novembre ; le Vaisseau sur lequel je m'embarque, met à la voile le 24 Février 1755; & le trait qui regarde M. Otter ne se trouve pas non plus dans l'Edition du Dictionnaire Historique-Portatif, qui

parut cette année.

Le 4 Avril 1759, j'annonce de Surate, par Moka & par Bassora, à M. le Comte de Caylus & à M. l'Abbé Bar- CCCCNEXIX. thelemy, que j'ai commencé la Traduction des Livres Zends, & que celle du premier Fargard du Vendidad est achevée. Mes Lettres arrivent vraisemblablement en France sur la fin de la même année; & M. le Comte de Caylus, toujours occupé du progrès des connoissances humaines, me marque que la Traduction de ce singulier Ouvrage suffira pour illustrer mon Voyage dans l'Europe, le rendre célebre; & pourra même compenser en quelque façon.

les peines, les dangers & les fatigues que j'aurai essuyées. La Lettre de ce Scavant est datée du 10 Mars 1760; & quelques mois après (l'Approbation du Dictionnaire Hiftorique &c. Edit. 1760, est du premier Juin ) M. l'Abbé Ladvocat, par une simple addition faite à l'article Zoroastre. de l'Edition 1755, apprend au Public que l'Ouvrage attribué à ce Législateur est à Paris à la Bibliotheque du Roi , & qu'un Voyageur habile dans les Langues Orientales, & qui a séjourné plusieurs années dans le Levant, M. Otter, en a commencé la Traduction, & l'a discontinuée, à cause des

Fables qu'il y a trouvées.

Quoique ce procédé présente quelque chose de louche. j'étois résolu de n'en point parler : mais comme le fait qu'il tend à établir, a été rapporté en 1769, à peu près dans les termes du Bibliothécaire de Sorbonne, par les Auteurs du Nouveau Dictionnaire Historique - Portatif, imprimé à Amsterdam ( Rouen ) Tome 4, page 564; qu'il vient d'être répété en 1770, encore dans les termes de M. l'Abbé Ladvocat, par l'Auteur de la Philosophie de rrry

Ta Nature, Tome 1, page 112, note a; & que, selon la marche des Écrivains modernes, d'autres Auteurs pourroient copier ceux que je viens de citer, je me suis cru obligé d'infifter d'abord fur les circonstances dans lesquelles le fait avancé dans le Dictionnaire Historique &c. a été publié, & de discuter ensuite le fait même avec l'exactitude la plus scrupuleuse. Les preuves qui en démontrent la fausseté. ne laissent rien à desirer.

De retour de l'Inde en 1762, j'eus occasion de voir plusieurs fois M. l'Abbé Ladvocat. Un jour que je me trouvai à dîner avec lui chez feu M. Léonard de Malpeines, Conseiller au Châtelet, il fut beaucoup question de Zoroastre & des Livres Zends. M. de Guignes & M. l'Abbé Mignot, de l'Academie des Belles-Lettres, étoient du repas. On parla de la Relation abrégée de mon Voyage, qui venoit de paroître dans le Journal des Sçavants, avec la Liste des Ouvrages de Zoroastre que j'avois apportés de l'Inde. M. l'Abbé Ladvocat avoit lû ces deux pieces. De mon côté j'ignorois l'Addition qu'il avoit inférée dans l'Édition de son Dictionnaire de 1760; & quoique ma Relation & mes Discours la contredissent formellement, il n'avança absolument rien qui y eut rapport: jamais même les Scavants que je viens de nommer, avant mon départ, ni dépuis mon retour, ne l'ont entendu parler de cette anecdote. Ce filence fait voir que M. l'Abbé Ladvocat n'y tenoit pas beaucoup; & en effet il en est peu d'aussi visiblement fauffes.

1º. Il est certain que le Manuscrit in folio dont parle le Dictionnaire Historique-Portatif, n'est pas maintenant à la Bibliotheque du Roi. Cette affertion est appuyée premiement sur l'examen que j'ai fait tant des Manuscrits Perfans dont les notices se-trouvent dans le Catalogue de cette Bibliotheque, que des Manuscrits Indiens & autres Manuscrits Orientaux qui y ont été déposés depuis l'impression du Catalogue; en second lieu, sur le témoignage de MM. Capperonnier & Bejot, Gardes des Livres imprimés & Manuscrits de la Bibliotheque du Roi, dont voici les Certificats. Je soussigné, Garde des Manuscrits de la Bibliotheque

du Roi, certifie que les seuls Ouvrages connus sous le nom de Zoroastre, que possede mainienant la Bibliotheque du Roi, sont les Livres Zends & Pehivis, qui y ont été déposés par M. Anquetil du Perron le 15 Mars 1762; & que je n'ai point out dire qu'on y en ait jamais vu d'autres, ni que M. Otter eut commencé la Traduction d'aucun ancien Manuscrit de ce genre. A Paris le 26 Avril 1770. Signé, Bejoi.

J'atteste la même chose. A la Bibliotheque du Roi, ce

26 Avril 1770. Signe, Capperounnier.

20. Il suit encore de ces certificats, que du tems de M. Otter, il n'y avoit pas à la Bibliotheque du Roi de Manuscrit tel que celui qu'on suppose y avoir été. La Lettre que je vais citer, tirée des Manuscrits de M. Picques, prouve que long tems auparavant, lors même que l'Angleterre possédoit l'Izeschné & les Néaeschs, il n'y avoit à Paris aucun Manuscrit de ce genre, aucun Ouvrage qui portât le nom de Zoroastre. M. Hyde avoit demandé au P. Le Quien s'il n'y auroit pas en France, quelqu'Ouvrage de Zoroastre. Ce Pere lui écrivant en Mai 1701, au sujet de son Histoire de la Religion des Perses, lui dit : nullum Differt. Thom Volumen Zoroastris seu Zerdust reperi, aut cujus scriptura Hyde, T. II. ad specimen quod ad me misisti" videatur accedere : nec in P. 495. aliis Bibliothecis Urbis Parisiorum, temetsi locupletissimis extant aliqui. Un Scavant, comme le P. Le Quien, qui s'exprime aussi formellement, avoit certainement consulté

la Bibliotheque du Roi. 30. M. Otter n'a jamais rien fait de relatif à l'ancienne Histoire des Perses, à leur Religion, ni commencé la Traduction d'aucun Ouvrage de Zoroastre. Ce que j'avance est fondé sur l'examen des Papiers de ce Voyageur, que j'ai fait à la Bibliotheque du Roi, en présence du Garde des Manuscrits ; sur le témoignage des deux Gardes de ce Dépôt précieux, qui ont connu M. Otter, & dont l'un, M. Bejot, a revu avec lui les Notices des Manuscrits Persans du Mim de l'Ac. Catalogue; sur la lecture que j'ai faite de l'extrait du Mé- des Bell. Lett. moire de M. Otter sur la conquête de l'Afrique par les p. 111136. Mahométans, des Observations qui suivent cet extrait, Id.T. XXIII

de son Voyage imprimé quelque tems avant sa mort, en 307.

1748, & de son éloge sait par M. de Bougainville, lequel détaille les Ouvrages qu'il avoir achevés, commencés, or implément projettés, mais qui, non plus que les morceaux précédens, ne fait aucune mention des Ouvrages de Zoroafte.

40. Enfin M. Otter né sçuvoit pas l'ancien Persan, & n'a pu par conséquent commencer la Traduction des Ouvrage de Zoroastre. Lei j'en appelle à tous les Sçavants qui l'ont connu, qui ont entendu parler de lui; & je ne crains pas qu'aucun atteste le contraire de ce que j'avance. D'ailleuce ce qu'on a imprimé de se Ouvrages, & ses Manuscrirs confervés à la Bibliotheque du Roi [1], en démontrent la vérité: le nom du Zend-Avesta ne se trouve pas même dans son Voyage.

Ces quarre points établis d'une maniere incontellable, menênt à la confequence suivante; sçavoir, que les Livres Zends & Pehlvis, que j'ai déposés à la Biblionheque du Roi; le 15 Mars 1762, sont les premiers, les feuis Manuscrits de ce genre, les feuis Ouvrages de Zoroasser, qui ay jamais vus; & que je suis le premier en France, qui aye pensé à entichir ma Patrie de ces Ouvrages, à les traduire, comme je suis le prêmier en Europe qui aye appris

les Langues dans lesquels ils sont écrirs.

Je fouhaite qu'en faveur de la vérité, on me passe l'Egoi/me indispensable dans un Journal où l'on parle presque roujours de soi, & dans une discussion où l'on désend en quelque sorte sa propre existence.

[1] Les Manuferin de M. Otter, confervés à la Bibliothopue du Roi, renferment re Un Different fur la Langue Arabe, en Latin, a. «Le brouillo de fes deux Mémoires fur les conquêtes des Mahomérans en Afrique & en Efpagne, 19. es Traditions des Mahomérans fur les Prophetes, les Khalifes & e. 9. Des fragmens du Rassul etal sistem « Recueil d'Histoires 19. Un Conre tiré du Tarist [fight.; e. 9. Un abrégé de la randoction de l'Histoire des Mahomérars, morecau de Mythologie & d'ancienne Histoire Indienne, 7º. Quelques feuillets de fon Yorage.

Fin du Discours préliminaire.

# APPENDIX

6 I.

## MONNOYES ET POIDS DE L'INDE.

Mon dessein n'est point de donner ici un Traité des Poids & des Monnoyes de l'Indoustan. Je compte, lorsque mes occupations me le permettront, examiner avec soin les Monnoies Orientales que renferme le Cabinet des Médilles du Roit; je joindrai à ces monnoyes celles que je me contente pour le présent de faire simplement connoître. Cela formera une Collection qui, accompagnée de Type gravés exactement, & de l'explication des Légendes, pour ra completer ce qu'on trouve sur cette matière dans différens Voyageurs.

Les principaux Onvrages qui méritent d'être confultés à ce fujet, sont : le Recueil des Voyages des Hollandois, &c. Tom. 1, p. 403-491, 497-506. T. 3, p. 10-14. Le Voyage des Indes de Thevenot, p. 51-53. Le Voyage d'Ovingion, trad. Fr. Tom. 1, p. 217-210. Hamilton, A new Account of the East Indes , à la fin du second voy 1923. 1-10; mais fur-tout les Voyages de Tavernier, Tom. 2,

in-4°. p. 1-30.

En général, dans la Prefou'file de l'Inde, les grandes fomes se comptent par Kourours. Le Kourour est de cent Laks, le lak est de cent mille Roupies d'argent, de la roupie dans nos Comptoirs est évaluée à quarante-huit fols. Cette roupie, l'année qu'elle est frappée, se nomme fikkah, (c'est-à dire au coin de l'année), de baille dans le commerce l'année suivante, la troiseme, la quatriéme &c. quoiqu'elle n'ait rien perdu de sa valeur intrinsséque : à Bengale, cela va de trois pour cent, à cinq & plus.

Communement le poids le plus confidérable est le Man qui est égal à quarante Seres; la Sere est de trente-cinq Tolas. On verra plus bas les Subdivisions de ces mestres. Au Nord, la monoie la plus confidérable est la Rouzie Monnoyes & Poids de l'Inde. d'or; & au-dessous du vingtieme degré, sur-tout chez les Princes Indous, la Pagode d'or (la plus sorte est de quatre roupies & demie d'argent) est ordinairement employée

comme la plus haute monnoie.

La plus petite monnoie ustrée aux deux Côres, aux vingtun & vingt-deuxieme degrées, vient dedchors, & présente une division de valeur considérable. A Bengale ce sont les Coris, petits coquillages apportés des Maldives, & dont quatre sont un Ganda; vingt Gandas sont un Poui; six ponis, un Adana; & selon la quantité de coris, apportée dans l'année, la roupie est de quarante ou quarante-hui ponis. A Surare, on se sert de petites amandes séches & ameres qui viennent de Bassor: en 1760, deux mille quatre cents fassorent de sur pose.

La derniere division de la roupie, d'usage dans les marchés un peu considérables, est l'Ana, qui en est la seizieme partie; les autres, comme le peça, le poni, sont pour le détail. Le peça sert encore de poids; ainsi trente ou trente-

deux peças font une serre.

Les roupies sont ordinairement rondes, & ont des Légendes Perfannes, ains que les demi-roupies & les guarts de roupie: les Légendes Indoues sont pour les pagodes & les Fanons. On trouve malgré cela à l'Eft du Gange, des rongpies & des demi-roupies octogones, avec une légende Ben-

galie de chaque côté.

J'ai vu deux autres monnoies d'argent, tondes & fort minces, avec des caracteres Indous. La premiere, de six lignes de diamettre, présentoir de chaque côté une espece de bâton de Commandement, entouré de points & de caracteres Marates. La seconde avoir quatre lignes & demie de diametre, avec un pareil bâton, des points, & quatre caracteres Marates; mais elle étoit frappée seulement d'un côté, & de maniere que les caracteres paroissoint de l'autre en bosse.

Après ces Observations générales, je passe au Monnoies que j'ai, ou rassemblées, ou simplément eu occasion de connoître dans le cours de mes Voyages. Les premieres sont celles dont on trouvera ici la forme & le poids : je les ai

ai remises à mon retour au Cabinet des Médailles du Roi. Monneyes Ma collection seroit plus considérable, si l'avidité d'un de de l'Inde. mes domestiques ne m'avoit pas privé à Surate, d'une partie des monnoyes que j'avois ramassées dans mes Voya-

ges de Bengale à Pondichery & de Goa à Surate.

La forme des Légendes que présentent les roupies est presque toujours la même: le nom de la Ville, celui du Prince, l'année de son regne & celle de l'Hégire, font toute la disférence. La Roupie d'Ahmadabad servira de modele, & m'exemptera de traduire les autres.

D'un côté on lit : Zarb Ahmadabad faneh 2 djolous meimanat manous ; de l'autre, fikkah mobarek padeschah ghazi Aalemguir 1169 (ces chifres sont à droite d'Aalemguir): c'est-à-dire, frappé à Ahmadabad, l'an 2 de l'heureuse installation, coin (ou empreinte )béni, du Roi victorieux Aalemguir (fani, l'an de l'Hégire) 1169.

La maniere de lire les Légendes n'est pas uniforme: quelquefois on commence par la ligne d'en haut, mais

plus communément par celle d'en bas.

# A LA COTE DE COROMANDEL.

### MONNOYES DE MADRAS.

Pagode d'or à l'étoile. Longueur, cinq lignes; largeur, quatre lignes & demie; épaisseur, une ligne; poids, soixante-trois grains trois quarts. 1 = trois roupies & demie d'argent.

D'un côté est une étoile; de l'autre, une figure de pagode, avec un bonnet semblable au chapiteau du Lingam \*.

Roupie d'argent d'Arcate, frappée sous Schah djehan. Diametre, huit lignes trois quarts; épaisseur, une ligne un quart; poids, trois gros moins un grain un quart.

On lit dessus, d'un côté : zarb Arkat faneh ( suit un épi ou une fleur ) djolous meimanat..; de l'autre côté, sikkah... schah ghazi Schahdjehan. Le reste des Lettres est coupé.

Double Ana d'argent. Diametre , cinq lignes ; épaisseur , une demi-ligne; poids, vingt-sept grains trois quarts. Même Inscription qu'à la roupie : on lit d'un côté, mei-

manat manous. fffTome I.

Manpoyes de l'Inde.

Fanon d'argent. Diametre, quatre lignes & demie: épaisseur, presqu'une ligne ; poids, trente-sept grains trois quarts.

D'un côté, figure pareille à celle de la pagode; de l'au-

tre, deux portions de cercles qui se coupent.

Demi-fanon d'argent avec la même empreinte. Diametre, trois lignes un quart ; épaisseur, une signe deux tiers; poids, dix-huit grains & demi.

### MONNOYES DE PONDICHERY,

Roupie d'argent au croissant, frappée l'an s d'Aalem guir sani. Diametre, dix lignes; épaisseur, une ligne; poids, trois gros. 1 == 7 fanons & demi d'argent == 2# 8 J.

On lit deffus, d'un côté : zarb Arkat faneh 5 (le croiffant) djolous meimanat manous; de l'autre, fikkah moba-

rek padeschah ghazi Aalemguir.

Double fanon d'argent. Longueur, sept lignes; largeur, fix lignes; épaisseur, une demi-ligne; poids, cinquantehuit grains.

D'un côté, est une couronne dont le haut est rempli d'étoiles; de l'autre, cinq fleurs de lis.

Fanon d'argent. Diametre, cinq lignes; épaisseur, deux tiers de ligne; poids, vingt-neuf grains.

Même empreinte; seulement des points au lieu d'étoiles. Cache de cuivre rouge, dont seize au fanon, avec des fleurs de lis d'un côté, de l'autre, des caracteres Malabares.

Toutes les monnoyes de cuivre, dont il sera fait mention dans la suite, sont de cuivre rouge.

# LA COTE MALABARE.

MONNOYES DE TRAVANCOUR.

Point de Roupie particuliere.

Fanon d'or , rond. Diametre , trois lignes ; épaisseur , un sixieme de ligne; poids, six grains & demi. 3 == 1 Roupie d'argent.

Des deux côtés vont des traits dont j'ignore la fignification. Fanon d'argent doré. Diametre, trois lignes & demi;

épaisseur, un quart de ligne : poids , six grains & demi- Monnoyes 7 : = 1 rouple d'argent.

Les traits sont différens de ceux du fanon d'or.

Fanon d'argent. Diametre, deux lignes & demi ; épaisfeur , une demi-ligne ; poids, fix grains & demi. 36 = une roupie d'argent.

La même empreinte qu'au fanon doré.

Cache de cuivre. Diametre, quatre lignes & demie; épaisseur, une demi-ligne ; poids, vingt-quatre grains. 10=1 fanon d'argent; 360=1 roupie.

D'un côté, est un Lingam ; de l'autre, une figure pareille à celle que Vischnou tient du bout des doigts d'un de Christian. des fes bras gauches.

MONNOYES DE COCHIN.

Crofe. T. II. P. 250. fig.

Point de Roupie particuliere.

Fanon d'argent, nouveau. Diametre, trois lignes & demie; épaisseur, un cinquieme de ligne; poids, six grains & demi. 20=1 roupie d'argent.

Fanon d'argent , vieux. Diametre , trois lignes ; épaifseur, un cinquieme de ligne; poids, six grains un quart. 27=1 roupic.

En 1757 la roupie de Bombaye étoit de vingt-deux fanous nouveaux & de 24 ; vieux ; & le fanon de Mahé, de 3 fanons 1 nouveaux & de 4 fanons vieux.

Ces fanons ont tous la même empreinte, qui approche de celle des fanons d'argent de Travancour. On voit d'un côté, une espece de grand J, avec des points; & de l'autre, comme des oreilles aussi avec des points.

Cache de plomb Diamerre, fix lignes; épaisseur, un quart de ligne; poids, dix-neuf grains trois quarts. 80==1 fanon vieux. 2200=1 roupie d'argent.

En 1757, cent caches = un fanon nouveau; 92=1 fanon vicux.

D'un côté, est une espece de raquette ou de harpe; de l'autre, un grand V, avec un O à chaque jambage & un 8 au haut.

fff ij

Monroyes ac l Inde.

#### MONNOYES DE PANANI.

Les monnoyes de Calicut one cours à Panani; mais les Tares y font de cuivre. En 1717, une roupie de Mahé ou cinq fanons d'argent = trois fanons d'or & deux tares ; une roupie de Bombaye = trois fanons d'or & demi ; une roupie de Pondichery = trois fanons d'or.

Les vieux fanons d'or font plus forts, mais d'un or moins fin que les nouveaux. Un fanon d'or, vieux = trente-neuf tares: un fanon d'or, nouveau = quarante tares.

#### MONNOYES DE CALICUT.

Roupie d'argent de Bombaye = trois fanons d'or, douze tares d'argent en 1757.

Fanon d'or. Diametre, trois lignes ; épaisseur, un cinquieme de ligne : poids, six grains & demi. 1=16 tares d'argent;4=1 roupie d'argent.

Même empreinte qu'aux fanons de Cochin.

Demi Tare d'argent. Diametre, deux lignes & demie; épaisseur, un sixieme de ligne; poids, un grain deux riers. 32=1 fanon d'or; 18=1 fanon d'argent de Mahé.

D'un côté, est comme un grand J, avec des points; de l'autre, un Soldat, tenant de la main gauche un grand arc ou une pique, & de la droite, un bâton.

Sur d'aûtres tares, au lieu du Soldat, on voit une espece de figure asse, qui a les cuisses écartées.

### MONNOYES DE MAHÉ ET DE TALICHERY.

La Pagode à l'étoile de Madras vaut, dans ces deux endroits, trois roupirs, deux fanons de Bombaye; la roupie de Bombaye y vaut cinq fanons, moins trois tares.

Fanon d'argent. Diametre, six lignes ; épaisseur, plus d'une demi ligne ; poids, quarante-deux grains. D'un côté, on lit en caracteres Persaus : Talicheri P

D'un côté, on lit en caractères Perfans : Talicheri I fanch 175..; & de l'autre, bera Kopni Francis.

Fanon d'argent d'Aali Rajah. Diametre, six lignes; épaisseur, une demi-ligne; poids, quarante-un grains trois quarts. 5=une roupie.

de l'Inde.

On lit d'un côté, Aali Rajah al Malk alk..; de l'autre, alfaneh bal hedjri, 1169.

tre, alfanet bal heafir, 1109.

Tare de cuivre. Diametre, sept lignes & demie; épaisfeur, une ligne un quart; poids, un gros trente-huit grains.
107=1 roupie.

D'un côté, cinq fleurs de lis; de l'autre, l'année 1752, en chifres Européens.

Demi-Tare de cuivre. Diametre, cinq lignes & demie; épaisseur, près d'une ligne; poids, cinquante-huit grains. Même empreinte.

#### MONNOYES DE MANGALOR.

La pagode de Mangalor = quatre roupies & demie d'argent, ou quinze fanons d'or; la roupie = trois fanons d'or, fix tares; le fanon d'or = dix-lept tares (peças) & demie; la tare de cuivre = quatre bouzourouks (ou caches).

Bouzourouk de cuivre. Longueur & largeur, trois lignes; épaisseur, une ligne un tiers; poids, vingt-huit grains & demi.

L'empreinte pareille à celle de la seconde espece de demi-tare de Calicut, ci-devant, p. Dviij. lig. 24.

#### MONNOYES DONOR.

Pagode d'or. Diametre, quatre lignes un quart; épaiffeur, une ligne; poids, soixante-cinq grains & un quart. I = trois roupies d'argent, trois fanons d'or.

D'un côté, sont deux figures assises, qui ont sur la tête un bonnet long terminé en pointe; de l'autre, trois lignes en caracteres Marates. Cette pagode a cours à Mangalor, mais non à Talicheri.

Roupie de Bombaye.

Fanon d'or. Diametre, deux lignes trois quarts; épaisfeur un tiers de ligne; poids, six grains & demi. 1= 17 Peças & demi de cuivre; 4=1 roupie d'argent.

Même empreinte qu'à la Pagode.

Cache, morceau de cuivre, sans forme fixe, pesant trente-deux grains. 4=1 Peça; 62=1 Fanon d'or; 256=1 Roupie.

Monnoyes de l'Inde.

#### MONNOYES DE GOA.

Les Monnoyes de Bombaye ont cours dans cette Ville. Pardo, monnoye d'argent de Portugal, frappée fous Jean V, en 174.... Diametre, neuf lignes & demie; épaifleur, une demi-ligne; poids, un gros trente-neuf grains. 1 == une demi-roupie d'argent.

Autre Pardo, monnoye d'argent d'Espagne, frappée sous Philippe V, en 1721. Diametre, un pouce épaisseur, un tiers de ligne; poids, un gros trente-sept grains & demi.

tiers de ligne; poids, un gros trente-tept grains & demi.

Peça d'étain, rond, ou fadia. Diametre, seize lignes;
épaisseur, une sorte ligne; poids, cinq gros vingt grains.
50=1 roupie d'argent, à Daman.

D'un côté est l'écusion de Portugal; de l'autre, cspece de roue ou cercles concentriques, coupés par trois lignes,

Demi-Peça d'étain. Diametre, treize ligne; épaisseur, une ligne foible; poids, deux gros quarante-six grains.

D'un côté, l'écusson de Portugal; de l'autre, 1727 Ol10. Autre demi-Peça. Diametre, quatorze lignes & demie; s'épaisseur, une demi-ligne; poids, deux gros quarante-deux grains.

D'un côté, l'écusson de Portugal; de l'autre, OO

Naceri d'étain. Diametre, dix lignes & demie ; épaisfeur, une demi-ligne ; poids, un gros soixante un grains.

D'un côté, l'écusion de Portugal, de l'autre, une croix. Autre Naceri plus fort de neut grains, avec la même empreinte. Diametre, onze lignes; épaisseur une forte demiligne.

### MONNOYE MARATE.

Peça de cuivre. Diametre, neuf lignes ; épaisseur, une ligne & demie ; poids, deux gros trente-sept grains.
On voit trois lignes Marates de chaque côté.

### MONNOYES DE BOMBAYE.

Roupie d'argent, frappée l'an cinq du regne d'Aalemguir. Diametre, neuf lignes; épaisseur, une ligne un quart; poids, trois gros un grain. 1= 80 Douganis.

quart; poias, trois gros un grain. 1 = 80 Douganis. Monaoye.

D'un côté, on lit: zarb Monbey faneh 5 djolous mei- de l'Inde.

manat manous; de l'autre, sikkah mobarek padeschah....

Aal....

Demi-Roupie d'argent. Diametre, huit lignes ; épaisseur,

fix lignes; poids, un gros trente-fix grains.

D'un côte, on lit : zarb. . . . fanch 15 djolous meimanat ... de l'autre, schah ghaz .... schah.

Quart de Roupie d'argent. Diametre, six lignes ; épaiffeur, une demi-ligne ; poids, quarante-cinq grains.

D'un côté, on lit : zarb Mombey sanch 22 djolous meimanat.... de l'autre, 5 en chiffre Européen, avec des caracteres Persans rognés.

Double Dougani d'étain, rond. Diametre, dix sept lignes; épaisseur, une ligne & demie; poids, sept gros quaranto

neuf grains.

On lit, d'un côté: auspicio Regis & Senatus Anglia: de

l'autre côté est une Couronne; au bas, Bomb.

Dougani d'étain avec la même empreinte. Diametre, quinze lignes; épaisseur, une ligne; poids, trois gros trentecinq grains.

Second Dougani d'étain, avec la même empreinte. Diametre, seize lignes; épaisseur, une ligne; poids, quatre gros vingt-neuf grains.

Demi Dougani d'étain. Diametre, dix lignes; épaisseur, une ligne; poids, un gros soixante-huit grains.

D'un côté, on lit, ; pice; l'autre côté présente un cœur avec un 4 au haut, coupé par deux lignes en croix, & dans les espaces compris entre les portions de ces deux lignes, les lettres majuscules, IEC.

Quart de Dougani d'étain. Diametre, huit lignes; épaifseur une demie ligne; poids, soixante-deux grains & demi.

D'un côté la même empreinte ; de l'autre ; pice.

Fanon de cuivre; Monnoye Angloise, frappée sous George II. en 1747. Diametre, treize lignes; épaisseur, une demi-ligne; poids, deux gros vingt sept grains.

Cache de cuivre, pareille à celle de Travancour, de quatre lignes en quarré; épaisseur, une demi-ligne,

Monnoyes

# poids, vingt-quatre grains. 360=1 Roupic d'argent.

#### MONNOYES DE SURATE.

Roupie d'or ; Roupie d'argent.

Roupie d'argent de Bombaye, frappée l'an 5 d'Aalemguir sani. Diametre, neuf lignes ; épaisseur, une ligne & demie; poids, trois grosungrain & demi.

D'un côté, on lit: zarb Mon... faneh 5 djolous meimanat manous, de l'autre, ... padeschah ghaz 11 ... Aalemeuir.

Demi-Roupie d'argent.

Quart de Roupie d'argent. Diametre, sept lignes; épaisfeur, moins d'une demi-ligne; poids cinquante-cinq grains. D'un côté, on lit.... djolous, ) un cocotier dans le sin)

meimanat ....; de l'autre, schah ghaz ....

Double Ana d'argent. Diametre, einq lignes & demie; épaisseur, un quart de ligne; poids, ving-six grains un quart. Même légende, d'Aalemguir sani.

Ana d'argent. Diametre, quatre lignes; épaisseur, un cinquieme de ligne; poids, douze grains & demi. 16=1

Roupie.

Legende, de Schah djehan.

Peça d'argent, frappé sous Teigh beig khan. 48 = 1 Roupie.

Peça & demi de cuivre. Longucur, dix lignes; largeur, neuf lignes; épaisseur, deux lignes; poids, cinq gros dix-sept grains.

Des deux côtés, Légende Persanne, effacée.

Peça de cuivre, vieux, de sept lignes en quarte: épaisfeur, près de trois lignes; poids, trois gros quarante-six grains. 42=21 Takas = 1 Roupic.

Des deux côtés, légende Persanne effacée.

Peça de cuivre, nouveau, de six lignes à peu-près en quarré, trois lignes d'épaisseur; poids, trois gros, quarante-huit grains.

Légende Persanne, effacée.

Autre Peça plus neuf, & plus fort d'un grain; morceau de cuivre, long de onze lignes.

Légende

Monnoyes de l'Inac.

Légende Perfanne des deux côtés, à moitié effacée. Peça de plomb d'Aalemguir. Diametre, neuf lignes; épaisseur, deux lignes; poids, quatre gros trente grains

& demi. 4=1 Ana; 60 ou 64=1 Roupic.

Légende Persanne presqu'essacée. D'un côté, on lit: zarb.. funch djolous...; de l'autre... Aalemguir. Les Peças de plomb varient de six grains & plus, quand ils ont servi.

Adela, demi Peça de cuivre, vieux, à peu près rond. Diametre, fept lignes; épaisseur, une ligne; poids, un gros trente-sept grains.

Légende Persanne, effacée.

Demi Peça de cuivre de 1760, à-peu-près rond. Diametre, sept lignes & demie; épaisseur, une ligne; poids, un gros quarante-deux grains.

Légende Persanne, effacée.

Demi-Peça de plomb. Diametre, sept lignes; épaisseur, une ligne & demie; poids, deux gros dix-neus grains & demi, D'un côté, on lit... d'ajolus; le rette, qui, a instiqu'aux autres Peças, est pareil à la Légende des Roupies, est essaces

Naceri. 2=1 Adela.

Badam, amande qui vient de Bassora. 10=1 Naceri;

ROUPIES ET PEÇAS DE DIFFÉRENS ENDROITS.

Peça de cuivre de Barotch. Diametre, neuf lignes; épaiffeur, deux lignes; poids, trois gros quarante-cinq grains.

D'un côté, on lit... Felout ..., de l'autre... Barochi. Roupie d'argent de Cambaye, frappée l'an 20 de Mohammed Schah, 1150 de l'Hégire. Diametre, dix lignes & demie; épaifleur, cinq fixiemes de ligne; poids, trois eros trois quatrs de grain.

D'un côté, on lit : zarb Kambaet faneh 20 djoloùs meimanat manous; de l'autre, sikkah mobarek padeschah ghazi

Mohammed Schah 115 .....

Roupie d'argent de Baonaguer, au-delà de Cambaye, frappée l'an 5 de Schah dichan. Diametre, neuf lignes & demie; épailleur, une ligne un tiers; poids, deux gros foixante-lix grains.

Tome I.

622

Monnoyes de l'Inde.

Ci-d.p.cclxvij

fuite de lanot.

D'un côté, zarb Ba (onaguer est coupé) saneh s djolous meimanat manous; de l'autre, sikkah mobarek padeschah ghazi Schah djehan.

Peça de cuivre de Baonaguer. Diametre, huit lignes; épaisseur, deux lignes & demie; poids, trois gros cinquante-six grains.

D'un côté, felous Ba... de l'autre.... faneh djolous mei-

manat....

Roupie d'argent d'Ahmadabad, presque à fleur de coin.

Diametre, dix lignes trois quarts; épaisseur, quatre cinquiemes de ligne; poids, trois gros un grain. Voyez la Légende ci-dessus p. 100.

Seconde Roupie d'argent d'Ahmadabad. Diametre, neuf lignes; épaisseur, une ligne un sixième : poids, trois gros

moins deux grains & demi.

D'un côté, le Signe du Lion; & au-dessous, sanch 13 djolous; de l'autre côté, 1038 Ahmadabar a daver Nour djehan Djehanguir Schah Akbar: cest-à-dite, l'an 13 de l'installation, 1028 (de l'Hégire), Nour djehan (semme) du Rot Djehanguir, sils) eu Rot Akbar, étant Gouvernante d'Ahmadabar

Fai vu dans le Cabinet de M. le Marquis de Paulmy, une demi-Roupie d'Agra de l'an 10.7 de l'Hégire, avec le figne du Scorpion d'un côté, & de l'autre le nom de Djehanguir ; & deux Pepas de tuivre du même regne, l'un au figne du Lion, l'autre au figne du Taureau.

Roupie d'argent d'Agra, frappée l'an 18 de Mohammed Schah, 1148 de l'Hégire. Diametre, dix lignes; épaisseur, une ligne & un sixieme de ligne; poids, trois gros moins

un grain.

Ci-d.p.ciksj. 18 djolous meimanat manous; de l'autre, sikkah mobarek padeschah ghazi Mohamed schah 11....

Roupie d'or de Dehli, nommée Alchraft, frappée l'an 13 de Mohammed fehah: Diametre, neuf lignes; épaiffeur, trois quarts de ligne; poids, deux gros foixantedeux grains. Cette toupie ellplus fotte de cinquante grains, que le Louis d'or.

Limited by Licongle

D'un côté, on lit : zarb dar eulkhelafeh Schah faneh 13 Monnoyes djolous meimanat manous; de l'autre, fikkah mobarek de l'Inde. takht keran sani Mohammed schah padeschah ghazi 114.....

Roupie d'argent (à ce que l'on m'a dit, de Tchin, au Nord de Dehli). Diametre, neuf lignes un quare ; épailfeur, une ligne & un cinquieme; poids, trois gros moins deux grains.

La Légende coupée & d'un côté presqu'esfacée, On lit encore d'un côte: zarb.... I..... djelous meimanat manous;

de l'autre.... Aalemguir fani....

Roupie d'argent du Moultan, frappée l'an 14. de Mohammed Schah, de l'Hégire 1144. Diametre, dix lignes & demie ; épaisseur, une ligne ; poids, trois gros moins deux grains.

D'un côsé, zarb Asterangueravad faneh 1 4 djolous meimanat manous (cette premiere Partie se lit de haut en bas); de l'autre, sikkah mobarek padeschah ghazî Mohammed schahi 144.

Roupie d'argent d'Atava dans le Kaschmire, presqu'à fleur de coin, frappée l'an 6 de Ferrokhseir. Diametre, un pouce; épaisseur, trois quarts de ligne; poids, trois gros moins deux grains.

D'un côté, on lit : zarb Atava fanch 6 djolous meimaonat manous; de l'autre, sikkak zad az fazel hak berasm o-zerah padeschah bahar o bar Ferrokhseir 1130.

Seconde Roupie d'argent d'Atava, frappée l'an 15 de Mohammed Schah , 1145 de l'Hégire. Diametre , onze lig. épaisseur, une ligne ; poids, trois grois moins un grain;

D'un côté, on lit : zarb Atava faneh 15 djolous meimanat manous ; de l'autre , sikkah mobarek padeschah ghazi Mohammed Schah 11 . . .

Roupie d'argent de Lahor, frappée l'an 3 de Ferrokhseir, 1126 de l'Hégire. Diametre, onze lignes ; épaisseur, une ligne; poids, trois gros moins un tiers de grain.

D'un côte, on lit (de haut en bas ): zarb Lahor dar eul sultanat saneh 3 djolous meimanat manous; de l'autre, az

fazel hak padeschah bahar o bar Ferrokhseir berasm o rah mobarek 1126. Roupie d'argent de Brhanpour, frappée la premiere an-

Monnoye s de l'Inde. née de Bahadout schah, 1116 de l'Hégire. Diametre, dix lignes; épaisseur, une ligne; poids, trois gros moins un quart de grain.

D'un côté: zarb Brhanpour dar eul ferour faneh ahad meimanat manous; de l'autre, fikkah mobarek Schah

Aalemdar Bahadour padeschah ghazi 1116.

Roupie d'argent de Moulter, frappée la premiere année d'Aalemguir fani, 1168 de l'Hégire. Longueur, onze lignes, largeur, dix lignes; épaifleur, trois quarts de ligne; poids, trois gros moins un grain.

D'un côté, zarb Aurengnagar sanch ahad djolous meimanat manous; de l'autre,... zad sikkah mobareh saheb

keran aaz bar eddorein Schah Alemguir fani 1168.

Roupie d'argent d'Aurengabad, frappée l'an 6 d'Aalemguir fani, 1173 de l'Hégire. Diametre, 9 lignes & demie; épaisseur, une ligne & un cinquieme, poids, trois gros;

D'un côté, zarb Aurengabad saneh 6 djolous meimanat manous; de l'autre, padeschah ghazi Aalemguir sani 1173.

Roupie d'argent de Heiderabad, frappée la première année d'Aalemguir sani, 1168 de l'Hégire. Diametre, neuf lignes & demic; épaisseur, une ligne; poids, trois gros moins un grain & demi.

D'un côté: zarb madjh ... faneh ahad djolous meimanat\*
manous; de l'autre, sikkah ... deschah ghazi ... lemguir,

fani 1168.

Roupie d'argent de Lakhno, au Nord d'Elahbad, frappée l'an 43 d'Aureng-zeb. Diametre, dix lignes & demie; épailleur, trois quarts de ligne; poids, trois gros moins trois grains.

D'un côté: zarb Lakhno saneh 43 djolous meimanat manous; de l'autre, dar djehan zad tchoun bodre mounir Au-

reng-zeb ( Alemguir ).

Seconde & belle Roupie d'argent de Lakhno, frappée l'an 5 de Mohammed schah, 1135 de l'Hégire. Diametre, ônze lignes & demie; épaisseur, quatre cinquiemes de lig. poids, trois gros moins quatre grains.

D'un côté: zarb Lakhno faneh s djolous meimanat manous; de l'autre, sikkah mobarek padeschah ghazi Mo-

hammed schah 1135.

Roupie d'argent, frappée l'an 5 d'Aalemguir. Diametre, Monnoyes onze lignes ; épaisseur, une ligne ; poids, trois gros trois grains.

D'un côté : zarb.... gak saneh s djolous meimanat manous; de l'autre,.... padeschah ghazi (une étoile) Aalemguir fani.

J'ajoute ici quelques Monnoyes Arabes qui m'ont été

données à Cochin & à Surate.

Roupie d'argent de Karek, Isle du Golfe Persique, ou les Hollandois ont un Comptoir. Diametre, neuf lignes; épaisseur, une ligne & un fixieme ; poids, trois gros, un grain & demi.

D'un côté, aley djezirat djar al kabir 1749 ( en chiffres Européens ); de l'autre, derhem men Kopni Olandevi.

Monove arabe, de cuivre. Diametre, huit lignes ; épaisseur, un tiers de ligne ; poids, quarante-huit grains & demi.

D'un côté: la Illah lilla Allaho ; de l'autre, Moham-

med rezoul Allah..

Autre Monnoye Arabe de même métal, pesant cinquante-cinq grains.

Même Légende, moins bien confervée.

## Monnoyes d'argent de l'Arabie Heureuse ( l'Iemen ).

Monnoye d'argent de Moka, dans la mer rouge. Diametre, six lignes moins un sixieme; poids, sept grains & demi.

On ne peut lire de la Légende que le mot Almehedi. Komassi de cinq Laks, frappé à Sanaa sous l'Imam Almehedi, l'an de l'Hégire, 1168. Diametre, sept lignes & demie ; épaisseur, un quart de ligne ; poids, trente grains & demi.

D'un côté, Az nazraou zarb Sanaa 1168; de l'autre, al

1mam Almehedi.

Komassi de quatre laks. Diametre, sept lignes trois quarts; épaisseur, un cinquieme de ligne; poids, vingt-cinq grains & demi.

Monnoyes Arabes D'un côté, ¿arb Sanaa; de l'autre, Almehedi, 1169. Komassi de deux laks. Diametre, six lignes & demie; epaisseur, un septieme de ligne; poids, douze grains moins un quart.

D'un côté, Almehedi 1167; de l'autre, une fleur. Komassi d'un lak Diametre, cinq lignes & demie, sur six; épaisseur, un huitieme de ligne; poids, six grains un

quatrieme de grain.

D'un côté, zarb Sanaa; de l'autre, Almehedi.

Komaffi d'un demi-lak. Diametre, cinq lignes; épaifif feur, un huirieme de ligne; poids, trois grains & demi-

Même Légende, l'année effacéc.

Lorsque j'érois à Cochin, le Cor-Évêque George Namet al me donna trois monnoyes d'argent, rondes, de l'Atabic-Petrée, qui avoient cours à Constantnople, & portoient la Legende suivante, dont la premiere Partie se trouve sur toutes les monnoyes de cette Ville, & la seconde change, selon les Empereurs.

D'un c'oté : Sultan albarein ve Khakan albahrein al Sulan ebn Sultan; de l'autre, Ahmed Khan ebn Mohammed Khan zarb fi Coffantanih faneh 1111; c'ell-à-dire, frappée à Conflantinople, l'an 1115 (de l'Hégire, Jous l'Empire) du Sultan des deux Terres, du Khadan des deux mers, le

Sultan Ahmed Khan, fils de Mohammed Khan.

La premiere de ces monnoyes, large de fix lignes = un Mefrié; la feconde, large de neuf lignes = cinq Mefriés; la troisieme, large de douze lignes = dix Mefriés.

# Monnoyes de Constantinople.

Monnoye d'argent frappée l'an 1163 de l'Hégire. Diametre, onze lignes & demie; épaisseur, une demi-ligne; poids, un gros quarante-cinq grains & demi.

D'un côté, zarb fi Costantanth sanch 1163 (au-dessus le chiffre du Grand Seigneur, qui présente son nom entrelasse); de l'autre, Al Sultan, al Sultanain ve Khakan al bahrein Sultan al barein. Autre, de même métal, avec la même empreinte. Dia-Fountée metre, dix lignes & demie; épaisseur, une demi-ligne; poids, l'Indeun gros trente-deux grains.

Autre, de même métal, avec la même empreinte. Diametre, onze lignes; épaisseur, un tiers de ligne; poids,

un gros vingt-trois grains.

Autre, de niême métal, avec la même empreinte prefqu'éffacée. Diametre, huit lignes & demie; épaisseur, un tiers de ligne; poids, chiquante-cinq-grains.

Autre, à fleur de coin. Diametre, cinq lignes & demie; épaisseur, un septieme de ligne; poids, sept grains & demi.

D'un côté, le chiffre du Grand Scigneur; de l'autre, Fi Estamboul, 1115.

Monnoye de cuivre. Diametre, huit lignes ; épaisseur, un quart de ligne ; poids, trente-neuf grains & demi.

D'un côté, le chiffre du Prince; de l'autre, zarb si Costantanih; l'année effacée.

### POIDS DE SURATE.

Le poids le plus considérable est le Candi = 10 Mans = 710 livres.

Le Man = 40 Seres = 35 livres.

La Sere = 35 Tolas, ou 13 onces quatre gros vingtcinq grains: on l'évalue ordinaisement à quatorze onces.

La Sere paka = deux Seres ordinaires; & alors le Man est de quatre-vingt Seres ordinaires, ou de soixante-dix livres

Tola de poids. Cube de plomb, à quatorze faces, de six lignes en quarté, quatre & demie d'épaisseur, pesant trois gros, dix grains trois quarts. 1 = 32 Vâls.

Tola foible. Cube quarre de plomb, dans lequel on a instré un pois de cuivre. Diametre, six lignes; épaisseur, deux lignes & demie; pois, trois gros six grains & demi.

Demi-Tola de plomb, rond. Diametre, cinq lignes; epaisseur, deux lignes; poids, un gros quarante-deux grains & un sixieme.

Autre demi Tola ,quarré , dans lequel on a inféré un pe-

Poids de l'Inde.

tit morceau de cuivre. Diametre, cinq lignes; épaisseur, deux lignes & demie; poids, quarante-deux grains & demi.

Portion de Tola, de plomb, quarrée. Diametre, quatre lignes; épaisseur, deux lignes; poids, soixante-neur grains.

Autre portion de Tola, de plomb, ronde. Diametre, quatre lignes; épaisseur, une ligne & demie; poids, soixante six grains.

Quart de Tola, de plomb, quarré. Diametre, cinq lignes; épaisseur, une ligne; poils, cinquante-sept grans

gnes; épaisseur, une ligne; poins, cinquante-sept grans & demi.

Portion plus petite de Tola, de plomb, ronde. Diame-

tre, quatre lignes; épaisseur, une ligne; poids, quarantesept grains & demi.

Autre portion de Tolande plomb, ronde, Diametre, trois

Autre portion de Toland; plomb, ronde. Diametre, trois lignes; épaisseur, une ligne; poids; trente-trois grains.

Massa = 2 Vâls & demi, plus un demi Rati.

Double Val, petit morceau rond de porcelaine, pesant

treize grains.

Val. petit morceau rond de porcelaine, pelant sept grains. Gomtchi (ou Tcheromi), grain rond & rouge, dont l'extrémité à laquelle tient la queue, est noire. Longueur trois lignes; épaisseur deux lignes; poids, deux grains. 1==un Rati ou un tiers de Vàl.

Grain de Jouari (d'orge) = un quart de Gomtchi = un demi grain.

# 6 I I.

### OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE ET DE COMMERCE.

1º. Bezoar. Celui qui se tire du singe, est le plus rare. Après ce Bezoar, est le Kaani, c'est-à-dire, le Bezoar des Mines, qui se trouve dans les montagnes de Beder, à l'Est d'Aurengabad. On le frotte avec de l'eau rose sur une pierre de Porphyre, ou sur toute autre pierre dure. Ce qui s'en détache est bon pour l'étomac, pour les maux de rête, & même peut servir de contre-posson. Celui que j'ai apporté pese trois Tolas & demi. Les Bezoars que l'on tire du Cabrillone.

bril & du Chamcau, sont moins estimés que le Kaani. IIo. Lezard marin, appellé en Persan, Regue mahi, c'est à-dire, Poisson de sable. Cet animal vient de Bassora, Le plus grand de ceux que j'ai apportés, est de sept pouces, les autres de cinq, avec la queue, qui est comme une prolongation du corps. Le lézard marin a le corps couvert de petites écailles fines, couleur de Casse, & bordées de brun. La tête du grand dont je viens de parler est longue de neuf lignes & en pointe : la mâchoire supérieure avance sur l'inférieure. Il a le ventre blanc, la queue longue d'un pouce & demi, & terminée en pointe comme celle des lezards ordinaires. Ses quatre jambes, longues de plus d'un pouce, font composées de deux parties & armées chacune de einq doigts. Le premier, qui est comme le pouce, a deux articles; les quatre autres, trois, comme à la main de l'homme : ils font garnis d'ongles & couverts de petites écailles. Aux flancs, depuis les jambes de devant jusqu'à celles de derriere, paroissent des marques d'écailles d'un brun foncé.

IIIo. Toutenague, forte de Métal qui tient du Fer & de l'Etain. On en connoît dans l'Inde de deux efpeces; la premiere, celle de la Chine, qui eft fubble, mais toujours friable: les petites monnoyes percées qui ont cours dans cer Empire sont de ce métal. La seconde espece de Touten nague est celle d'Odelpohour: on en fait des Hokas, & des

Gargoulettes.

Ce dernier vase (la Gargoulette) a la forme d'une bonceille à long cou. Le fond, composé de deux hémispheres
soudées, est rond, a un demi-pied de large sur quarte pouces
de haut, & va en diminuant jusqu'au cou 'auquel il est soudée,
qui est long d'un demi-pied, & dont le dia metre intérieur est
d'un pouce. On garnit ordinairement l'orifice de ce tuyau,
en argent ou en or: la monture descend d'un pouce & demi
en dehors, & se rabat d'un demi endedans. La Gargoulette se bouche avec un bouton d'argent massif ou creux,
qui entre de neuf lignes dans le cou. Ce vase est pour l'ordinaire couvert d'un sac de toile rouge, plissée, attachée
avec des liens de soie d'or ou d'argent & assujette au haut
Tome I

du cou par la monture dont l'orifice est garni. On monille de tems en tems eette espece de robbe de la Gargoulette, pour entretenir la frascheur de l'eau qu'elle contient. Le vase dans cet état se pose sur pied, comme le Hoka. On fait encore des Gargoulettes de plomb très-minces & asset alte. l'égeres.

rouge, mêlés enfemble.

IVo. Je fis quelques perquisitions à Surate, pour avoir le secret de la teinture des Tchittes, c'est-à dire pour connoître le mordant qui y attache le rouge si fortement que plusieurs années de blanchissage, ne le rendent que plus vif. Il ne me fut pas possible d'obtenir ce que je desirois. Peutêtre qu'avec plus de tems, j'en fusse venu à bout. Cependant, à moins que de rencontrer de ces circonstances qui tiennent du hazard, il est difficile de croire que les motifs les plus puissans, portent à révéler un secret qui fait en partie la richesse d'une Contrée. Plusieurs Teinturiers me dirent à ce sujet qu'un Chef Hollandois avoit promis à l'un d'eux un lak de Roupies, sans avoir pu en tirer le secret en question. La mort de ce Teinturier eût suivi de près son infidélité, si l'appas d'une récompense d'ailleurs considérable, l'eût porté à priver, par cet aveu, sa Patrie & ses Confreres du gain qu'ils failoient avec les Etrangers. On m'apprit seulement que le Fateki (ou Fatekli) servoit à rendre les couleurs adhérentes : mais on ne me dit pas ce que c'étoit.

Vo. La Colle des Charpentiers de Surate se fait avec la vessie d'un possson nommé Dhangri en Indou, & Pefch Corvin en Portugais. On trouve dans la tête de ce possson, au haut, deux substancés très-dures, blanches & posses, qui

paroissent être des os pétrifiés. Les Peschs Corvins que j'ai vus, ressembloient assez à la carpe. Les écailles de ce poisson font rouges & blanches; les nageoires & la queue, de même couleur, quand il elt frais : enfuite tout devient d'un blancjaune. Ceux que l'on trouve près de Sarate, n'ont guere plus d'un demi-pied; au-deflous de Rajpouri, ils sont plus longs : c'est de-là que l'on apporte les vessies qui servent à faire la colle ; elles ont au moins sept pouces de long, & le man en est affez cher. Voici comment on prépare ces veilles. D'abord on les bat fur l'enclume, jusqu'à ce qu'elles aient trois fois leur grandeur naturelle; enfuite on les laisse détremper dans l'eau pendant un jour. Lorsqu'elles font bien molles, on les fait dissoudre un jour entier fur le feu, remuant toujours, & mettant de l'eau (avec du vin, la colle seroit plus forte) à diverses reprifes, jusqu'à ce que tout ne paroisse qu'un seul liquide homogêne & continu . que l'on laisse ensuite reposer & s'épaissir pendant trois jours. Pour employer cette colle, on la fait fondre: & elle forme un mastic qui lie tellement le bois, qu'il semble d'une seule piece, & se cassera plûtôt à côté de la jointure, qu'à la jointure même.

l'ajouterai un mot sur ceux qui travaillent le bois à Surate. On ne voit pas dans leurs Atteliers, cette multitude de ciscaux, rabots, seies tournantes & autres, établis &c. Ils sont la plipart de leurs plus beaux Ouvrages, avec un seul cieau, un petit rabot pour quelques rainures, & sur-tout avec une espece de hache qui leur sert à sendre le bois, le tailler & l'unir. Le gros orteil du pied est ordinairement le Valet avec leque il siteinnent leur Ouvrage: la terre leur sert d'établi. L'habitude, le tems & la patience, suppléent au nombre & à la variété des outils.

VIo. Cheval marin; poisson de coulcur brane, long de fix pouces, dont le corps est partagé en plis, sclon le nombre des vertebres du dos, & presente au ventre sept faces, & quarreà la queue. La tête de cet animal, longue de quatorze lignes, avec une espece de huppe sur le haut, resemble à celle du cheval; sa bouche est longue d'un deminua un usi

pouce. Il est sans pieds, & peut avoir au ventre un pouce d'épaisseur. Le reste du corps diminue en pointe, & forme une queue recorvillée en dedans.

VIIo. Areta, atbre du savon, à peu-près de la hauteur d'un maronnier, & dont la feuille est environ de la même longueur que celle de cet atbre. La semence est grosse comme une noisette, & tient à l'arbre par grappes de trois, quatre & cinq grains, dont la peau extérieure est verte & veinée & a quelqu'épaisseur. Entre cette peau & l'épiderme intérieur, est une gomme jaune. L'épiderme couvre un noyau rond, s'dun noir de jais & extrémement dur, lequel renserme une amande. On met la semence dans l'eau, & l'on en frotte la peau extérieure qui mousse & fert aux mêmes usages quu le savon.

VIII. Le Tek cst un arbre raisineux, qui vient assez haut. Il sussit, pour en faire connoître l'utilité, de dire qu'on en

fait même des Vaisseaux à trois mâts.

Ci-d. p. ccclxxn.

On a vû, dans la troisiéme Partie de mon Voyage, les peines que je me suis données pour avoir à Surate des pieds de Tek & de Schampa. Des trois pieds de Tek que j'avois fait planter dans le Jardin François avec deux pieds de Schampa, deux en Février, avoient de petits bourgeons verds. Mon dessein étoit de former une Pepinière de ces arbres, & de bien connoître, en les suivant de près, la nature du fol, la température de l'air, & le climat qui leur conviennent, pour en apporter ensuite des pieds en France dans leur terre, ou du moins des graines bien confervées, & effayer, fi, par exemple, en Provence, on ne pourroit pas en faire venir. J'aurois fait les mêmes essais sur le Sisem. bois noir & à veines, moins commun que le Tek, & sur le Sandal, bois jaune, précieux, odoriférant, le plus serré de tous les bois. Le Sandal est un arbre peu élevé, & ses branches sont rarement droites; de sorte qu'il est assez difficile d'en faire des meubles un peu considérables. La boête de Sandal que j'ai apportée & qui a vingt-trois pouces de l'arge sur quinze & demi de profondeur & vingt de haut, passoit à Surate pour la plus grande qu'on eut \*faite de ce bois. Le Sandal rouge sert pour les blessures.

Le tems ne me permit pas de faire sur ces arbres les épreuves que je m'étois proposées. Je ne pus apporter en Europe que des graines de Tek & de Schampa, qui ont été remifes à Trianon, où je crois qu'elles n'ont pas pris.

La graine de Tek est ronde & de la grosseur d'une forte aveline. Elle est couverte d'une seuille mince, qui, lorsqu'elle est séche, ressemble a de la pelûre d'oignon, & tire fur le gris-brun. Après cette feuille est un duvet couleur de terre, peu tenace, étendu fur une substance épaisse d'une ligne, d'un brun grisâtre & un peu molle, qui en est comme la racine. Cette substance couvre une coque d'un blanc jaune, épaisse & dure comme du bois, qui renfer. me dans des cellules féparées une ou deux petites amandes fort blanches.

IXº. Le Schampa porte une fleur jaune & blanche. La grainc de cet arbre est oblongue; les plus fortes sont de la groffeur d'une forte aveline ; la peau extérieure de cette graine a quelque confistance; elle est d'un noir gris, semé de points blancs, & la pellicule qui la tapisse en dedans est jaune. Cette peau renferme un, deux, trois, quatre & cinq noyaux ajultés l'un à l'autre, de maniere qu'ils paroissent n'en faire qu'un seul. Ces noyaux sont huileux, d'un jaune-pâle, & couverts d'une peau mince. Sous cette peau, est une espece de coque, dure comme du bois, qui renferme une petite amande fort huileuse: tout cela est odoriférant. La graine de Schampa vient à l'arbre par grapes ou bouquets de cinq, de huit &c. L'arbre se transplante lorfqu'il a trois pieds, en tout tems; mais micux, avant les pluies. Il porte des fleurs, quand il est haut comme un petit maronnier, c'est à-dire, lorsqu'il a trois ans de transplantation: sa plus grande hauteur est de trois pieds de plus. Il donne des fleurs plus de vingt ans. L'essence que l'on tire de ces fleurs coûte deux roupies & demie le Tola.

Indépendamment de cette essence, les Distillateurs Indiens en tirent de dix-huit especes, la plûpart odoriférantes, de plusieurs fleurs, de quelques herbes, & même de la terre.

La premiere est l'Ater de Rose : le meilleur vient du Kaschmire, & vaut trente Roupies le Tola; j'ai apporté

du commun, dont le Tola est de douze Roupies. 20. L'esfence de Mougri, petite fleur blanche & mince, ( l'arbre qui le porte s'éleve à cinq à fix pieds) : le Tola deux Roupies, un quart ; communement, quarre Roupies. 3º. l'Ather bo. composé de Sandal & d'Ambre gris : le Tola, une Roupie. 4º. Le Pandeli : le Tola, une Roupie un quart. 50. L'Abil, tiré de treize sortes de fleurs différentes : le Tola, trois quarts de Roupie. 60. Le Karana, tiré d'une espece de paille, & fait à Brhanpour : le Tola , une demi-Roupic. 70. Le Matti, tiré d'une terre noire, prise du Tombeau d'Aureng-Zeb, à Rouza, & bonne (foit-disant) pour raffraîchir la tête, les temples : le Tola, trois Roupies. 80. Le Sundeli goul ab , c'est-à-dire , Sandal & Eau-rose , fait à Aurengabad: le Tola, deux Roupies. 90. Le Sandal: le Tola, une demi-Roupie, 100. Le Mask: le Tola, deux Roupies. 110. L' Ambre gris : le Tola , deux Roupies. 120. Le Madjmoun (mêlange) tiré de vingt-trois fleurs différentes : le Tola, une Roupie un quart. 130. Le Kass : le Tola. une Roupie un quart. 140. Le Kioura : le Tola , une Roupie un quart. 150. Le Seveti. 160. Le Bolferi. 170. Le Tchombeli. 180. Le Nemali.

Jignore le prix de ces quatre dernieres essences; il ne me fut pas possible d'en avoir, non plus que du Kioura, parce que ce n'étoit pas, lorsque je les demandai, la faison des steurs dont elles sont tirées, & que pour l'ordinaire les

distillateurs n'en font que pour l'année.

Xo. Zerounhad; nom Perfan d'un arbre appellé en Indou Narkachour & en François, Zedavire. Cet arbre est perit & eroit à quinze à vingt lieues de Surate du côté de Barotch. Sa racine est blanchaire & a l'odeur du Camphre. On la coupe par petits morceaux; elle est bonne pour les maux d'estomach & de wenter, pour les indigestions & pour la fiétre accompagnée de frisson.

XIV. On scait que dans l'Inde on donne le nom d'Argamasse à l'espece de Stuc ulidant & blanc comme du lair,
dont les murs des maisons sont enduits; & de-là, aux terrasses mêmes, que l'on fait de ce mastie pour que les eaux
sécoulent plus facilement. Indépendamment du Lagre
(sucre non rasiné), & de la chaux dans laquelle il entre

des coquilles d'œuf, les ingrédiens qui, à la côte de Coromandel, composent ce stuc, sont l'Olonde, espece de poix brune, que l'on cuit, & dont on n'employe que l'eau; le Makaïlou, forte de craye tirant fur le bleu clair; le Karekaye, espece de noix de galle, & le Tanikaye. autre noix de la forme & de la groffeur d'une olive.

Histoire Naturelle.

XIIo. Les Brahmes, indépendamment de leur cordon ( fair de six fils de coton , & long de cinq pieds deux pouces & demi), portent, ainsi que les Banians, des colliers qui leur prennent juste le cou, faits d'un bois mol & jaune, nommé Toulsi. Ce collier est à deux rangs, compofés chacun de trente-deux grains longs & arrondis, marqués de trois divisions & traversés par un fil. Ces rangs sont terminés de chaque côté par un rang simple qui s'attache derriere le cou. Les deux rangs se reunissent en devant à un petit morceau de bois, qui les divise chacun en deux parties, & fait l'effet des croix à nos colliers. Le Chapelet des Brahmes est du même bois, & de cent sept grains, marqués aussi de trois divisions. Ils portent encore des colliers & des brasselets faits de Mondera, fruit d'un arbre qui croît dans le Guzarate. Ce fruit est rond, d'un brun clair, & couvert d'une peau, qui en séchant se ride, se change presque en bois, & devient si dure que le coûteau a peine a y mordre. Les plus gros Monderas ont quatre lignes de large, sur trois d'épaisseur; & les petits, près de trois sur deux. J'en ai cassé plusieurs, & j'ai trouvé que le cœur étoit partagé par la continuation du bois, en deux cellules oblongues tapissées d'un raiseau brillant , couleur pourpre, dont les fils partant de l'extrêmité du fruit opposée à celle de la queue, alloient répondre aux différens points de la circonférence. Le bois est d'un blanc jaunâtre; près des cellules il a une ligne d'épaisseur, ailleurs deux, & la peau une demi ligne.

Les Indous Goffins ont des colliers qui leur prennent juste le cou & s'attachent par derriere, faits de bois de Schampa, & composés de soixante-cinq grains, couleur ma-

ron, taillés en poires.

XIIIo. Voici la forme d'un Fétiche Mahométan. On scait que les Orientaux attribuent à ces Amulettes la vertu de Commerce. de Surate.

long-sems.

chasser les maux, de rendre même invulnérable celui qui les porte, Ils les renserment dans des sachets ou dans de petites boêtes de métal qu'ils s'attachent plus volontiers au bras.

| 1 | 7  | I 2 | 1  | 14 |   | 8   | 11 | 14 | I   |
|---|----|-----|----|----|---|-----|----|----|-----|
| 1 | 3  |     |    | 11 |   | 1 3 | 2  | 7  | ī 2 |
|   | 16 | 3   | 10 | 5  |   | 3.  | 16 | 9  | 6   |
|   | 9  | 6   | 15 | 4  | ľ | 10  | 5  | 4  | 15  |

# XIVO. COMMERCE DE SURATE

| Marchandise                    | apportées par les Vaisseaux<br>d'Europe. | Envois de la Chine & de Batavia.  Toutenague. le man = 7Roupies.                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Vif-argent.                    | le man - 64 Roupies                      |                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Cochenille.                    | la ferepaka == 19 R.                     | Sucre en pierre, de la Chine.                                                                                       |  |  |  |  |
| Safran.                        | la sere paka - 13 R.                     | Chine. RR.                                                                                                          |  |  |  |  |
| Denrs d'Éléphant<br>de Guinée. | s, Sle man - 50 R.                       | Sucre en poudre bien le man - 6R.<br>blanc.                                                                         |  |  |  |  |
| Plomb.                         | le man - f R.                            | Sucre en eanne, de Ba- & le man - 5R.1                                                                              |  |  |  |  |
| Fer en barre.                  | le eandi-120 R.                          | tavia.                                                                                                              |  |  |  |  |
| Acier.                         | E le candi == 150 R.                     | Cloude Giroffe, Bla fere paka-6R.                                                                                   |  |  |  |  |
| Cuivre rouge.                  | Ele man == 11 R.                         | Muscade. la sere paka-1R.                                                                                           |  |  |  |  |
| Vermillon.                     | le man == 9 R.                           | Fleur de Mulcade. la fere- 1R.                                                                                      |  |  |  |  |
| Drap Anglois,                  | bleu, rouge, verd;                       | Canelle. la fere= 1R.                                                                                               |  |  |  |  |
| 1 0                            | la yard = 4 R.                           |                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Les draps Fran                 | çois font plus estimés.                  | Vendu à Surate pour le Bengale.                                                                                     |  |  |  |  |
| En                             | vois du Bengale.                         | Coton. le candi = 80R. Châles les plus fines = 130R. Châles les plus communes. = 13R. blied. fac de cing mans = 4R. |  |  |  |  |
| Sucre en pondre.               | ele fac de 4 mans=1 oR                   | Châles les plus fines = 130R.                                                                                       |  |  |  |  |
| Soie écrue.                    | 3 la fere - 19R                          | Châles les plus communes. = 21R.                                                                                    |  |  |  |  |
| Areque.                        | le man == aR.                            | bled. fac de cing mans 4R.                                                                                          |  |  |  |  |
| Laque.                         | ie man - (R                              | le bled le plus blanc. le fac- 4R.1                                                                                 |  |  |  |  |
| Sucre en pierre( a             |                                          | 1                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                | de la Côte Mulabare.                     | Je journaite que eet etat des marchanaijes qui                                                                      |  |  |  |  |
|                                |                                          | se débitent à Surate, nous engage à reprendre un                                                                    |  |  |  |  |
| Piment (poivre e               | n gr.) T le man = tik                    | Commerce tres lucratif, & qui ne suppose pas de                                                                     |  |  |  |  |
| Areque.                        | le man - 3 K.                            | nouveaux frais, puisque nous jouissons dans eette                                                                   |  |  |  |  |
| Bois deSandal.                 | R le man - 6R                            | Vi'le des mêmes privilèges que les Anglois & les                                                                    |  |  |  |  |
| Kaire (cordes fa               |                                          | Hollandois. Les Suédois & les Danois, qui n'y ont                                                                   |  |  |  |  |
| filamens tirés du              | coco- &                                  | pas de Comptoirs, s'y rendent tous les deux ou trois                                                                |  |  |  |  |
| tier).                         | 2 .                                      | ans. Ils vont en droiture à Surate, deseendent                                                                      |  |  |  |  |
| Cardamon.                      |                                          | de la la Côte Malabare, remontent enfuite à la                                                                      |  |  |  |  |
| Cocns.                         |                                          | Chine ou dans le Bengale , & repasoissent en Eu-                                                                    |  |  |  |  |
| mre au bout de                 | vingt ou vingt-un mois avec un           | gain considérable, & qui monteroit même à près de                                                                   |  |  |  |  |
|                                |                                          | a nave mislicenne is na Ceni navesuni denvis erbe                                                                   |  |  |  |  |

## MANUSCRITS ORIENTAUX.

Il seroit à desirer que les personnes que les Puissances chargent d'acheter des Manuscrits dans l'Orient fussent plus délicates sur le choix des Ouvrages. On ne connoîtra jamais l'Asie exactement, tant qu'on n'aura pas tout ce que les Sçavants de cette partie confidérable du Globe ont écrit sur les Langues, les Antiquités, les Religions, la Philosophie, l'Histoire Naturelle, & les Arts. Pour cela il faudroit qu'un Voyageur n'eut qu'une partie à completter. Arrêté au milieu de ma course par les événemens que j'ai rapportés dans mon Voyage, je n'ai pû achever que ce qui concernoit les Parses. Les Manuscrits que j'ai apportés de l'Inde & dont je vais donner les noms, font les pierres d'attente d'un édifice que je desire voir élever par une suite de Voyageurs éclairés.

#### MANUSCRITS TURCS.

1. Recueil de Leures Turques, fait par le P. Juste, Misfionnaire Capucin; précédé d'un Ouvrage Arabe du même Missionnaire & d'un morceau Persan, lesquels traitent de Dieu, de l'Homme & du reste de la Nature, comme, des animaux, des arbres, des fruits, des fleurs &c. - in-12.

2. Exposition de la Morale Chrétienne, des dix Commandemens de Dieu &c. - in-12.

#### MANUSCRITS ARABES.

3. Kamous, Dictionnaire Arabe très-estimé, en deux Volumes; le premier finit au mot djamzara, à la moitié Pococ.specimdu resch , & est terminé par un Traité dar Eelm feraez , p. 361. adrejut, a chi chimin par anno des Héritages, selon la Loi Casal de la Musulmane: le second Volume commence à la moitié du Mistardame. sin, au mot nestras. On sçait que l'ordre Alphabetique, dans 1240-1244. ce Dictionnaire, se prend de la derniere lettre du mot. - 2 Gol. Lexic. Volumes in 80.

4. Farhang forreh fil loghåt, Dictionnaire Arabe, estimé, qui fuit la même marche que le Kamous. - in-40. Tome I.  $x \times x$ 

Manufcrits Orientaux.

p. 198.

5. Mokaddem eul loghat, Vocabulaire Arabe, qui présente les différentes formes du pluriel dans les noms, avec la Traduction Turque interlinéaire. - in-40.

6. Molatefa, roulot forme de lettres écrites sur différens sujets à des personnes de tout état, & collées les unes au bout des autres pour servir de modeles. - 2 roulots.

7. Al Koran. - in-18. Catal, de la

Bibl. du Roi. 8. Anvar al tanzil ve efrar al tavil, Commentaire de Mf. Arabes . l'Alkoran, composé par Beizavi, mort sur la fin du trei-Maracei Re- zieme fiecle. Le texte entier de l'Alkoran se trouve par fut. Alcor. &c.

Guor. v. d'Herbel. parties dans le Commentaire. — in-40.

9. Hez alkab al mosamma bal kasi scharch el vasi aboul Bibl. Orient. barkat Aabdullah al Hanifi , Exposition érendue de Vafi (la premiere Surate de l'Alkoran), relative à la Discipline & aux Cérémonics de la Loi Musulmane, par Aabdullah, de la Secte des Hanifites .- in-40.

### MANUSCRITS PERSANS. ANGIEN PERSAN.

Ouvrages de Zoroastre, ou simplement relatifs à la Religion des Parfes.

10. Vendidad Zend & Pehlvi, copié sur l'Exemplaire du Destour Djamasp. - in-40. oblong.

11. Izefchné Zend & Samskretan &c. - in-40. 12. Vispered Zend. - in-40.

13. Iefchts Sadés. gros in-80.

14. Recueil en trois Parties. La premiere, écrite par Darab, fils de Sohrab, fils de Bahman, fils de Farhamrouz, contient les Néaeschs du Soleil, de la Lune & du Feu; l'Afergan à Dahman, ceux des Rois, des Gâhanbars; les Prieres aux cinq Gahs du jour , le tout en Zend & en Pchlvi ; l'Original du Farhang Pehlvi & Parsi , & l'Iesche d'Ormusd en Zend & en Pehlvi, La seconde Parriede ce Recueil, écrite par le Mobed Sapour, renferme le Vispered Zend & Pehlvi; l'Iescht de Serosch en Zend, en Samskretan, & en ancien Parsi tenant du Pazend & écrit en Ca-

Voy.ci-ap. les Notices des Mf. Zends , Pehlv. & Perfans de la Bibl. du Roi. nos. L II. III. IV. XIII. & XV. racheres Zends. La troifieme Partie préfente le Hâoûením Manufer (les neuf, dix & onzieme has de l'Izefênné) en Zend & en Oziateux. Parti ; le Si-rouzé en Zend & en Parti ; le même morceau en Zend & en Pehlvi, écrit par le Deftour Sapour; le Néacfén Khorfchiú Zend & Parfi, écrit en Caracheres Perfans par Kika, Habitant du Village de Mehder, dans le Paraganah de Partehoul fituée à l'Est & dépendant alors de Surate ; & le même Néacféh dans les mêmes Langues, siuvi de plusieurs Néengs & Vadjs en Indou , le tout écrit en Caracheres Perfans.— in-89.

15. Recueil contenant, 10. ch Parss (caracheres Zends), l'Afrin Gähanbar, le Nam fetaefchné, l'Afrin Zerduss ; 2º. en Zend, les leschts d'Ardibehelcht, de Venant; 3º. en Parss (caracheres Zends), une portion de Ravaët, qui traite entre autres choses, du Feu Behram, de Djemschid, de l'Origine des Gähanbars &c. 4º. en Parss (caracheres Persans), l'Eulma Eslam, & deux Présaces du Schah-numah.—in-4º.

16. Peit Ravaët, qui renferme le Si-rougé en Zend, des détails fur les Cérémonies & Pratiques de la Religion de Zoroaftre, des Prieres &c. le tout mélé de Zend & de Parfi; fuivi de pluficurs Lettres des Defours du Kirman à ceux de l'Inde, relatives à la Loi, parmi lesquelles fe trouve celle dont j'ai parlé ci-d. qui traite du No rouz. — in-12.

Ci-d. pl

17. Nofkh tohafat eul mohabein dar Eelm Khat o Ketabat, Ouvrage estimé, sur l'Ecriture Arabe, qui traite de la maniere de former les Lettres, de leurs noms &c.—in-12.

18. Principes de la Langue Persanne; suivis de Phrases en Persan, en François & en Latin. — in-12. en Caracteres

Européens.

19. Recueil précieux, qui contient huit morceaux de Grammaire Arabe, servant d'Introduction au Persan Moderne, entr'autres, le Mizan, l'Adjenas feel, le Sarf mir.
— in-8°.

20. Manazer eul Inscha, Traité de Grammaire en Arabe, commenté en Persan par Scheikh Mahmoud djani, fils de Scheikh Mohammed, du Guilan.—in-12.

21. Schareh Neffab ffobian, Traité de Versification, des

XXXII

Synonymes &c. composé par Abounasser ferahi , & Manuferits commenté par Mohammed ben Fassih. - in-12. Orientaux.

22. Farhang Djehanguiri, excellent Dictionnaire Per-Mem.de P'Ac. des Bell.Lett, san, achevé sous le regne de Djehanguir, au commencement T. XXXI.p. du dix-septieme siecle. — in-fol.

330. not. 9.

23. Farhang Berhan katee, Dictionnaire Persan, le Ibid. 381. plus étendu & le plus exacte que l'on connoiffe dans l'Inde. mot. 11. composé par Mohammed Hossein, qui florissoit l'an de l'Hégire 1062, de J. C. 1651. - in-fol. reglé, parfaitement bien écrit, unique en Europe, achevé (de copier) à Surate, l'an de l'Hégire 1 143, de J. C. 1730.

24. Extrait du Farhang Serouri, Dictionnaire en cinq Entier à la Bibl. du Roi. Parties, dont la quatrieme renferme des motsannoncés com-

Mff. Perf. no. me tires du Zend Pazend Vefta. - in-40. 28 S.

25. Farhang Kafsch eul loghat, Dictionnaire Perfan.

composé par Aabdurrahim. - in-80.

26. Montekab eul loghât, ou Choix des meilleurs expressions, bon Dictionnaire Persan, fait par Aabdurraschid Hosseini, sous le regne de Schah djehan .- in-80,

Ibid. no. 186. 27. Farhang de Kavam euddin, Dictionnaire Perfan,

estime; à la fin, Synonymes Persans. - in-80.

28. Farhang pour le Masnavi, fait par Aabdullatif, du des Bell Lett. Guzarate. - in-12. T. XXXI.p. 20 Les trois Date

182. not. 12.

Mim de l' Ac.

29. Les trois Dafters de l'Inscha d'Abeul fazel, Scorétaire d'Akbar, sur la fin du seizieme siecle. Le premier contient des Lettres d'Akbar (écrites par Abeul fazel) aux Rois de Perfe, de Turquie &c ; le fecond, des Lettres d'Abcul fazel à Khan khanan, Genéral d'Akbar. Le troisieme Dafter est un Recueil rare de Lettres dont le style rend le fens difficile à faifir : dans l'Inde il y a très-peu de Scavans en état de le lire. - in-80.

30. Recueil contenant trois Inschas; le premier , l'Inscha Iouseft, de Iousef, qui vivoir dans l'Inde l'an 1122 de l'Hégire, de J. C. 1710; le second, l'Inscha Khalifah, compolé par Khalifah schah Mohammed qui vivoit dans le Pourab, il y a cent dixans, plus ou moins; & le troisieme, l'Inscha de l'Imam Hossein , de Dehli , mort il y soixante-

dix à quatre-vingt ans. - in-80.



32. Lettres de Schah Akbar à Aabdeullah Khan, à Khan khanan & a d'autres Seigneurs de son Empire.—*in-1*2.

33. Nobayah mounir, Lettres d'Aureng-zeb à ses Visirs, aux Gouverneurs de Provinces &c. — in-12.

34. Molatefa. — 6 roulots.

35. Recueil contenant quelques Lettres d'un Visir, & des Gazettes de Dehli. (Ekhbarat Dorbar maala). — in-12. oblons.

36. Sad der, ou les cent Portes, Traité en vers de ThéoZinap. Mf.
logie Morale & Cérémoniale des Parses. — in 80.

Derf. de la

logic Morale & Ceremoniale des Paries.—11-80.

37. Minokhered , on vets.—in-12.

38. Talfir Hofeini, Commentaire de l'Alkoran, très-elli-la. no.

mé, avec le texte entier , comme dans celuide Beizavi; fait d'Herb. Bibl.

par Hofein, l'an de l'Hégire 897 (de J. C. 1491).—Oriente, 87, 11-40,

39. Recueil qui contient la paraphrasse de quelques Verfers l'Alkoran, des Préceptes de Morale; l'Explication de pluseurs expressions particuliers à Segish Saadi par ordre alphabétique; un Traité des Nombres exprimés en Lettres, un morceau de Tables Astronomiques; les Devolrs des Musulmans. — in: 12.

40. Tehehel hadifé feherif melk Hakiki; c'est-à-dire, les quarante paroles de Hakiki (en Arabe) sur la Théologie Mu-

fulmane, expliquées en Perfan. — in 12.

41. Ketab lâtaef el hakâiek, ouvrage divifé en deux Parties; la premiere, de quarre livres, la feconde, de deux; compolé par Sayed Aali, de la Ville d'Hamadan, fur la connoilfânce de Dieu, de fes Attributs, les Devoirs des Mufulmans, & différens points de Théologie Mufulmane.— gros in-40. mélé de Puffüges de l'Alkoran.

42. Djavaer eulefrar, Traité de la connoissance de Dicu

&c. par Aali Hamzah , nommé Aferi. — in-12.

43. Deux petits Traités de la Priere, & un de Morale nommé Nan o houleh. — in-12.

44. Kefaiet Almoumenin, sur les obligations des Musulmans, les pratiques qui leur sont preserites. -- in-12, Orientaux.

45. Bhagot, Conférence sur la Théologie & l'Histoira Catal. de la Bibl. du Roi. Indienne entre le Rajah Bir batchhit & le Dew Sakhed. Mf. Ind. no. traduite de l'Indien par Abeul fazel. - grand in-fol, ache-204. vé (de copier ) l'an 1137 de l'Hégire, de J. C. 1724, l'an sept de Mohammed schah , 1781 de l'Ere Indienne.

46. Zakhirat el Moulouk, Traité des devoirs de l'Homme, de ceux des Rois, des Sujets, de la Justice &c. par Molana Aali, fils de Schahab, d'Hamadan, - in-12,

47. Recueil qui contient le Refalat Kiafiah , Traité de Divination par l'inspection des différentes parties du corps; & deux autres Ouvrages sur le même sujet, dans lesquels les Prédictions répondent à des grouppes de deux ou trois lettres indiquées par le fort. - in-10.

48. Fâl namah, Traité de Divination semblable aux deux derniers du Volume précédent; suivi d'un autre, par l'inspection des différentes parties du corps. - in 80.

49. Recueil qui contient le Kitab lousest dar Eelm ttab. c'est-à-dire, le Traité de Médecine d'Iousef ; différentes Recettes pour augmenter l'appétit charnel; l'Explication de plusieurs mots relatifs à la Médecine & au corps humain; & le Mirats al mohakekin, petit Traité Philosophique sur nature de l'Homme, son ame, son corps &c. - in-12.

10. Recueil qui contient le Kitab resalat djavaher-namah gofteh Molana Djami, ou le Traité des Pierres précieuses de Molana Djami; précédé de Dialogues Turcs & Persans, de l'Histoire de Judith, de la Prophétie de Jérémie & de la Vie de sainte Agnès, le tout en Persan. -- IN-I 2.

51. Dar heffab, Traité d'Arithmétique, ou de la manicre de compter en usage chez les Indiens, parmi le peuple . & de celle des Astronomes ; suivi du Si fessel. - in-80.

52. Si fessel, ou les trente Articles, Elemens d'Astronomie servant d'Introduction au Zitch d'Oulough Beigue, fairs par Mohammed, fils de Mohammedin, de Kaschghar.

Bibl. Orient. -- In-I 2.

53. Zitch Oulough beigue, Tables Aftronomiques d'Ou-Catal. de la Bibl. du Roi.

lough beigue, petit fils de Tamerlan & Printe de Samar Manofeitz khand, compolées l'an de l'Hégire 841 (de.l. C. 1437), ac Oitetaux. compagnées de l'Exposition des Eres qui ont cours en Mg. Pefr. «C. Orient, & de Prolégomenes Astronomiques; miles en Perintal Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus.» «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus.» «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus.» «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. «Voy. san par Mohammed Maeran, l'an 904 de l'Hégire, de Jesus. »

54. Takvim Perfan, Almanach qui présente les mois Voy, Beckii. & les jours des Mahométans, ceux des Parses, l'état du Ephemer. Ciel &c. pour l'an de l'Hégire 1160, 2058 d'Alexan-Perf. dre, 1116 d'Iezdedjerd, 669 de Djelaseuddin, 1803 de Bekermatchit (Rajah d'Odjen), & 1669 de Saki (ou Saka)

Salevhân. - infol. de 13 feuillets.

55. Kitab hadjach el makhloukât; c'clt-à-dire, Livre Caste des Merveilles des Créatures, qui traite des années, des Bliste des mois, du Zodiaque, de la Géographie, des Flewes, Ri-41, feof. misser vieres, Montagnes, des Animaux terrefires, des Poillons, mippurativieres, Montagnes, des Arimaux terrefires, des Poillons, mippurativieres, des Olícaux, des Arbres &c., gompolé par Aàbed Zekeria.

-in-12. avec des figures affet bien faites.

56. Djamee el hekaïdi, c'est-à-dire, Recueil d'Histoires; Bid. nº. 75.
Ouvrage divisé en quatre Parties qui contiennent chacune Bid. Orient vinge-cinq chapitres, composé l'an 645, de l'Hégire (do p. 490. ent. Jesus-Christ 1228) par Djemal euddin Mohammed. — in.
Iden job.
fol. qui renferme les quinze premiers Chapitres de la premiere
Partie.

57. Tebhat Nafferi, Abrégé précieux d'Hifloire uni. Mimdet Acverfelle qui finit aux Defcendans de Genghiskhan; composé vers le milieu du treizieme siccle. — in. 8%

58. Nezam el Tavarikh, Abrégé d'Histoire universelle, Catal dela depuis Adam & Karamarre in Caral Hughet out han Bai de Bibl. du Roi.

depuis Adam & Kaïomorts jusqu'à Houlakou khan, Roi de Mis. et Roi. Perse, de la Famille des Mogols; composé par Molana ?2. Abousaïd Aabdullah Beizavi, l'an 674 del'Hégire (de Je-

fus-Christ 1275 ) .- in-12.

59. Schah-namah, Poëme de foixante quatre mille lisien 2.4.
Beitz, ou Diltiques, composé fur la fin du dixieme ficele, belet de l'Abrad et Abrad et

Dinesida Guagle

60. Tavaříkh du Schah namah, Abrégé rare & précieux. Manuscrits en Prose, mêlé des vers du Poëme, fait par Tavakkol Catal. de la Hosseini, l'an 1060 de l'Hégire (de Jesus-Christ, 1649). Bibl. du Rot. \_\_in-80.

M.f. Perf. na. 29. Mem. de

61. Rozot euffafa, Histoire Universelle en sept Volu-I Ac. loc. cit. mes , composée par Mir Khavand Schah. Premier Vol. qui finit à Iezdedjerd; cinquieme vol. qui remonte à Jaset, Hift. de Gentige des Princes du Touran, & comprend l'Histoire de ghife. par M. Petit dela Gr. de Ginghiskhan & de ses enfans. - 2 Vol. in-fol. P. 545-

62. Guerschasp-namah, Histoire en vers de Guerschasp & de plusieurs autres Héros Iranians, sous Zohâk & sous les premiers Rois de la Dynastie des Keanides. - in-80.

Mém, de l' Ac. T. cit.p. 380. not. 8.

Ci-ap. Notices

1.8.

63. Barzou-namah, Poeme Persan de plus de soixante des Bell. Lett. mille Beits, composé par par Atai, Poëte célebre, mais inférieur à Ferdousi, & moins ancien que lui; qui contient l'Histoire de Roustoum, de Sohrab, de Barzou &c. Héros fameux fous la Dynastic des Keanides. - 2 Volumes in-4°. avec figures, unique en Europe.

64 Recueil précieux , contenant le Faramourg-namah . le Diehanguir-namah & le Banougoschasp-namah; c'cit-àdire, l'Histoire de Faramours & de Djehanguir, fils de Routoum, & celle de Banougoschasp, fille de ce Héros.

fous les premiers Princes Keanides. - in-80,

65. Daschtan Sousan rameschguer, Histoire en vers, de la Danseuse (l'Actrice) Sousan & de ses Conquêtes, sous le regne de Ké Khofro; composée à ce que l'on croit, par Ataï. - in-12.

66. Recueil contenant le Zerdust-nam!, précédé de l'Histoire de la Retraite des Parses dans l'Inde. - in-12,

67. Recueil contenant le Tchengreghâtch - namah & le &c. 10. XIII. Djamaspi, en vers. - in-80.

Ibid. 3. 9. 68. Bahman-namah, Histoire en vers de Bahman, fils Catal. de la d'Espendiar, fils de Gustasp, Prince de la Dinastie des Bibl. da Roi. Mff. Perf.no. Keanides; composée sur la fin du onzieme siecle. - in-40.

69. Darab namah, Ouvrage qui renferme les dernieres années de Bahman fils d'Espendiar, une partie de la Vie d'Homai, celle de Darab, celle du dernier Darab, & une partie des Expéditions d'Alexandre. - in-fol. achevés de copier ) l'an 991 de l'Hégire, 1584, de F.C. 70.

70. Conférence de Malkah, Reine de Roum, avec un Scavant du Tourkestan; suivie de deux morceaux d'Histoire Orientaux qui regardent l'un Behramgour & l'autre Mahmoud le Ghasnevide. - in-12.

71. Djang-namah, Histoire en vers des Guerres de Schah Bibl. Orient.

rokh, Roi d'Erât, par Mir Aboul kassem. - in-12. 72. Recueil contenant l'Histoire en vers des Amours

d'Azad bakht, Roi de Perse, de Firouz bakht, Roi d'Egypte,& d'Erschad, fils d'un Roi de Katay. -in-12.

73. Akbar-namah tasnif Feizi , Abrégé du Tavarikh

d'Akbar, fait par Feizi, frere d'Abeulfazel. - in-12.

74. Djehanguir - namah , Histoire du regne de Djehan- celevij, suite guir, faite par le Nabab Moramet khan, General de sa Ca- de la note, valeric & le Compagnon de ses Voyages. - in-12.

75. Tarikh Hind , morceau précieux d'Histoire de

l'Inde & du Sind, depuis les Ghorides (l'an 190 de l'Hégire , de Jesus-Christ i 193 ) premiers Rois de Dehli , après etlanij. suite le Rajah Pethara, jusqu'en 987 de l'Hégire, de Jesus-Christ, 1579. -in-80.

76. Karestan mounir, Histoire de Vala Akhter, fils de Gueti afrouz, Roi d'Ormusd, composée sous le regne de Schah djehan; précédée du Dibatcheh paé Zehouri. - 12.

77. Recueil contenant, 10. des détails fur l'Indoustan. des morceaux de Géographie, d'Astronomie; 20. le Tohafat eul Eerakein. Ouvrage ancien & difficile à entendre. qui présente l'Histoire de deux Rois de l'Irak; 30. la Préface du Divan d'Aabdeul ghanim, du Kaschmire, faite par fon Disciple. - in-12.

78. Anvar soheli, portion du Kalileh ve damneh, Ouvrage traduit originairement d'un Livre Indou, nommé Kartak ye damnak, fait par le Brahme Pidpai; mise de l'Arabe en Bibl. du Roi. Persan par Abeulfazel. La Morale & la Politique, dans cet 381. Ouvrage, sont enseignées par de petites Histoires, par des Bibl. Orient. Apologues d'animaux. - in-80. avec figures.

79. Eeiardanesch, portion du Kalileh ve damneh, mise en Persan par Abeulfazel - in-12.

80. Masnavi, Poeme en six Parties, sur la Morale, la Tome I.

Bill, Orient 2-565-

Manuscrits Orkntaux.

Politique, la Religion; composé par Dielal cuddin, au commencement du 13c. siecle. - in-40. contenant les quatre dernieres Parties.

81. Divan Aarfi, Ouvrage en vers sur la Morale & la Politique, avec des Notes critiques. - in-12.

82. Divan Bedertchatch , avec des Notes critiques , fuivi du Divan Aboüafferch, sur la Morale. - in-80.

83. Goulestan, Poeme très-connu de Scheikh Saadi,

Bibl. Orient. composé sur la fin du treizieme siecle. - in-12. P. 416-729.

84. Second Exemplaire du même Ouvrage, fuivi d'un morceau du Divan de Khadjeh Hafez, coulin germain de Scheikh Saadi, dans le quatorzieme siecle. - in 12.

85. Bostan, excellent Poëme du même Scheikh Saadi. - in-12,

Catal, de la Bibl. du Roi. Mff. Perfans, P. 6674

86. Second exemplaire du Bostan, avec des Notes critiques. 87. Khamfe Nazami , c'est-à-dire , les cinq Ouvrages de Nazami, Poëte célebre. Ces cinq Ouvrages sont, le Bibl. Oriens. Mekhzan efrar ( le Coffre des fecrets ), le Roman de Khofro & de Schirin, le Scherf namah (le Livre élevé ) qui renferme le Haft peguer ( les sept sources ), le Sekander-namah Khoschki (l'Histoire des expéditions d'Alexandre par terre, & le Sekander-namah Beheri, les expéditions du même Conquérant par mer. - in-80. avec fig. unique pour la délicatesse & la netteté des caracteres.

88. Second Exemplaire du Mekhzan efrar, avec des

notes critiques entre les lignes. - in-12.

89. Bahardanesch, Roman cstimé, composé par Moulla Eenaiet eullah, l'an 1060 de l'Hégire, de Jesus-Christ, 1649. -- in-12.

Bibl. Orient. p. 496.939.

90. Jozef Zelikha, Histoire en vers des Amours de Joseph & de Zelikha, fille de Putifar, composée par Nazami. <u>— in-12.</u>

Ibid. p. 573. 91. Ketab Leli o Madjnoun, Histoire en vers des Amours de Madjnoun & de Leli, par Moulla Hatefi, de l'Indoustan. - in-12,

92. Noskheh Nel o Daman, Amours de Nel & de Daman . Histoire Indienne , en vers .- in-12.

93. Toutti-namah, ci-d. Livre du Perroquet, composé par

Ziae Nakhschi. Cet Ouvrage comprend cinquante-deux, Histoires ou Contes qui sont censes rapportes par un Perroquet, in-3°.

Manuscrita Orientaux

94. Saki namah, Recueil de vers sur différens sujets, par exemple, à la louange du Printems, du vin, de l'amout, de la danse, des Villes, des Assemblées & c. — in-12.

95. Hadikhat hakim Sanaï, Poëme sur différens sujets, de Philosophie Morale, de Politique, à la louange de l'amour, du vin &c. composé l'an 515 de l'Hégire, 1130 de J. C., par Hakim Sanaï.— in 12.

96. Recueil de Distiques, sur différens sujets. — in-r2. obl.

MANUSCRITS MAURES EN CARACTERES PERSANS.

97. Deux Vocabulaires Persans & Maures, avec l'explication au premier, en Anglois. — in-12.

98. Recueil qui contient le Kolassu el meaamelat, & le Anvaa el eeloum; Traités des Cérémonies & Pratiques de la Religion Mahometane, composées d'après Masoudi, Tatarkani &c. — in-so, en langage de Lahor.

99. Goulestan, traduit en Maure, suivi d'une petite Histoire Morale dans la même Langue. — in-80.

### MANUSCRITS EN INDIEN DU GUZARATE.

100. Viraf - namah. -in-40. avec figures.

101. Takvim, qui préfente l'état du Ciel selon l'Astronomie des Indous. — roulot.

101. Recueil qui contient en Indou un Almanach Afrologique, les mois, les années, & les jours des Indiens; en François, la moitié du Calendrier des Gentils de Surate; & en Perfan, la fuite des Gouverneurs de Surate, de Rois & des Soubehdars d'Ahmadabad, la famille de Nizam el moulk, les Soubahs de l'Indoustan & les Monarques de cet Empire, depuis le douzieme siecle jusqu'en 1961. — in-80.

## MANUSCRIT CANARIN.

103. Exposition de la Doctrine Chrétienne, en Portugais & en Canarin de Goa. — in 12. en Caracteres Européens. Y y y il Manuferi.

teclaviij.

MANUSCRITS EN TAMOUL DE LA COTE MALABARE;

104. Acles d'un Concile tenu à Cranganor, chez les Chré-

tiens de Saint-Thomas. — 3 Volumes d'olles ( de feuilles ) de Palmier.

105. Vaiddia grandom, Livre de Médecine. - 2 Volumes d'olles.

### MANUSCRITS EN TAMOUL DE LA COTE DE COROMANDEL.

106. Dictionnaire François & Tamoul du P. Beski,

Gid. p. Jésuire, Missonnaire du Madurey; suivi de la Grammaire

gazzaira.

de l'Original Latin. — in-fol. Fr. — Mal.

107. Prieres Chrétiennes, Formule du Mariage &c. - in-

40, Portugais-Malabar.

108. Explication de la Doctrine des Gentils, par le Pere Beski. — 3 Volumes d'olles.

109. Description de la Pagode de Schalembron. — 1 vol. d'olles.

#### MANUSCRITS SAMSKRETANS.

110. Amerkofeh, Dictionnaire Samskretan en trois Parties, à l'ufage des Brahmes; très-elimé. — 3 Volumes in 30. 111. Second Exemplaire de l'Amerkofeh, avec des espaces plus considérables entre les lignes, pour la Traduction que 6.4.p. Pavois fait commencer. — 5 Volumes in 30.

111. Viakkeren, Dictionnaire Samskretan, à l'usage

des Brahmes. — 5 Volumes in 8°.

113. Nammala, Dictionnaire Samskretan à l'usage des

Sciouras. — in-8°.

114. Second Exemplaire du Nammala, avec des espaces plus considérables entre les lignes, pour la Traduction projettée. — in-8°.

115. Premiers & derniers feuillets des Sanithas des quatre Vedes, avec les Prieres que l'on recite avant & après la Lecture de ces Ouvrages. — in-8°.

# LIVRE'S QUE JE N'AI PU AVOIR.

1º. Les Néaeschs du Feu, de la Lune & du Soleil, en

Samskretan: on m'a affuré qu'ils étoient à Naucari. 2°. Les Néaeschs de l'Eau & de Mithra, en Pehlvi & Orientaux,

en Samskretan. 3º. L'Ormuzd Tescht Samskretan.

4º. Le Tahrif Si-Rouzé en Pehlvi , depuis le dix-septieme jour inclusivement jusqu'au trentieme. Ce morceau est entier, à ce que l'on croit, à Bombaye, chez les enfans de Bamandjiset : ils m'ont assuré qu'ils ne l'avoient pas.

50. L'Izeschné Pehlvi.

60. Le Nérenguestan, Ouvrage in-40. de vingt à vingt- ci-ap. T. IL einq Cahiers, qui traite principalement des Cérémonies p. 533. Vieux de la Loi des Parses, & dont le commencement parle du Ravart, fol. Vars ( du crin pris de la queue d'un bouf ).

7º. Les six premiers Fargards du Vendidad, en Sams-

kretan.

80. Le Gustasp Iescht, apporté du Kirman ( à ce que disent les Parses de Surate), il y a quatre cens ans par Meheriar Marzaban; le Sam-namah, le Timur-namah, l'Aalemguir - namah, le Faramours - namah de mer, le Schah djehan-namah, le Kalemat taïebat (Ordres ou Firmans d'Aureng-Zeb ) par le Nabab Eenaïet eullah, Khan du Kaschemire; des Farhangs Persans - Marates ( on m'a affuré qu'il n'y en avoit pas ); le Djéib eul feyer, Hiftoire universelle en huit Volumes, & des Cartes Géographiques faites par les Naturels du Pays.

L'Inde est une contrée fertile, qui offrira toujours au vrai sçavant, même au simple Curieux, une Moisson abondante d'objets de recherches également utiles & intérefsantes. J'ai glané dans un âge où les forces ne répondent pas toujours au courage, & dans un tems où la fureur des armes avoit dévaîté les plus belles Provinces. Convenons de bonne foi ( c'est la conséquence où peuvent mener mes foibles travaux ), convenons que, tandis que nous remuons continuellement quelques lieues de terrein mille fois fouillées, la plus grande partie du Globe nous est encore inconnue. Voyageurs instruits & courageux, Manaferiis ne prenons alus la portée de notre vûé pour la mesure prientana.

de l'Universe, osons franchir les Ghâtes, les Cordilleres, pour sçavoir où nous en sommes de notre routee le sommet de ces hautes montagnes nous montrera l'espace immense qui nous reste à parcourir.

Fin de la premiere Partie du Tome premier.



7×11/× 28-39-40



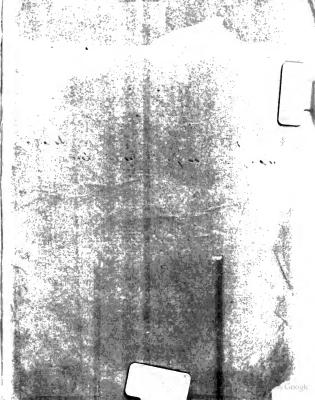

